





11960/0 N vni b

40 9 9181

) j in.

-

•

•

•



# HISTOIRE

DE

### L'ASTRONOMIE ANCIENNE,

DEPUIS SON ORIGINE

JUSQU'A L'ÉTABLISSEMENT

DE L'ÉCOLE D'ALEXANDRIE;

PAR M. BAILLY, Garde des Tableaux du Roi, de l'Académie Royale des Sciences, de l'Institut de Bologne, & de l'Académie de Stockholm.

SECONDE ÉDITION.

Magni animi res fuit rerum Naturæ latebras dimovere, nec contentum exteriori ejus conspectu introspicere, & in Deorum secreta descendere. Seneca, Quast. nat. lib. VI, c. 5.



#### A PARIS,

Chez DE BURE fils aîné, quai des Augustins, près de la rue Pavée.

M. DCC. LXXXI.

AVEC APPROBATION, ET PRIVILEGE DU ROI.





## HISTOIRE

DE.

### L'ASTRONOMIE ANCIENNE.

#### DISCOURS PRÉLIMINAIRE.

DE l'objet de l'Astronomie, de la nature de ses progrès, & de son utilité.

L'HISTOIRE de l'Astronomie est une partie essentielle de l'histoire de l'esprit humain. Cette science, née dans les champs & parmi les Bergers, a passé des hommes les plus simples aux esprits les plus sublimes. Imposante par la grandeur de son objet, curieuse par ses moyens de recherche, étonnante par le nombre & l'espece de ses découvertes, elle est peut-être la mesure de l'intelligence de l'homme, & la preuve de ce qu'il peut faire avec du temps & du génie. Ce n'est point qu'il ait trouvé ici la persection qui lui est par-tout resusée; mais dans aucun genre l'esprit humain n'a déployé plus de ressources, ni

montré plus de sagacité. Il est intéressant de se transporter aux tems où cette science a commencé, de voir comment les découvertes se sont enchaînées, comment les erreurs se sont mêlées aux vérités, en ont retardé la connoissance & les progrès; &, après avoir suivi tous les tems, parcouru tous les climats, de contempler ensin l'édifice sondé sur les travaux de tous les siecles & de tous les peuples.

L'Astronomie, dans le sens le plus général du mot, est la science des astres. Ce mot est formé de deux mots grecs, dont l'un signifie Astre, & l'autre Loi, Regle ou Mesure. Cette étymologie pourroit faire croire que l'Astronomie n'a pour objet que la mesure du mouvement des astres, & la connoissance des loix, des regles que suit ce mouvement; mais cette science embrasse réellement tout ce qui tient à la nature des corps célestes.

Objet de l'Aftronomie.

L'objet de cette science est donc de faire le dénombrement des astres, de distinguer ceux qui sont fixes de ceux qui sont errans; de marquer dans le ciel la place dont les uns ne s'écartent point, & de tracer la route des autres, en marquant les limites & les moindres irrégularités de leur cours; de connoître les phénomenes qui résultent de la combinaison de ces différens mouvemens; quant'aux astres mêmes, d'observer leurs apparences, leur figure, leur grandeur relative ou réelle, & jusqu'à leur densité, c'est-à-dire la quantité de matiere qu'ils contiennent sous un volume donné. Ces connoissances sont le fruit d'une observation assidue & constante. Il faut que les hommes veillent sans telâche pour saisir les circonstances de ces mouvemens inaltérables, & pour connoître la nature qui ne se repose jamais. C'est ainsi que se forment ces dépôts précieux pour l'esprit humain, où les secles, qui ne laissent aucune trace après eux, semblent fixés par les observations astronomiques. Le temps s'écoule, & sa perte est à l'avantage de la science qui croît avec l'âge du monde.

Mais quand l'Astronomie a ainsi observé les phénomenes célestes, elle n'a rempli que son premier objet; le second, & le plus philosophique, est de chercher l'explication de ces phénomenes, de réunir les dissérentes causes qui dépendent d'une cause plus générale, & de parvenir ainsi à la loi simple qui est la cause universelle: la science n'aura atteint son but que lorsqu'elle aura tout connu & tout expliqué. Elle a fait & elle fait encore des progrès rapides; mais sa destinée est de s'approcher sans cesse de ce terme, & de n'y jamais atteindre.

Cette recherche des causes est réservée à l'Astronome philosophe. Les Observateurs recueillent, les faits s'accumulent comme les matériaux d'un édifice, & attendent l'homme de génie, qui seul peut être l'Architecte du monde. C'est lui qui combine, qui lie les faits; il en saisit les rapports. Une explication généralisée dans sa tête devient la clef d'un grand nombre de phénomenes; il suit la Nature dans la chaîne qui unit ses mysteres; il marche en dévoilant ses secrets, & il atteint le méchanisme de l'univers. C'est ainsi qu'ont marché Hypparque, Ptolemée, Copernic, Ticho, Kepler, Dominique Cassini, & le grand Newton, de qui les noms, à jamais mémorables, mériteront le respect & la reconnoissance de tous les âges.

Il reste encore un grand nombre de questions importantes à décider; ce sera l'œuvre du temps & la moisson de la postérité. Mais, dans cet ouvrage, qui doit être le dépôt, en même temps que l'histoire des connoissances, on ne verra point sans admiration la carrière parcourue par l'esprit humain. Le premier Berger, qui, élevant ses regards vers la voûte céleste, desira de connoître le nombre & le mouvement des astres, sut le premier inventeur

de l'Astronomie. Mais quelle distance de ce coup d'œil, qui effleura, pour ainsi dire, la surface du ciel, à celui dont Newton pénétra la nature ! Quelle distance de ces hommes grossiers, qui, voyant le soleil disparoître à l'horizon, pensoient qu'il s'éteignoit le soir pour se rallumer le matin, à l'homme immortel qui déduisit tous les phénomenes d'une seule loi, d'un principe unique; qui montra qu'une force répandue dans chaque particule de matiere, jointe à la premiere impulsion donnée par l'Etre Suprême, régloit & conservoit le mouvement dans l'univers; qui vit balancer les globes les uns vers les autres, en accomplissant la route que la Nature leur a prescrite; qui les suivit dans leurs irrégularités, & qui retrouva toujours la loi & le principe qu'il avoit annoncés! Cette distance est immense! elle a été parcourue par des progrès inégaux, & en revenant plusieurs fois sur ses pas. La barbarie, qui, de temps en temps reprend l'empire de la terre, a fait perdre plusieurs fois les traces de l'industrie humaine; ces traces n'ont été reconnues qu'avec peine par des générations éloignées. Tantôt une observation pénible & constante a rempli l'intervalle de plusieurs siecles : elle jettoit les fondemens sur lesquels nous bâtissons aujourd'hui; tantôt quelques hommes célebres, réunissant les travaux de leurs prédécesseurs, combinant les faits pour en tirer les résultats, ont proposé des systèmes, nés pour périr un jour, suivant la destinée des systèmes; tantôt des esprits plus solides & plus heureux ont apperçu quelques-unes de ces vérités primitives, qui répandent la lumiere sur le reste des tems, & dont les conséquences servent de guides pour de nouvelles recherches. L'état actuel de l'Astronomie est le spectacle le plus satisfaisant pour le Philosophe curieux des effets & des causes, & prouve ce que peuvent les efforts joints aux efforts, & l'application constante d'un grand nombre d'hommes à suivre le même objet, à travers

les générations qui se renouvellent, les sléaux qui affligent l'espece humaine; enfin, à travers l'ignorance même qui renaît au bout de certaines périodes, & vient tout ensevelir.

On peut distinguer dans l'Astronomie trois parties, qui, se réunissant à l'objet commun de la connoissance des astres, ont cependant un objet particulier, une marche & des progrès dissérens. L'observation, ou le dénombrement des phénomenes; les résultats sondés sur les observations, ou la découverte de la chaîne qui lie les phénomenes; la théorie ou l'explication des phénomenes par les loix connues du mouvement.

L'observation consiste dans la détermination de la place De l'Observaqu'occupe un astre dans le ciel, au moment qu'on l'observe. Dans le cas où cet astre est fixe, la détermination est faite pour toujours, & n'a besoin d'être renouvellée que lorsque les moyens d'observer se perfectionnent, ou bien si l'on découvre qu'un astre qu'on avoit cru fixe ne l'est pas. Dans le cas où l'astre a du mouvement, l'observation apprend seulement que dans un certain instant, cet astre occupoit une telle place dans le ciel; mais elle n'enseigne rien de la place qu'il doit occuper le lendemain; d'où naît la nécessité de répéter les observations. La constance & le travail suffisent pour que les observations s'accumulent, & pour former ces dépôts, qui sont le fondement des travaux de la postérité, quand ils lui sont transmis. La guerre a tant de fois ravagé la terre que les anciens dépôts n'existent plus. Ces richesses littéraires n'ont point tenté des conquérants grossiers, & les bibliotheques anciennes ont péri, anéanties quelquefois par la superstition, plus souvent dissipées par l'ignorance dont le caractere est de tout laisser perdre, parce qu'elle est sans intérêt, comme sans lumieres. Aussi ces dépôts d'observations ont-ils été plus d'une fois anéantis & recommencés. Les annales des peuples citent des observations suivies

pendant de longues années, dont il ne reste qu'un très petit nombre. Nous en regrettons plus que nous n'en possédons.

Des Réfultats.

Les résultats sont les connoissances, ou les vérités qu'on peut tirer d'une ou de plusieurs observations. C'est, par exemple, à l'égard des astres qui ont du mouvement, la connoissance de la forme, de la grandeur, de la position de leur orbite dans le ciel, la connoissance de leur révolution, de leur vîtesse, des variations de cette vîtesse qui n'est jamais uniforme, & des irrégularités de ces variations, qui sont souvent très compliquées. Ces changemens, que l'on appelle généralement phénomenes, reviennent les mêmes au bout d'une certaine période: tous dépendent les uns des autres, puisqu'ils arrivent successivement, & en vertu d'une même cause; ils sont liés par une espece de chaîne, qui n'est autre chose que la suite complete des effets, de cette cause. La suite & la liaison de ces essets est difficile à découvrir. Ici le travail ne suffit plus. Le succès dépend de l'esprit d'invention & de la connoissance exacte de tous les faits. Selon que les hommes livrés à cette recherche ont été plus ou, moins doués de cette faculté, plus ou moins instruits des faits, leurs succès ont été plus ou moins heureux; ils ont inventé des fictions ou découvert des vérités. Ainsi Ptolemée ou ses prédécesseurs ont chargé l'explication du mouvement des planetes, de cercles multipliés roulants les uns dans les autres; ainsi. Kepler substitua une ellipse à ces cercles, & cet homme, vraiment doué de l'esprit d'invention, ramena par une idée lumineuse l'Astronomie à la vraie forme des orbites célestes.

Cette branche de l'Astronomie n'a donc quelquesois qu'une marche incertaine; car tantôt les lumieres manquent aux faits, & tantôt les faits aux lumieres. Les uns & les autres ont souvent manqué à la fois. Quand l'esprit humain a embrassé une mauvaise hypothèse, c'est uniquement parce qu'il n'avoit pas alors

assez

assez d'étendue pour en appercevoir plusieurs, parce qu'il n'avoit pas assez de justesse pour en appercevoir les défauts, ou parce qu'il manquoit de connoissances pour en bien juger. De nouveaux faits sont venus, qui ne quadrant pas avec la premiere hypothese, en ont fait imaginer une seconde; & l'homme en tout genre a toujours ainsi parcouru le cercle des suppositions, & le cercle encore plus grand des erreurs, avant de parvenir à la vérité, dont le caractere, en Astronomie comme en Physique, est de consirmer, d'expliquer les phénomenes passés, & d'être consirmée à son tour par les phénomenes futurs.

Ce n'est pas tout. Les faits mêmes, ou les observations sur lesquelles tout est fondé, ne sont pas susceptibles d'une exactitude rigoureuse, qui ne se trouve que dans la Géométrie. Mais la Géométrie, considérée comme science de l'étendue & du mouvement, est dépouillée de toutes les autres circonstances physiques; elle est purement intellectuelle, & l'ouvrage de l'esprit qui a établi cette exactitude sur les abstractions: exactitude qui n'a plus lieu, rigoureusement parlant, dès qu'en appliquant la Géométrie à la Physique, on la fait sortir de l'imagination de l'homme, pour la rapprocher de la nature.

En Physique, toute connoissance absolument exacte est resusée à l'homme. Il ne peut atteindre qu'à une certaine précision, relative au développement de son industrie, & aux moyens méchaniques qui sont en sa puissance.

Il est donc des erreurs ou plutôt des incertitudes inévitables & dans les observations & dans les résultats. Dans les observations, parce que l'homme a d'abord observé avec ses yeux seuls, qui sont ses premiers instrumens; ensuite il s'est aidé de quelques instrumens grossiers; instrumens qui se sont perfectionnés, & se perfectionneront jusqu'à un certain terme que l'industrie humaine ne peut passer. Ainsi les observations sont

devenues, & deviendront plus précises. Mais en même temps chaque résultat fondé sur ces observations est affecté de leur inexactitude, les déterminations principales & fondamentales de l'Astronomie ont donc besoin d'être renouvellées, & la nature des progrès de ce genre de connoissances a cela de singulier que la science ne chemine qu'en détruisant. Les mesures actuelles sont fondées sur les débris des mesures plus anciennes, & celles-là, en devenant anciennes à leur tour, auront la destinée de celles-ci. Mais qu'on n'en infere rien contre la science, car c'est une connoissance réelle, & peut-être la seule que nous possédions, que celle des limites entre lesquelles l'exactitude ou la vérité est renfermée. Le travail des générations successives est de resserrer ces limites. D'ailleurs l'incertitude attachée nécessairement à quelque observation que ce soit n'influe pas toute entiere sur les déterminations, elle peut se partager. Quand on veut déterminer, par exemple, la durée d'une période quelconque, la détermination est assujettie à l'erreur de l'observation faite au commencement, & à l'erreur de l'observation faite à la fin de la période. Mais si entre ces deux observations il s'est écoulé cent ou mille de ces périodes, l'erreur partagée influera peu sur la connoissance de la durée de la période. On verra dans la suite de cet Ouvrage les Astronomes des dissérens siecles se fuccéder les uns aux autres dans les mêmes travaux, pour y ajouter sans cesse de nouveaux degrés de perfection. Notre industrie a trouvé le moyen de diminuer les erreurs qu'elle ne peut éviter, & d'approcher de cette exactitude rigoureuse dont nous avons l'idée, mais à laquelle nous ne pouvons atteindre.

De la Théorie.

La Théorie est l'explication des phénomenes célestes par les loix du mouvement. Quelques Philosophes anciens ont eu des opinions sur la formation du monde, sur les élémens dont il est composé; ils ajoutoient au nombre de ces élémens, ou en retranchoient presqu'à volonté; en cela ils n'étoient que Physiciens & mauvais Physiciens. Les élémens du monde sont bien plus impénétrables que les causes des mouvemens célestes; ce sont les derniers retranchemens de la nature, & là peut-être est la cause universelle. Ils avançoient d'autant plus aisément leurs assertions, que quand la vérité est inaccessible, l'erreur est plus dissicile à démontrer. L'explication du monde se bornoit donc à quelques idées physiques sur sa formation. Un silence prosond a régné dans l'antiquité sur les causes qui lancent ou retiennent les corps célestes dans leurs orbites.

L'observation en Astronomie, les résultats même ne nous montrent que des essets dont il est naturel que les hommes aient été tenté de pénétrer la cause. C'est une idée sublime d'avoir osé ramener les loix du mouvement général de l'univers aux loix du mouvement des corps terrestres. Cette entreprise appartient exclusivement à nos siecles modernes; elle est due à Descartes. Ses tourbillons sont une mauvaise explication de la pesanteur & du système du monde, mais ses tourbillons sont méchaniques. Il a découvert que le même méchanisme devoit faire mouvoir les corps dans les espaces célestes, & à la surface de la terre; s'il n'a pas saiss ce méchanisme, on ne doit pas oublier que cette pensée neuve & grande est le fruit de son génie. Ce que Descartes s'étoit proposé, Newton l'exécuta. Nous ne dérobons rien à la glosse de ce grand homme, en rendant justice à Descartes.

Tel est l'objet & la nature des progrès de l'Astronomie. On verra dans cet ouvrage combien il a fallu de tems & de travaux pour reconnoître que les mouvemens des astres, si compliqués en apparence, sont très simples en esset, & dépendent d'une cause plus simple encore.

Si les fondateurs de l'Astronomie, si les hommes de génie

qui en ont d'abord étendu les connoissances, qui ont senti le désespoir de ne pouvoir expliquer, ni même connoître tous les phénomenes; si, disons-nous, ces hommes à qui nous avons tant d'obligations, revenoient au monde, quelle seroit leur surprise de voir comment leur postérité a débrouillé ce chaos, & s'est, pour ainsi dire, assujetti le système de l'univers! Que d'hommes rares ont contribué à ces progrès, & sont inconnus aujourd'hui! Mais les premiers inventeurs ne sont pas les plus célebres; l'ignorance jouit, & n'apprécie point. Les inventions utiles, ainsi que les semences des végétaux, croissent & mûrissent sans bruit; les fruits en sont cueillis sans peine, & le vulgaire jouit des unes & des autres sans s'informer comment, ni d'où elles viennent, & sans imaginer ce qu'elles ont coûté.

Nous avons placé les inventions de l'Astronomie au rang des inventions utiles, & les Philosophes ne demanderont pas si en effet cette science est utile. Mais trop de gens sont peut-être encore persuadés que les sciences, & celle-ci particuliérement, ne sont qu'un objet de curiosité, pour ne pas détailler les avantages que retire la société de la pratique & de l'étude de l'Astronomie. Elle a d'abord la même utilité que les sciences en général; elle éclaire le siecle, & perfectionne l'esprit humain. La masse des lumieres nationales est composée de toutes les connoissances particulieres. Chaque découverte, chaque idée nouvelle & vraie se place naturellement à ce dépôt; toutes ensemble excitent un mouvement insensible, auquel tous les esprits participent; en peu de temps les lumieres se distribuent & se partagent à la nation. Ainsi les principes que l'évaporation enleve à chaque terrein particulier, transportés & mêlés par les vents, donnent à l'air d'une Province ou d'un Royaume, un caractere & des propriétés générales qu'il tient de la combinaison de ces principes.

Le goût des sciences & des lettres, en adoucissant les mœurs, rend les hommes meilleurs & plus heureux. Elles écartent, en général, l'intrigue & l'ambition; elles portent à la vertu par l'amour de la vérité. L'homme vrai est le seul honnête homme qui existe sur la terre. Peut-on sonder les prosondeurs de la nature, travailler à dévoiler ses secrets, discuter les faits, les phénomenes, n'admettre pour vrai que ce qui l'est réellement, & ne pas suivre & professer la vérité dans la conduite de sa vie. L'amour du vrai qui conduit à ces recherches, doit s'étendre à la morale, & devenir principe, comme le travail devient habitude. Voilà ce qu'on pourroit développer, si la pratique de la Philosophie & l'étude des sciences avoient besoin d'apologie. Mais il s'agit ici de l'étude particuliere de l'Astronomie.

Cette science en se persectionnant a guéri des préjugés, & Utilité de l'asdissipé des craintes, nés peut-être de son enfance même. C'est tre la superstiun service essentiel qu'elle a rendu à l'humanité. L'homme naît tion, timide, il craint sur-tout les dangers qu'il ne connoît pas, les dangers contre lesquels il n'a pas mesuré sa prudence & ses forces. Avant de s'être familiarisé avec la nature, il a commencé par la craindre, & tout devoit lui causer de l'effroi. Il sut bientôt accoutumé à l'ordre invariable du ciel, à la succession constante de ses phénomenes; mais les phénomenes plus rares lui parurent un bouleversement de l'ordre naturel. La premiere éclipse totale de soleil donna l'idée de l'anéantissement de l'univers. L'éclipse de lune fit craindre la perte de cet astre; on imagina qu'un dragon vouloit la dévorer. Les cometes remarquables, Effrayantes par leur queue & par leur chevelure, annonçoient la mort des Princes, la destruction des Empires, la peste, la famine, &c. L'Astronomie, en dévoilant les causes de ces phénomenes, a rassuré les esprits. Le peuple même aujourd'hui n'est pas effrayé des éclipses. La terreur de l'apparition des cometes a subsisté

plus long-tems. Les pensées diverses du célebre Bayle sont un monument de la superstition. Elles sont foi qu'en 1680, dans le temps où Newton calculoit l'orbite des cometes, où Halley étoit prêt d'annoncer leur retour, l'Europe presqu'entiere étoit encore dans une ignorance prosonde sur la nature de ces astres. On les regardoit comme les avant-coureurs des vengeances divines, & les alarmes étoient assez fortes, assez générales pour que Bayle les combattît avec toutes les ressources de l'érudition, & toutes les armes de la dialectique. Mais l'Astronomie, qui enseigne que les cometes ont un retour certain, & une marche invariable, a plus fait contre le préjugé, que le savant ouvrage de Bayle.

Contre l'astrologie.

L'Astrologie judiciaire est une maladie non moins déplorable de l'esprit humain. Elle est née sans doute de l'abus de l'Astronomie. Tous les hommes, impatients de toucher à l'avenir, voudroient au moins connoître celui qui les attend; le sage seul fait que cette connoissance seroit funeste. Malheureux du passé, mécontent du présent, l'homme ne vit que par l'espérance. L'incertitude de sa destinée le soutient dans une course qu'il s'efforce de précipiter. Si l'avenir s'ouvroit devant lui, tourmenté par les maux futurs, rendus présents, peu sensible à des biens usés avant la jouissance, son existence ne seroit plus qu'un fardeau. La sagesse divine nous a épargné ces maux que l'Astrologie a voulu répandre sur la terre. Ils regnent encore dans certaines contrées où la lumiere des sciences n'a point pénétré. En Europe même, il n'y a pas long-temps que les Peuples avoient leurs Devins; & les Princes, leurs Astrologues. Catherine de Médicis, livrée à cette erreur, avoit fait bâtir la colonne de l'Hôtel de Soissons, pour y consulter les astres; car les méchants sur-tout desirent de connoître l'avenir, & les reproches de leur conscience sont une certaine Astrologie contre laquelle ils ont besoin d'être

rassurés. La mort de Henri IV sut prédite de toutes parts, soit avant, soit après ce malheureux événement. Dirons-nous que le célebre Jean-Dominique Cassini (1) fut donné à l'Astronomie par le goût même de l'Astrologie. Il fut bientôt détrompé; & ses travaux, en répandant la lumiere, ont détrompé son siecle. La connoissance approfondie du mouvement des corps célestes a ouvert tous les yeux. La distance connue des astres a montré qu'ils étoient trop éloignés pour verser leurs influences sur notre globe. De plus, ces corps qui, par le mouvement diurne de la terre, semblent tourner tous les jours autour de nous, doivent agir tous les jours de la même maniere. Ils seroient donc insuffisans pour expliquer ou pour annoncer la diversité des caracteres, des passions & des destinées. On a vu que leurs aspects, leurs rencontres, déterminés de toute éternité par des mouvements invariables, n'annonçoient rien à l'homme; que leurs spheres séparées de la nôtre par des intervalles immenses, interdisoient toute communication, toute émanation, si ce n'est celle de la lumiere, qui est sans doute la même pour tous les astres, & qui d'ailleurs tombe également pour tous les hommes.

Un des premiers services que l'Astronomie ait rendus à la Utilité de l'associété, c'est de régler les travaux de l'agriculture. Les labours, tronomie pour l'agriculture & les moissons, tous les travaux de la campagne doivent se faire pour le calendans certaines saisons, & dépendent par conséquent du mouvement du soleil. Il y a dans chaque climat des intervalles nécessaires entre ces différentes opérations de la culture; ces intervalles, une fois connus par expérience, ont indiqué les saisons propres à ces opérations. Mais comment connoître exactement, & même d'avance, comme cela est souvent nécessaire, le retour des saisons. Il a fallu chercher dans le ciel, toujours invariable,

<sup>(1)</sup> Voyez son Eloge par M. de Fontenelle, année 1712.

des signes qui, étant liés à certaines saisons, en annonçassent le retour. Ces signes furent, par exemple, une étoile aisée à distinguer des autres par son éclat, qui, dégagée des rayons du soleil, commençoit à se faire voir le matin; c'est ce qu'on appelle le lever héliaque d'une étoile. Ainsi chez les Egyptiens, le lever héliaque de Sirius annonçoit le prochain débordement du Nil, & les labours suivoient immédiatement la retraite de ce sleuve. Voilà comment l'Astronomie sut nécessaire à l'agriculture. Ces connoissances n'étoient que de simples remarques, mais elles suffisoient aux besoins de la société naissante. Bien des peuples puissans & policés, n'ont eu long-tems d'autre calendrier que la suite de ces remarques.

L'usage ordinaire de la vie civile exigeoit la mesure du tems. Nous n'avons l'idée de la fuccession des instans que par le mouvement. Les divisions du tems ne peuvent être marquées que par les espaces parcourus. Mais, pour que la mesure soit exacte, il faut que le mouvement soit constant & uniforme. Il n'en est point de tel sur la terre; le cours des fleuves ne l'est pas. L'homme a bien dans lui-même un principe de mouvement; ses sensations & ses idées se succedent, mais avec tant d'inégalité, qu'il ne pourroit mesurer avec justesse le plus petit intervalle de tems. L'ame qui souffre, & l'ame qui jouit, ne comptent pas de même; & le tems, qui se traîne en vieillard dans les jours de la douleur, a la course rapide d'un jeune homme pendant les courts instans d'une jouissance agréable & vive. Le seul mouvement constant & uniforme est celui des corps célestes. Ces corps marchent d'un pas égal & tranquille dans l'espace de l'univers, avec une constance qui a été refusée à l'homme, avec une durée peut-être sans limites, qui n'est pas dans sa nature. Si les astres n'avoient point de mouvement, si ce mouvement n'avoit pas été observé dans l'état de société, nous n'aurions donc aucune idée ni de l'âge,

l'âge, ni la durée. Aussi ces connoissances seroient-elles peu nécessaires à l'homme dans l'état solitaire & sauvage. C'est le fruit de son industrie, mais la preuve de sa dépendance. L'homme social a besoin de la nature entiere. Il emprunta de l'Astronomie la mesure du tems, L'intervalle d'un lever du Soleil à l'autre est une mesure qui fut appellée jour, & que la nature indiquoit elle-même. Mais la société a besoin de mesurer de plus longs espaces; on fit donc usage des mouvemens du Soleil & de la Lune. En effet, le retour des mêmes phases de la Lune, ou des mêmes faisons, donnoit des intervalles sensiblement égaux. Tous les Peuples s'y réunirent : les uns compterent par Lunes, ou par mois, les autres par les révolutions du Soleil, ou par années; d'autres compterent par mois & par années. Mais tout cela exigeoit la connoissance exacte de ces mouvemens; & pour ceux qui employoient les deux révolutions ensemble, il falloit encore l'art de les concilier. C'est alors que naquit le calendrier, long-tems imparfait, souvent réformé, notamment par Jules César, & par Grégoire XIII, mais toujours si difficile qu'il fut le chef-d'œuvre des mains les plus habiles & des plus célebres Astronomes.

Quand les années & les siecles se sont accumulés, l'art de les Utilité de l'asconnoître, de les nombrer, & d'y rapporter les événemens que tronomie dans la chronolol'histoire a conservés s'appelle Chronologie. Mais c'est seulement gic. depuis certaines époques que cet art a des fondemens solides. Au-delà, d'ans des tems plus reculés, tout est obscurité & nuit profonde. La tradition, qui avant l'invention de l'écriture étoit dépositaire de l'histoire des Peuples, a tout confondu & tout défiguré. On ne trouve dans les annales anciennes que peu de faits fixés par des dates précises, & encore ces dates sont-elles quelquefois disférentes dans les auteurs qui se contredisent. Si l'on ajoute à ces incertitudes celle de la longueur des années,

dont chaque Peuple s'est servi, tantôt d'un jour, tantôt d'un ou de plusieurs mois, on retrouvera dans la Chronologie le chaos décrit par Ovide, rudis indigestaque moles. M. de Fontenelle, (1) compare l'histoire des premiers tems à un palais ruiné, dont les débris sont consusément semés dans un vaste terrein. » Si l'on » étoit sur qu'il n'en manquât aucun, ce seroit un prodigieux » travail de les rassembler tous; mais si quelques-uns de ces dé-» bris étoient perdus, le travail de se faire une idée juste de la » structure de ce Palais seroit plus grand, & il seroit possible » que l'on fit de cet édifice différens plans qui n'auroient rien » de commun entr'eux. Il ajoute, en parlant des faits connus qui nous restent: " ce qu'il y a de pis, & ce qui n'arriveroit pas à » des débris matériels, ceux de l'histoire ancienne se contredi-» fent souvent, & il faut, ou trouver le secret de les concilier, » ou se résoudre à faire un choix qu'on peut toujours soupçon-» ner d'être un peu arbitraire. »

Il n'est dans cette nuit obscure d'autre slambeau que l'Astronomie. La certitude renaît où se rencontrent les observations astronomiques. Les faits qui y sont liés sont des points sixes, ou comme des asyles où se repose le voyageur égaré dans les ténebres de l'antiquité. Mais les observations sont rares. C'est ici que la superstition vient au secours de la raison qui cherche à établir des calculs. Il est assez singulier que cette nuit de l'ignorance ne soit éclairée que par quelques traits de lumiere que l'ignorance y a semés sans s'en douter. Ces traits sont les phénomènes des éclipses que les terreurs des Peuples ont consacrés. Si les écrits d'un historien sont perdus, & qu'il ne nous en soit parvenu que quelques lambeaux, avec des faits sans date, mais accompagnés du récit d'une éclipse, l'Astronomie aussi tôt cal-

<sup>(1)</sup> Eloge de M. Bianchini.

cule; appuyée sur la connoissance des mouvemens du Soleil & de la Lune, elle remonte dans l'antiquité, en parcourant, d'année en année, toutes les éclipses, jusqu'à ce qu'elle en trouve une, qui, dans le lieu désigné, tombe au jour marqué. Alors la date de l'événement est fixée. C'est pour épargner les calculs & les recherches aux historiens, que deux savans Bénédictins (1) ont composé le livre de l'art de vérisser les dates, c'est-à-dire, de les vérifier par l'Astronomie, ou par l'observation des éclipses, que les anciens n'ont gueres négligé de rapporter. Souvent la vérité l'exigeoit; les prodiges entroient dans le récit des événemens, ou comme circonstance, ou comme cause. Mais de quelque façon que ce fût, ils excitoient de l'intérêt dans l'esprit des lecteurs. Chez les Chinois, où la superstition fut liée à l'administration, toute la Chronologie est ainsi fondée sur des observations d'éclipses. C'est ce qui dépose de l'existence de cet Empire pendant plus de quatre mille sept cens ans.

Un avantage plus grand, plus intéressant pour nous, est celui qui résulte de l'Astronomie pour la Géographie, & pour la navigation.

Ce n'est pas un objet de pure curiosité que la connoissance de Utilité de l'asla position des dissérens pays sur la surface de la terre. Cette tronomie pour la géographie connoissance est devenue indispensable, depuis que des commu- & la naviganications ont été ouvertes entre les Peuples, par la politique qui réunit les uns pour les opposer aux autres; par le commerce qui lie entre elles les contrées les plus éloignées; enfin par la Philosophie dont le but est d'unir tous les hommes. Il faut connoître le pays où l'on voyage; ce pays aujourd'hui est la terre entiere. Jadis on ne négocioit, on n'étoit en guerre qu'avec ses voisins. La Géographie de son pays & de ses frontieres, est toujours fa-

<sup>(1)</sup> Dom Clémence; Dom Durand.

cile à approfondir. Si l'on raconte des expéditions très anciennes, telles que celles de Bacchus, de Sesostris & d'Alexandre, &c. la plupart, & certainement les deux premieres étoient moins des guerres, que des especes de chasses, où l'on poussoit & l'on écartoit les hommes devant soi, comme des animaux sauvages à travers les déserts. Il ne falloit pas beaucoup de Géographie pour aller ainsi, de peuplade en peuplade, reconnoître & assujettir l'humanité jusqu'aux bornes du continent. C'est ainsi que Cortez, Pisarre, ont domté une partie de l'Amérique, sans connoître la carte du pays. Aujourd'hui que la politique est devenue une science, & le résultat des intérêts de toutes les nations; deux puissances séparées par l'Europe entiere, s'allient ou se liguent, la guerre s'allume d'une extrémité à l'autre, des flottes font le tour de cette partie du monde. La Géographie de l'Europe est devenue nécessaire à tous les Peuples qui l'habitent. Le commerce a rendu également nécessaire la Géographie des trois autres parties du globe.

Cette science n'avoit été d'abord fondée que sur le récit toujours incertain & souvent insidele des voyageurs. D'un autre côté, la navigation étoit bornée à suivre les côtes: quand elle se hasardoit en pleine mer, c'étoit à l'aide de l'Astronomie & des étoiles circonpolaires, dont la connoissance est très ancienne. La boussole sournit le moyen de se livrer tout-à-sait à l'inconstance des stots.

Lorsqu'on eut retrouvé le chemin des Indes par le Cap de Bonne-Espérance, & que le nouveau monde sut découvert, l'accroissement de puissance, qui en résulta pour certains Peuples, éveilla de toutes parts l'ambition. La découverte des climats nouveaux étoit le titre de la propriété. On sut jaloux même du chemin qui y conduisoit, on l'interdit aux autres nations. De là l'émulation de découvrir ou de nouvelles terres, ou de nou-

velles routes à ces contrées commerçantes, d'où l'on rapportoit tant de superfluités devenues nécessaires. On sentit la nécessité de connoître le globe entier. L'Astronomie enseignoit que l'on compte au même instant différentes heures dans les différens pays; que les heures que l'on compte dans chaque pays sont relatives aux degrés de l'équateur, auxquels ces pays répondent; de maniere qu'en y faisant des observations d'un même phénomene, ces observations indiqueront la position relative de ces pays. Il n'y a qu'à multiplier les observations, & le globe sera connu. Chaque phénomene est un signal: s'il étoit possible que tous les hommes y fussent attentifs, s'ils étoient pourvus des instrumens nécessaires, deux ou trois phénomenes suffiroient pour décrire la terre, & dresser la carte de sa surface. Mais comme cette attention universelle est impossible, il faut que les Peuples s'instruisent successivement; que les Arts & l'Astronomie s'y établissent, ou plutôt que le tems & le hasard y conduisent des Observateurs, qui apprennent à ces Peuples le point qu'ils occupent dans l'univers. La fondation des observatoires, & les voyages des Astronomes perfectionnent la connoissance du globe: c'est sur le dépôt de leurs observations que sera dressée un jour la véritable mappe-monde.

A l'égard de la navigation, ses plus grands dangers sont à l'approche des terres, le plus souvent environnées de bas-sonds ou d'écueils. La navigation a donc besoin que la Géographie soit perfectionnée, puisqu'il faut que le gisement des côtes, & la situation des isles au milieu de la mer, soient exactement connus; & en cela la navigation dépend de l'Astronomie, puisque la Géographie en dépend elle-même.

Mais quand les Marins auroient les cartes les plus sures, il ne suffit pas de trouver la position du port où ils sont voile, il saut encore qu'ils sachent à chaque instant à quelle distance ils en

sont, sans quoi ils ne peuvent diriger avec sûreté leur route, ni la suivre la nuit, sans risquer de se briser contre les écueils, près des côtes dont ils se croiroient éloignés. Cet art de connoître sa route, d'assigner à chaque instant le point du globe où on se trouve, est dû aux observations astronomiques. Elles donnent l'heure vraie, la latitude où la distance où l'on est de l'équateur. Par la connoissance du mouvement de la lune, & par les observations de cette planete, on apprend le degré du parallele où l'on se trouve. Tout ceci sera expliqué plus au long, quand nous en serons au détail de ces méthodes. Elles exigent quelques calculs pénibles; mais les Officiers de la Marine, quelquefois même les Pilotes y sont exercés. Il y a dans chaque port des Professeurs d'Hydrographie, c'est-à-dire de la science de loutes les méthodes dont on fait usage sur mer, & spécialement des méthodes astronomiques. Cet art est difficile, mais important; la vie des hommes, le succès des entreprises en dépend. Combien de vaisseaux se sont brisés! Combien de citoyens ont péri par l'incapacité de ceux qui les conduisoient! Comment la prévention peut-elle aveugler au point de ne pas voir les dangers qu'entraîne l'ignorance, quand on a ofé choisir ce genre de vie, auquel la nature ne nous avoit point destinés! Elle nous a munis, défendus contre les dangers dont elle nous a entourés; elle n'a rien fait contre ceux que nous allons chercher. Il a fallu que l'homme tirât tout de son industrie.

Aussi le Gouvernement chez la plupart des nations, a-t-il porté la plus grande attention à la science du pilotage & de la navigation. La Marine étant devenue aujourd'hui la force prépondérante, l'Astronomie est de la plus grande utilité aux puissances livrées à la navigation & au commerce. De là les soins de Louis XIV & de Louis XV pour faire sleurir cette science; les prix sameux de la longitude que l'Angleterre a proposés; les

voyages entrepris avec tant de dépense pour l'observation du passage de Vénus, & pour l'épreuve des montres marines.

Tels sont les avantages que la société retire de l'Astronomie. Il en est un autre moins sensible à tous les hommes, mais inestimable aux yeux du Philosophe : c'est la connoissance de la nature, du vrai système du monde, & des loix constantes par lesquelles le mouvement se conserve & se perpétue. L'Astronomie a montré à l'homme des espaces si énormes, qu'ils semblent approcher de cet infini, où ses pensées aiment à se plonger & à se perdre. En agrandissant l'univers, elle a agrandi l'idée de l'intelligence suprême; elle a donné de l'étendue à l'esprit humain, qui, comme Alexandre, se trouvant trop serré dans le globe qu'il habite, aime à s'égarer de sphere en sphere, & à mesurer, du moins par l'imagination, cette étendue immense, dans laquelle l'homme occupe un si petit espace! Quelle idée avoit-il du monde avant les connoissances de l'Astronomie perfectionnée? Il croyoit que la terre en étoit le centre, & la partie la plus considérable: les étoiles n'étoient que despoints brillans, attachés à la voûte céleste, pour éclairer ses pas dans la nuit; le soleil & la lune, des flambeaux. Mais quelle idée avoit-il de ces globes mesurés par ses yeux seuls? Il en jugeoit par leur grandeur apparente, & il les plaçoit à la distance de quelques lieues. L'Astronomie a successivement reculé ces bornes. Elle a fait voir que le soleil est douze cents mille fois plus gros que la terre. Elle a placé cet astre à trente-quatre millions de lieues; Saturne, la plus éloignée des planetes, à trois cents vingt millions. Elle a dit: la distance des étoiles se refuse à mes mesures, & tout ce que je puis répondre à la curiosité humaine, c'est que l'orbite de la terre, dont le circuit a deux cens dix millions de lieues, cet espace si grand, vu des étoiles les plus proches, ne peut paroître que comme un point! Que l'imagination juge de la distance de

#### xxiv DISCOURS PRÉLIMINAIRE.

ces étoiles, & de celles qui étant plus petites semblent plus éloignées. Que la raison pense, comme il est naturel de le penser, que ces étoiles sont autant de soleils, qui, ainsi que le nôtre, ont des planetes qui circulent autour d'eux, une infinité de cometes qui nagent dans l'espace, & qui remplissant ce vuide, établissent une espece de communication & de chaîne entre ces systèmes si éloignés: qu'elle ajoute à ce spectacle magnisque la connoissance de la simplicité des loix prescrites à cet univers si imposant & si vaste; elle aura l'idée de l'étendue, de la puissance de la nature, & de la grandeur de l'Etre-Suprême (1).



<sup>(1)</sup> Aussi Derham, dans son Ouvrage intitulé: Théologie Astronomique, établit-il les découvertes de l'Astronomie comme autant de preuves de l'existence de Dieu.



# HISTOIRE

DE

### L'ASTRONOMIE ANCIENNE.

#### LIVRE PREMIER.

DES Inventeurs de l'Astronomie, & de son antiquité.

S. PREMIER.

La plupart des sciences sont nées des besoins de l'homme, l'Astronomie n'est due qu'à sa curiosité. Le partage des terres a produit la géométrie; les richesses & le commerce ont rendu l'arithmétique nécessaire; le transport des fardeaux, l'architecture, ont demandé la méchanique; les blessures & les maladies ont exigé la connoissance des simples, celle de la structure du corps humain, & l'on a vu naître la botanique, l'anatomie & la médecine. Par-tout l'homme a appelléson industrie au secours de sa foiblesse; par-tout le besoin l'a tiré de sa paresse naturelle. Ici le spectacle seul du ciel a frappé ses regards, il n'a point été pressé par l'aiguillon de la nécessité. Saisi d'admiration, il est tom-

bé dans une profonde rêverie, il a suivi tranquillement & sans effort, le cours des idées qui se sont présentées à son esprit. Tandis qu'autour de lui tout se meut avec bruit sur la terre, le mouvement accompagné du silence lui a imprimé du respect; l'uniformité des mouvemens, qui sans cesse renaissent les mêmes, lui a donné l'idée d'un ordre immuable & éternel; les mouvemens particuliers des corps célestes, qui s'accomplissent en même tems sans se nuire, & qui ne sont point détruits, quoiqu'opposés au mouvement général, lui annonçoient une Sagesse profonde, qui a tout réglé par desloix toujours exécutées; il a senti la présence de l'Etre Suprême; & il a voulu connoître, pour admirer davantage. Aussi quand les autres sciences ont pris naissance au milieu du tumulte des villes, celle-ciest née au sein des campagnes. C'est la science du repos, de la solitude & de la jouissance de soi-même. Des hommes troublés, agités pas les passions, ne l'auroient pas devinée, ou l'auroient dédaignée comme inutile. Il lui falloit des hommes simples, dont l'ame libre, sans desirs, sans dessein pour l'avenir, n'ayant point besoin de se concentrer en elle-même, pût se répandre au dehors; & ces hommes simples, en veillant sur leurs troupeaux, ont fondé celle de toutes les sciences que l'esprit humain devoit un jour étendre davantage.

§. I I.

On peut dire que dès que le ciel a eu des témoins, il a eu des admirateurs. Si l'on accordoit le titre d'inventeurs à ceux des hommes qui les premiers ont été frappés de ce spectacle, ils auroient tous le même droit, & l'Astronomie seroit aussi ancienne que l'homme lui-même. Le véritable inventeur de la science est celui qui, en découvrant la premiere vérité, a posé la base de nos connoissances astronomiques. Cet inventeur est-il unique? La science, également antique chez dissérens peuples, a-t-elle

plusieurs inventeurs? La question seroit décidée si l'on pouvoit s'en rapporter aux traditions; chaque nation nomme ses premiers guides: Uranus & Atlas chez les Atlantes; Fohi à la Chine; Thaut ou Mercure en Egypte; Zoroastre & Belus dans la Perse & dans la Babylonie. Ceci peut suffire à ceux qui ne cherchent que des noms, & qui, dans ces récits de la tradition nationale, veulent bien en croire la vanité sur sa parole.

Mais la science cultivée chez les Indiens, les Chinois, les Chaldéens & les Egyptiens, peut n'être pas primitivement leur ouvrage. Les connoissances ont été souvent communiquées, le sceptre du génie a dû passer d'un peuple à un autre. Sans avoir approfondi l'histoire des sciences, on voit que leur lumiere née dans l'Orient, comme celle du soleil, s'avance ainsi que cet astre vers l'Occident, & dans une révolution très lente, semble, comme lui, devoir faire le tour du monde. Il est sans doute des connoissances premieres & simples, qui ont pu s'offrir d'elles-mêmes, & qu'on doit s'attendre à retrouver par-tout. Mais celles qui sont le fruit de la méditation, d'une observation longue, & des moyens combinés des arts appliqués à la science, ne peuvent être établies que chez des nations anciennement policées, lesquelles ayant existé long-tems sur la terre, ont eu le tems nécessaire au développement de l'industrie humaine. Parmi les peuples anciens, Chinois, Chaldéens, Indiens & Egyptiens, l'examen de ceux qui ne doivent rien qu'à eux-mêmes, ou de la nation unique qui seroit la source de la lumiere, appartient à une critique délicate. Il faut rassembler des traditions obscures, les éclairer l'une par l'autre, & peser les probabilités; en remontant aux premieres traces de l'Astronomie, il faut fixer la date des faits, & comparer ces faits avec le degré de la civilisation, avec le génie du peuple, avant de prononcer qu'il a pu s'élever au mérite de l'invention.

C'est ainsi qu'on détruit les prétentions fausses & les droits usurpés. Disférentes causes ont contribué à les introduire. L'orgueil des peuples, l'ignorance même des premiers commencemens, a placé dans ces tems toujours obscurs, l'origine inconnue des connoissances acquises. D'ailleurs dès qu'un homme aura voyagé, il se sera donné pour l'inventeur des connoissances qu'il avoit recueillies; l'étranger devenu l'instituteur d'un peuple, se sera fait passer pour l'auteur des vérités qu'il enseignoit; & quand ces mensonges de la vanité ne seroient pas si communs, le peuple lui-même s'y seroit trompé. Il ne remonte point à la source de la lumiere; il n'examine point si celle qu'on lui présente est empruntée: celui qui parle en est la source; voilà l'inventeur. C'est ainsi que les philosophes grecs ont été célebres par les connoissances qu'ils avoient puisées dans l'Egypte, dans l'Inde, & que quelques-uns d'entre eux passoient dans certains cantons de la Grece, pour les auteurs de vérités déjà établies & familieres dans un autre.

Mais les Grecs sont, pour ainsi dire, des enfans dans la carrière de l'Astronomie. Nous avons nommé les peuples qui peuvent prétendre à la rivalité, & se disputer l'honneur de son origine. Nous ne décidons point qu'Uranus, Atlas, Fohi, Thaut, Zoroastre, Belus, soient les premiers astronomes; mais nous pouvons dire que ce sont les plus anciens dont les noms nous soient parvenus, & à notre égard les véritables instituteurs de la science.

#### S. III.

Nous ne savons que peu de chose sur ces hommes célebres; leurs actions & leurs ouvrages sont enveloppés de l'obscurité des premiers tems. La reconnoissance a consacré leurs noms dans le souvenir des hommes. Mais, comme tout est mêlé de fables dans la tradition, des critiques habiles ont attaqué l'exis-

tence même de quelques-uns de ces inventeurs. Uranus & Atlas, par exemple, n'ont, dit-on, jamais existé: ces personnages, ainsi que le plus grand nombre de ceux dont il est question dans la mythologie grecque, ne sont que des emblêmes.

Les Grecs qui les premiers dans l'occident ont écrit l'histoire, n'ont commencé que fort tard à écrire en prose. On doit donc s'attendre à trouver l'ancienne histoire chargée de figures. Les embellissemens dont elle est ornée lui ont fait donner le nom de fable; mais s'ensuit-il que les récits des premiers poëtes ne contiennent que des fictions? Le poëme d'Homere en est rempli : doute-t-on de la réalité de la guerre de Troyes ? La vérité de l'histoire n'y est - elle pas distinguée des sictions poëriques? Peut-on croire que dans des tems encore grossiers, où les hommes ne connoissoient que les choses sensibles, on ait eu l'idée d'entretenir le peuple de la Grece d'êtres imaginaires & de personnages méthaphysiques? Telle est la conséquence des divers systèmes de Pluche, de Warburton, & de quelques modernes, dont les ouvrages sont remplis d'ailleurs de recherches profondes & de vues ingénieuses. Mais devons nous au bout de trois à quatre mille ans, contredire les peuples les plus anciens, vouloir être plus éclairés qu'eux sur ce qu'ils devoient connoître; &, quand on n'a que leurs propres écrits à citer, essayer de démontrer qu'ils ne s'entendoient pas eux-mêmes? L'origine des peuples, le tems où l'histoire n'étoit que la tradition, sont une espece de nuit. L'imagination y voit tout, l'esprit rend tout vraisemblable, mais la raison se désie des produits de l'un & de l'autre. Les explications de M. Pluche sont même si générales, que par cette seule raison elles en deviendroient suspectes. On est étonné de le voir marcher si librement dans les ténebres des antiquités Egyptiennes. Un ancien prêtre d'Héliopolis, revenu exprès sur la terre, ne nous guideroit pas plus facilement dans

ce labyrinthe. On croit voir un homme qui, du haut d'une montagne, dessine pendant la nuit le paysage dont il est environné, & qui y place au hasard des plaines, des champs cultivés, des ruisseaux, des arbres & des maisons, parcequ'il sait que ces dissérens objets se rencontrent dans un paysage.

Les noms propres sont en partie la source de l'équivoque : ils ont tous été primitivement significatifs, d'où est née l'idée de les croire allégoriques. Les contes de vieilles, mêlés aux récits des personnages les plus graves, passant de bouche en bouche, de générations en générations, exagérés encore par le goût du merveilleux, ont achevé de désigner les faits : s'ensuit-il que tout soit mensonge dans ces récits ? On doit respecter la tradition, sans l'adopter toute entiere : elle grossit en roulant à travers les siecles, elle se charge & s'enveloppe de fables, mais toute enveloppe a un noyau qui lui sert d'attache, & ce noyau, c'est la vérité historique.

§. I V.

Nous croirons donc qu'Uranus, Atlas & Saturne ses enfans, sont des personnages réels, parceque leur existence n'a rien que de vraisemblable, & qu'elle est attestée par une soule d'écrivains. L'âge de ces princes, ou de ces chess de famille, qui furent en même tems les premiers astronomes connus, pourra nous donner quelque notion de l'antiquité de l'Astronomie. Si l'on s'en rapportoit à Suidas, on pourroit établir qu'Atlas a vécu vers 2600 ans avant J. C. (1) Mais il est clair que Suidas s'est trompé. La chronologie suivie des rois d'Egypte, où il n'est nullement question d'Atlas, ni d'Uranus, certaines connoissances astronomiques, qui doivent être bien postérieures à l'invention de la science, remontent au-delà de cette époque, & doivent placer ces deux hommes dans des temps plus reculés.

<sup>(1)</sup> Infrà. Eclair. Liv. I. §. 9.

En examinant les différentes souches du genre humain, on voit que les Atlantes sont la principale & la plus ancienne; on voit du moins clairement que ces peuples sont antérieurs aux Egyptiens. La théogonie des Atlantes, rapportée par Diodore de Sicile, est la même que celle des Egyptiens, des Phéniciens & des Grecs; les mêmes noms, les mêmes faits s'y retrouvent; & il y a apparence que ces différents pays ont été habités ou civilisés par un peuple qui a étendu très loin ses conquêtes & ses lumières. Cette théogonie se sera peut-être introduite en Egypte, en Ethiopie, en Phénicie, dans le temps de cette grande irruption, dont il est parlé dans le Timée de Platon, d'un peuple innombrable qui fortit de l'isle Atlantide, se jetta sur une grande partie de l'Europe, de l'Asse, de l'Afrique, & envahit la terre entiere, suivant la maniere dont on s'exprimoit alors. Remarquons que Diodore (1) de Sicile dit expressément que les descendans d'Atlas furent les chefs de bien des peuples, & que plusieurs Grecs font descendre leurs anciens héros des Atlantides.

# §. V.

Personne n'ignore que les Grecs ont tiré leurs arts, leurs fciences, leurs dieux mêmes de l'Egypte & de la Phénicie: mais la mémoire de cette irruption que Platon a conservée, cette méthode de consacrer l'origine des héros, en la faisant remonter aux Atlantides, les mêmes générations, les mêmes noms dans les familles des dieux & des héros, chez les Atlantes & chez les Egyptiens, l'absence de ces noms dans la chronologie des rois d'Egypte, fournissent des inductions très fortes, que quelle que soit l'antiquité des Egyptiens, les Atlantes sont encore d'une date plus reculée.

<sup>(1)</sup> Hist. Univ. Tom. I, Liv. III, pag. 454 de la Traduction de M. Terrasson.

C'est donc dans les tems obscurs qui ont précédé les tems historiques de l'Egypte, dans les tems où regnerent les dieux, ou plutôt les Atlantes, que nous devons chercher l'époque d'Atlas. Si on n'a pu parvenir jusqu'ici à fixer cette époque, c'est qu'on a été effrayé des fables & des contradictions que présente d'abord l'ancienne chronologie égyptienne. Manethon, par exemple, comptoit 113 regnes successifs qui avoient duré 3555 ans, depuis le commencement du regne des hommes en Egypte, jusqu'à la 15e année avant l'empire d'Alexandre (1). Ce calcul remonte donc à l'an 3901. Dicearque comptoit 2936 ans depuis le regne de Sesonchosis qui succéda à Orus, fils d'Osiris, & arriere petit-fils d'Uranus, jusqu'à l'établissement des jeux olympiques en 776, ce qui remonte à l'an 3712. Le témoignage de ces deux historiens placeroit le regne d'Atlas, fils d'Uranus, & frere de Saturne, aïeul d'Orus, plus de 3800 ans avant l'ère chrétienne. Mais on voit en même temps que d'autres auteurs, tels que Diogene-Laerce, Hérodote, Diodore de Sicile, Pomponius-Mela, l'auteur de l'ancienne chronique égyptienne, parlant à peu-près des mêmes intervalles, leur donnent les uns 48863 ans, les autres 23000 ans, &c. Il étoit naturel d'en conclure d'abord que toute cette chronologie étoit un tissu de faussetés. Mais l'Astronomie nous fournit un fil pour nous guider dans ce labyrinthe, & des suppositions vraisemblables pour concilier les contradictions apparentes. Notre explication est fondée sur un principe fort simple, & fourni par l'histoire même, c'est la diversité des révolutions par lesquelles les hommes, les mêmes peuples, ont, à différentes époques, mesuré le tems: employant, tantôt la révolution diurne du soleil en vingt-quatre heures, tantôt celle de la lune en un mois,

<sup>(1) 331</sup> ans avant J. C.

tantôt la durée d'une saison, ou l'intervalle d'un solstice à l'autre, & donnant à ces dissérentes révolutions le même nom d'année, parce que ce mot significit primitivement révolution (1). Les historiens; ou mal instruits, ou peu soigneux de nous instruire, adoptant dissérentes manieres de compter sans les spécifier, ont jetté la confusion dans la chronologie; & les modernes ont accusé tous les anciens peuples de vanité & de mensonge. Le principe que nous avons établi, réduit les chronologies des sept historiens cités ci-dessus, à ne dissérer que de 65 ans, & à donner par un milieu pour l'âge d'Uranus, environ l'an 3890 avant l'ère chrétienne (2).

#### S. VI.

Pendant que nous sommes arrêtés à établir ce point de chronologie, il nous sera peut-être permis de faire remarquer des synchronismes assez singuliers. Chez tous les anciens peuples, du moins chez tous ceux qui ont été jaloux de conserver les traditions, on retrouve l'intervalle de la création au déluge exprimé d'une maniere assez exacte & assez uniforme, la durée du monde jusqu'à notre ère s'y trouve également à-peu-près la même. Nous avons cru devoir en présenter ici le tableau, en réservant les détails justificatifs pour les éclaircissemens qui suivront cette histoire. Nous supposons que les tems dont les peuples n'ont conservé qu'une mémoire confuse, les tems appellés fabuleux, sont ceux qui ont précédé le déluge. La durée du monde, au moment du déluge, étoit de 1656 ans, selon le texte hébreu de l'écriture, & de 2242 ou 2256 ans, suivant

<sup>(1)</sup> Annus signifie si évidemment cycle, ont le même rapport entre-eux que Circus sévolution, cercle, qu'Annulus, son diminutif, veut dire petit cercle. Ces deux mots (2) Infrà, Eclaire. Liv. I. §. 18, 19.

celui des septante. Ce dernier calcul est consirmé, au moyen de suppositions sort simples, 1°. par les antiquités babyloniennes qui donnent à cet intervalle une durée de 2232 années lunaires (1); 2°. par le regne du soleil de 30000 ans en Egypte, qui se réduit à 2245 ans; 3°. ensin, par les temps fabuleux de l'histoire de la Chine, & par le premier des quatre âges indiens qui pourroient peut-être se réduire les uns à 2306, & l'autre à 2365 ans (2).

Quant à la durée du monde jusqu'à notre ère, on trouve, par les mêmes suppositions, que l'ancienne chronique égyptienne donne 6128 ans; Diogenes Laerce, 6138; Diodore de Sicile, 6081: la chronologie babylonienne, 6158; la chronologie indienne, 6204, suivant un calcul établi sur les nombres d'années donnés par M. le Gentil, & 6174, suivant d'autres nombres d'années tirés des livres arabes, les traditions chinoises pourroient donner également 6100, ou même 6157 ans (3).

Ce tableau est singulier & frappant: on y voit le souvenir des deux époques mémorables de la création & du déluge, exprimé sinon clairement, du moins d'une maniere qui annonce d'abord une époque universelle, un commencement commun; ensuite une seconde époque, qui forme une espece de lacune dans la tradition, & qui indique des tems très anciens, séparés de ceux qui les ont suivis par quelque grande révolution. Les antiquités de tous ces peuples, Egyptiens, Chaldéens, Indiens & Chinois, ne semblent donc que la mémoire des tems écoulés dans cet intervalle; mémoire que chaque peuplade transplantée a confervée par la tradition, & qu'elle a toujours placée à la tête de son histoire.

<sup>(1)</sup> En supposant des années lunaires de 354 jours en nombre rond.

<sup>(1)</sup> Eclair. Liv. I. § 11, 12, 13-(3) Ibid. §. 14, 16, 17.

# S. VII.

L'AGE d'Uranus, d'Atlas, remontant au moins à l'an 3890, avant l'ère chrétienne, donne par conséquent cette antiquité à l'Astronomie & à l'invention de la sphere attribuée à Atlas. Mais les preuves que nous en avons données ne sont que conjecturales. Nous allons rapporter d'autres preuves, qui ne portent pas sur des tems si reculés, mais qui sont plus démonstratives. Ces preuves sont les observations & les faits positifs consignés dans l'histoire. Nous en trouverons peu chez les Egyptiens, leurs observations sont perdues. On trouve seulement dans le calendrier de Ptolemée une observation (1) qui doit avoir été faite en Egypte: c'est celle du lever héliaque de Sirius. Ptolemée le marque à sept jours différens; savoir, le 4e, 6e, 22e, 25e, 27e, 31e & 32e jour après le solstice d'été. Il est évident que ces différens levers appartiennent à différens siecles. Le lever de Sirius étoit très important pour l'Egypte, parce qu'il annonçoit le débordement du Nil. Il est donc naturel de supposer que ces observations appartiennent aux Egyptiens; & la plus ancienne, celle qui détermine ce lever le 4e jour après le folstice, sera une date de leur Astronomie. On trouve par le calcul que, pour le climat de la haute Egypte, ce lever répond environ à l'an 2550 avant J. C. Manethon (2) donne lieu de croire que leur période sothique, leur grande année de 1460 ans, remontoit jusqu'à l'an 2782. Nous expliquerons ailleurs quelle étoit cette période. Il suffira de dire ici qu'elle suppose la connoissance de la révolution du soleil de 365 jours un quart; mais on ne mesure point si exactement cette révolution en commençant l'Astronomie, & il faut nécessairement supposer qu'elle étoit cultivée depuis

<sup>(1)</sup> Petau, Uranologion, page 98.

<sup>(2)</sup> Infra, Eclair. Liv. V. §. 10.

plusieurs siecles, & établie en Egypte plus de 3000 ans avant J. C.

# S. VIII.

Les observations des Chaldéens, conservées par Ptolemée dans son Almageste (1), ne remontent qu'à l'an 721 avant J. C. Mais Callisthenes envoya à Aristote des observations suivies à Babylone pendant 1903 années avant l'arrivée d'Alexandre, lesquelles par conséquent remontent jusqu'à l'an 2234. Cette longue suite d'observations, qui n'a pour garant que Porphyre, cité par Simplicius, a paru suspecte à quelques savans par des raisons qui seront rapportées & combattues ailleurs (2). Mais nous ajouterons tant de probabilités au témoignage de Simplicius, qu'il ne restera plus de doute sur ce fait, qui, par lui même, n'a rien contre la vraisemblance. De · plus, on conclut des extraits qui nous restent de Berose, que les Chaldéens ont commencé à compter par des années solaires vers l'an 2473 (3). Nous ne parlerons point des 473000 années dont ils se vantoient, nous montrerons à quoi elles doivent se réduire. Il y a eu sans doute de l'injustice de les taxer d'orgueil à cet égard; tout dépend de la maniere de compter le tems, qui a changé bien des fois sur la terre; il a plu même à certains peuples d'appeller année les plus petits intervalles qui servent à le mesurer. Ainsi le même mot a signifié des choses très différentes. On ne blâme le plus souvent les anciens ou les étrangers, que parce qu'on ne les entend pas.

Les Chaldéens paroissent donc plus nouveaux dans la carrière astronomique que les Egyptiens. Mais, puisqu'ils connoissoient le mouvement du soleil 2473 ans avant notre ère, l'Astronomie

<sup>(1)</sup> Lib. IV, c. 6. (3) Infrà, Eclaireissemens, Livre VI (1) Infrà, Eclaire Liv. IV. §. 18. §. 5.

y doit avoir une date plus ancienne. On trouve même chez les Phrygiens, leurs voisins, un temple dédié à Hercule, qui paroît avoir été fondé vers l'an 2700 (1). Or Hercule a été dans l'antiquité l'emblême du soleil. Les circonstances fabuleuses dont on a chargé la vie de ce héros, renferment d'une maniere allégorique la connoissance du mouvement du soleil. Ainsi dans cette partie de l'Asie, l'Astronomie peut bien y dater de 3000 ans.

# S. IX.

Les anciens Perses, qui, selon nous, sont les ancêtres des Chaldéens, avoient une forme d'intercalation qui suppose une période de 1440 ans. Nous démontrons que cette période doit avoir été établie & avoir commencé vers l'an 3209 (2). On lit dans leurs livres qu'il y avoit anciennement quatre étoiles qui indiquoient les quatre points cardinaux, & l'on trouve effectivement que 3000 ans avant J. C. les étoiles nommées l'œil du Taureau, & le cœur du Scorpion, étoient précisément dans les deux équinoxes, tandis que le cœur du Lion & le Poisson austral étoient très près des deux solstices (3). Le hasard ne produit point de pareils rapports. Nous sommes fondés à croire que la remarque appartient réellement au tems que nous avons marqué, & confirme ce que nous apprend la période de l'intercalation, que l'Astronomie étoit établie dans la Perse l'an 3209.

Les Indiens ont la même antiquité. Ils disent que le monde a eu quatre âges. Le premier a duré 1728000 années, le second 1296000, le troisieme 864000, & le quatrieme, qui est

<sup>(1) {</sup> Hérodote, Liv. II. Eclaire. Liv. I. §. 13.

<sup>(2)</sup> Infrà, Eclairc. Liv. IV. §. 2.

<sup>(3)</sup> Eclairc. Liv. IX, §. 10.

lié en même tems à leur époque astronomique, duroit en 1762, depuis 4863 ans. Le petit nombre d'années de ce dernier âge, en comparaison de la durée prodigieuse des trois premiers, prouve évidemment que ceux-ci sont fabuleux, ou plutôt renferment des années d'une espece très dissérente des nôtres. Mais en même tems on voit clairement que les années du dernier âge sont des années solaires, & qu'il est fondé sur une véritable époque historique qui remonte à l'an 3101. Comme c'est de cette époque qu'ils partent pour calculer les mouvemens du Soleil, de la Lune & des Étoiles en longitude, il s'ensuit que c'est aussi la date de leur Astronomie.

Nous trouvons encore dans Ptolemée une observation des Pleïades, qui nous paroît devoir appartenir aux Indiens. On sait par le livre de Job que cette constellation a été très anciennement connue dans l'Asie (1), & qu'il y avoit des peuples qui se servoient de son lever héliaque pour régler le commencement de leur année (2). Ptolemée marque le lever des Pleïades le soir, sept jours avant l'équinoxe d'automne (3). Il falloit que cette constellation précédât l'équinoxe du printems d'environ 10 degrés, & l'observation de ce lever n'a pu être faite que vers 3000 ans avant J. C.

# §. X.

Les Chinois ont conservé la mémoire d'une éclipse de soleil arrivée sous l'empereur Tchoug-kang, dans le tems de l'équinoxe d'automne, l'an 2155 avant J. C. Le Pere Gaubil, savant Missionnaire à la Chine, a composé une dissertation pour en prouver la réalité (4). Ils rapportent encore dans leurs annales,

<sup>(1)</sup> Eclaircissemens, Livre IX. §. 7 (3 & 8.

<sup>(2)</sup> Censorin. de die natali, c. 21.

<sup>(3)</sup> Uranol. page 99.
(4) Souciet, Recueil d'observ. faites aux Indes & à la Chine, tom. II, pag. 140.

que vers 2500 ans avant J. C. on vit à la Chine cinq planetes réunies dans une même constellation, & le même jour qu'on observa la nouvelle Lune. On a douté si cette conjonction étoit réellement arrivée. Dominique Cassini l'a crue fausse (1), mais on a reconnu que Dominique Cassini s'étoit trompé. Les calculs de M. Kirch, célebre astronome de Berlin, ont mis la chose hors de doute, & ont placé cette conjonction l'an 2449.

On trouve que, sous le regne d'Hoang-ti, c'est-à dire l'an 2697 avant notre ère, un ministre de ce prince, nommé Yu-chi, découvrit l'étoile polaire, & composa une certaine machine en forme de sphere, qui représentoit les orbes célestes (2). On trouve encore que Fohi, qui est le premier empereur, & dont le regne commence une tradition certaine & non interrompue, étoit un prince consommé dans l'Astronomie. L'histoire dit qu'il donna la figure des corps céléstes, qu'il eut la connoissance de leur mouvement, & qu'il en dressa des tables (3). Fohi vivoit, selon cette histoire, 2952 ans avant J. C. Nous ne croyons point que ces faits puissent ête faux. Le peuple chinois a toujours été très jaloux de ses annales, les événemens de l'histoire sont liés à un cycle de 60 ans, dont l'époque remonte au tems d'Hoang-ti, c'est-à-dire assez près du regne de Fohi. La certitude de cette chronologie est attestée, dans un grand nombre de points, par l'Astronomie qui a reconnu vraies & exactes les observations qui y sont rapportées; & les faits vérifiés déposent pour ceux qui n'ont pu l'être. Nous croyons bien que ces tables astronomiques étoient plus qu'imparfaites, que la représentation de la sphere étoit très grossiere; mais cela prouve au moins que, 3000 ans avant notre ère, les Chinois

<sup>(1)</sup> Mémoires de l'Académie des Sciences, Tome VIII, page 549.

<sup>(2)</sup> Martin. Hist. de la Chine, T. I. p. 38.

<sup>(3)</sup> Itid. pag. 28.

A

avoient quelqu'idée des mouvemens célestes, que la sphere étoit inventée chez eux, & que par conséquent l'Astronomie y étoit déjà cultivée.

Les Tartares confirment l'antiquité du tems de Fohi, ou du moins remontent jusqu'à cette époque. Ils comptent par des cycles de 60, de 180 & de 10000 ans, dont le nombre embrasse une suite prodigieuse d'années. Ce nombre, réduit par nos suppositions ordinaires, ne remonte qu'à l'an 2924 avant J. C. à 28 ans près de l'époque (1) de Fohi. Il est naturel que, voisins des Chinois, ils aient à-peu-près la même époque; mais ils n'avoient point des cycles de 60 ans, sans avoir quelqu'Astronomie.

### §. X I.

IL y a donc, pour ainsi dire, une espece de niveau entre ces peuples, Egyptiens, Chaldéens ou Perses, Indiens, Chinois, Scythes ou Tartares, ils ne s'élevent pas plus les uns que les autres dans l'antiquité, & cette époque remarquable de 3000 ans est à peu-près la même pour tous. Elle est la date des connoissances qui sont parvenues jusqu'à nous. Mais il faut bien observer que c'est l'époque de la renaissance de l'Astronomie, & non pas de son origine.

Lorsque Fohi, chez les Chinois encore barbares, 3000 ans avant notre ère, avoit la connoissance de la figure & du mouvement des corps célestes: lorsque Uranus, plus ancien que Fohi, civilisa les Atlantes: leur enseigna à mesurer l'année par le cours du Soleil, & les mois par celui de la Lune: leur montra le partage des saisons: lorsque Atlas construisit une sphere (2), Fohi, Uranus, Atlas, n'étoient point les inventeurs de ces

<sup>(1)</sup> Eclaircissemens, Liv. III, §. 24. (2) Infrà, Eclairc. Liv. 1, §.; & 4.

connoissances. Si, parmi des peuples errans & sauvages, un homme s'éleve par le génie, s'il conçoit les avantages de la fociété, il rassemblera ces peuples dans des villes; mais cet homme ne peut atteindre toutes les inventions utiles qui ne se développent que successivement. Cet homme sur-tout n'inventera point l'Astronomie: ou, si la premiere idée de cette science naît dans sa tête, il ne mesurera point l'année par le cours du soleil, les mois, par les révolutions de la lune. Ce ne peut être que l'ouvrage de plusieurs siecles. Et avant que l'on songe à ces institutions, combien de siecles ne faut il pas pour que dans l'état de société de nouveaux besoins se fassent sentir, pour que le besoin commande à l'industrie, pour que l'industrie s'étende, que les arts de premiere nécessité s'établissent, & qu'après avoir satisfait tous les besoins, cette industrie, libre de prendre un nouvel essor, puisse s'appliquer à des choses de pure curiosité! Si l'état de société a toujours exigé quelque mesure du tems, la premiere chronologie ne fut que le calcul des jours, & ensuite des nouvelles lunes accumulées. Ces calculs des jours & des lunes, l'attention même au retour des phases, pour acquérir quelque notion des tems écoulés, ne sont point encore l'Astronomie. Mais la connoissance du mouvement du soleil, qui n'a pu être acquise que par une étude réséchie & de longues observations, l'invention de la sphere, qui est le résultat de plusieurs inventions, appartiennent à une science déjà fondée, & depuis longtems cultivée. Nous avons vu que chez tous les peuples, les tems anciens, marqués par des fables & par des nombres prodigieux d'années, peuvent se réduire à l'intervalle qui sépare deux époques mémorables, celle de la création & celle du déluge(1). On est en droit d'en conclure que des hommes, issus de la même

<sup>(1)</sup> Suprà, §. 6.

fouche, partis d'un centre commun placé dans l'Asie, ont emporté avec eux la mémoire de ces premiers tems, celle du nombre des dissérentes révolutions par lesquelles une Astronomie persectionnée régloit la chronologie, & qu'ensuite établis dans dissérentes contrées de la terre, ils ont tous commencé leur histoire par celle de leurs ancêtres communs.

# S. XII.

Les instituteurs des connoissances astronomiques, chez les dissérens peuples, ont donc des ancêtres communs qui paroissent être les vrais auteurs de ces connoissances. Si, vers 3000 ans avant notre ère, on trouve par-tout des vestiges de l'Astronomie, c'est l'époque du tems où son regne a recommencé. Nous avons les plus fortes raisons de croire qu'elle a été cultivée très long-tems auparavant, ensuite oubliée & perdue sur la terre.

Quand on considere avec attention l'état de l'Astronomie dans la Chaldée, dans l'Inde & à la Chine, on y trouve plutôt les débris que les élémens d'une science; ce sont des méthodes assez exactes pour le calcul des éclipses qui ne sont que des pratiques aveugles, sans nulle idée des principes de ces méthodes, ni des causes des phénomenes; certains élémens assez bien connus, tandis que d'autres aussi essentiels, aussi simples, sont, ou inconnus, ou grossièrement déterminés; une soule d'observations qui restent, pendant des siecles, sans usage & sans résultats. Comment concevoir que des peuples, inventeurs de l'Astronomie, n'aient pas su la perfectionner dans la durée d'une longue existence. S'il est des peuples aussi incapables de marcher que d'entrer dans la carriere des sciences, celui qui y est entré une sois par le mouvement qu'il s'est imprimé à luimême, perdra-t-il ce mouvement, & peut-il s'arrêter à jamais?

L'invention & les progrès des sciences sont de la même nature. Ces progrès ne sont que l'invention renouvellée, une suite de vues semblables, & peut-être d'efforts à-peu-près égaux. Pourquoi donc les Indiens, mais sur-tout les Chinois & les Chaldéens ont-ils fait faire si peu de pas à l'Astronomie, pendant un si grand nombre de siecles? C'est que ces peuples ont été sans génie; c'est qu'ils ont eu la même indolence pour les découvertes que pour les conquêtes; c'est qu'ils n'ont point inventé la science. Elle est l'ouvrage d'un peuple antérieur, qui avoit fait sans doute en ce genre des progrès, dont nous ignorons la plus grande partie. Ce peuple a été détruit par une grande révolution. Quelques-unes de ses découvertes, de ses méthodes, des périodes qu'il avoit inventées, se sont conservées dans la mémoire des individus dispersés. Mais elles se sont conservées par des notions vagues & confuses, par une connoissance des usages, plutôt que des principes. On a porté ces restes d'une science démembrée, à la Chine, aux Indes, dans la Chaldée; on les a livrés à l'ignorance qui n'en a pas su profiter. On a dit qu'il falloit observer les astres, & des Chinois & des Chaldéens les ont observés pendant des milliers d'années! Leur constance, leur assiduité a été encouragée par l'astrologie qui leur fut en même tems communiquée, & qui convient bien mieux à l'ignorance. Mais ils ont pratiqué des méthodes qu'ils n'entendoient pas. Ils ont suivi les observations sans presque chercher l'usage qu'on en pouvoit faire.

#### S. XIII.

CETTE conjecture se changera en certitude, si l'on considere qu'il nous reste des connoissances astronomiques très exactes, qui ne peuvent avoir appartenu qu'aux tems les plus anciens, & qui supposent une Astronomie perfectionnée. La premiere de

ces connoissances est le Sare chaldéen de 223 mois lunaires; qui ramene les conjonctions du soleil & de la lune, à la même distance du nœud & de l'apogée (1) de cette planete, & presque au même point du ciel. La seconde est la periode de 600 ans; période luni-solaire, que Dominique Cassini a trouvée si exacte, & dont Joseph attribue la découverte aux Patriarches On peut y ajouter la division du zodiaque, qui est si ancienne qu'elle doit avoir précédé le déluge.

Si l'on nous demande comment ces connoissances se sont conservées & ont été transmises à la postérité, nous répondrons que les colonnes chargées de caracteres hiéroglyphiques, sont les dépôts qui ont survécu au déluge. Ces monumens des antiques habitans de la terre, étoient sans doute très nombreux dans l'Asie. C'est dans cette partie du monde, la plus anciennement peuplée, que durent se trouver les originaux. Les colonnes d'Egypte, où Thoth grava les principes des sciences, ne sont que des copies qui sont devenues des originaux, quand les véritables ont été oubliés.

Abydene, Alexandre Polyhistor racontent d'après Berose, que le Xisuthrus des orientaux, qui est évidemment le même que Noé, duquel ils ont altéré l'histoire, enterra dans la ville du Soleil, appellée aussi Sisparis, tout ce qui étoit écrit : c'est-à-dire les faits de l'histoire & les principes des sciences. Ces mémoires furent ensuite retrouvés lorsque le déluge eut cessé. Les premiers hommes n'écrivoient que sur la pierre, & cette espece de manuscrits a dû résister aux eaux du déluge.

<sup>(1)</sup> Les nœuds de l'orbite d'une planete où elle est le plus éloignée de la terre: sont les points où cette orbite coupe l'écliptique; l'apogée est le point de cette orbite près.

# S. XIV.

CE n'est pas trop de supposer 1500 ans pour l'établissement des deux périodes, dont nous venons de parler. Il a fallu voir s'écouler au moins deux périodes de 600 ans. Avant les observations assidues, il faut des connoissances astronomiques établies & cultivées. Il est nécessaire d'avoir résléchi sur le spectacle du ciel, long-tems suivi les phénomenes du mouvement diurne, distingué les planetes, & reconnu le mouvement qui leur est propre. Quoique ces remarques semblent se suivre assez naturellement dans l'ordre des idées, la nature des progrès de l'esprit humain sépare ces remarques par de longs intervalles. Nos laboureurs, nos bergers sont aujourd'hui ce qu'ont été les premiers hommes; que de temps ne faudroit-il pas pour qu'il se format parmi eux un astronome qui tantat des observations, & des astronomes qui succédassent à celui-ci. Il est vrai qu'il leur manque un aiguillon, celui de la nécessité. Le calendrier les dispense de l'Astronomie; ils savent les travaux propres à chaque saison, & presqu'à chaque jour de l'année. Quand il n'y avoit pas d'autre almanach, d'autre regle que l'observation du cours du soleil, il falloit reconnoître les étoiles qui se dégagent de ses rayons, ou qui vont s'y plonger; phénomenes qui dépendent du mouvement de cet astre. Mais combien n'a-t-il pas fallu de siecles pour soupçonner seulement que le soleil se mouvoit d'occident en orient? Quand ce mouvement a été découvert, combien de siecles pour le mesurer? Que de difficultés, quand on pense que ces premiers hommes n'étoient aidés d'aucun instrument; ou bien ce sont de nouveaux siecles qu'il faut admettre pour l'invention de ces instrumens, & pour leur application à l'usage de la science! Quand on pense que ces peuples étoient nomades, les familles isolées, qu'il y avoit peu de com-

merce pour les besoins, & par conséquent pour les idées; que les dépôts, les registres étoient des pierres, livres assez durables sans doute, mais qui ne se transportoient pas dans les courses d'une vie errante & pastorale! Il falloit que chaque homme se suffit à lui-même, que de longues années suppléassent au retardement des progrès suspendus à chaque génération, & que le génie luttant contre toutes ces difficultés, fit à chaque pas autant d'efforts qu'il en fait de nos jours pour les plus sublimes découvertes. Nous sommes donc bien fondés à penser que l'Astronomie a été cultivée plus de 1500 ans avant le déluge, & qu'elle a aujourd'hui plus de 7000 ans d'existence. Nous nous sommes attachés à discuter cette antiquité, parceque la question en est intéressante. C'est le premier objet de curiosité de celui qui lit l'histoire de l'Astronomie, & cette discussion fait partie de l'histoire même. La science semble devenir plus respectable, quand on la voit cultivée 3000 ans avant notre ère, chez les cinq plus anciens peuples de la terre; quand on en suit les traces au-delà du déluge, & qu'on la trouve presque dans le berceau du monde.

Voilà le long espace que nous avons à parcourir pour descendre au tems où nous vivons, pour atteindre au degré de perfection où nous avons porté l'Astronomie. Mais avant d'entrer dans cetre carrière, nous croyons utile de chercher le sil des idées des inventeurs, quels qu'ils soient, de montrer comment elles ont pu s'enchaîner, & de mettre sous les yeux du lecteur le tableau de la marche & du développement de l'esprit humain dans les premieres découvertes astronomiques.





# HISTOIRE

DE

# L'ASTRONOMIE ANCIENNE.

#### LIVRE SECOND.

Du développement des premieres découvertes Astronomiques.

#### S. PREMIER.

Le n'y a personne qui n'ait été frappé de la beauté du spectacle de la nuit. La vue encore fatiguée de la lumiere du jour, erre sur la voûte céleste, & s'y repose avec complaisance; un azur sombre sert à faire briller davantage les diamans qui y sont attachés; ces étoiles dissérentes par leur éclat: les unes étincelantes, les auttes semblables à des points brillans, mais compensant par leur multitude ce qu'elles semblent perdre en grandeur; cette zone un peu lumineuse, qui embrasse le ciel & le partage; cet astre de la nuit, qui, variant ses apparences, offre tantôt un croissant, tantôt un globe radieux & plein, dont la lumiere douce & argentée éclaire les yeux sans les satiguer; globe, qui, pour la grandeur & pour l'éclat, peut seul être comparé au

soleil, qui s'avance comme lui avec majesté, & fait disparoître la multitude des astres, en permettant, seulement aux plus considérables, de briller à côté de lui. Tel est le spectacle que présente la nuit, jusqu'à ce que, l'orient venant à se colorer, le soleil, déjà annoncé par l'éclat du jour, se montre à l'horizon. Tous les astres disparoissent à son aspect, il emplit seul le ciel entier; il le traverse en éclairant, en échauffant la terre, & il descend vers l'horizon où il termine sa course, en rendant à l'homme le spectacle de la nuit. Tant de régularité, tant de magnificence unie à tant de simplicité, excite l'admiration des esprits les plus froids & les moins sensibles.

#### §. I I.

Cephénomene du mouvement du soleil d'orient en occident fut le premier connu. On ne tarda pas à y joindre la connoissance du mouvement général des astres dans le même sens. Tous se montrent à l'orient, aux points de l'horizon où la nuit se leve. Ils s'accompagnent, marchent d'un mouvement égal, s'élevent comme le soleil en traversant le ciel, & vont comme lui se plonger sous l'horizon. La premiere idée sut de regarder le ciel comme un vaste pavillon tendu sur une superficie plate; (1) ensuite comme une calotte hémisphérique, roulant sur elle-même, emportant avec soi tous les astres qui y sont semés, & le soleil lui-même assujetti à ce mouvement. Mais une grande question fut de deviner ce que le soleil devenoit pendant la nuit, & les étoiles pendant le jour. Il fallut certainement beaucoup de tems pour la résoudre; &, comme tout est proportionné aux circonstances & aux moyens, ce fut un effort de génie. La chose ne

<sup>(1)</sup> Selon M. Pluche, les orientaux donnoient à la terre le nom de Tebel, d'où nous un abîme d'eau. Speclacle de la Nature, tre mieux ses autorités.

tome IV, seconde partie, entr. 3. Cette étymologie est vraisemblable & cutiense; mais est venu celui de Table, parce qu'en essert ve M. Pluche n'a point dit dans quelle langue

fut même pleinement éclaircie que quand on eut reconnu la rondeur de la terre, de toutes parts enveloppée par le ciel. On sait que de grands philosophes penserent & débiterent sérieusement que le soleil passoit la nuit dans la mer, & que les étoiles s'éteignoient le matin pour se rallumer le soir. On disoit même qu'au moment du soleil couchant on entendoit un certain bruit, comme si la mer pétilloit, pendant que le soleil s'éteignoit en descendant sous les eaux. (1) C'est aux Grecs si célebres, c'est à leurs académies que sont dues toutes ces inepties, dont nous ne nous occuperons point ici, & qui seront rapportées ailleurs.

# S. III.

On s'apperçut bientôt que la lune avoit un mouvement particulier. Une nuit elle avoit paru près d'une étoile, la nuit suivante elle s'en étoit éloignée. Il n'avoit pas été difficile de s'assurer que les étoiles conservoient entre elles toujours la même distance, & il fallut attribuer ce mouvement à la lune même. Ainsi la connoissance d'un mouvement particulier d'occident en orient sut ajoutée à celle du mouvement général d'orient en occident, & ce sut la première découverte en Astronomie.

Les phases de la lune sont un phénomene qui attira en même tems l'attention des premiers Astronomes; mais qui exerça bien davantage leur sagacité. On s'attacha d'abord à suivre & à étudier ses apparences, voilà les premieres observations. Quand la lune commence à se montrer, c'est le soir, au coucher du soleil. Elle présente la forme d'un croissant, ou silet de lumiere assez délié, & courbé en cercle, dont la convexité regarde le soleil, tandis que les cornes sont tournées vers l'orient. Bientôt ce croissant s'élargit, & la lune plus éloignée du soleil, reste

<sup>(</sup>a) Strabon, Géogr. Lib. III. pag. 138.

plus tard sur l'horizon. La partie éclairée s'augmentant insensiblement, elle présente l'apparence d'un demi-disque. Alors elle occupe le milieu du ciel quand la nuit vient. Au bout de quatorze jours environ de sa premiere apparition, on la voit à l'opposite du soleil, se lever lorsqu'il se couche; mais pleine comme un disque entièrement éclairé, qui ne peut plus ajouter à son éclat; aussi va-t-il bientôt le perdre. Sa lumiere s'essace du côté où elle s'étoit d'abord montrée, & diminue graduellement comme elle s'étoit augmentée. La lune redevient successivement semblable à un demi-disque, puis à un croissant toujours de plus en plus étroit, mais dont les cornes sont tournées vers l'occident. La convexité de ce croissant regarde encore le soleil que la lune précede alors, ne se levant plus que peu de tems avant lui. Bientôt elle ne se leve plus; elle est deux ou trois jours invisible, & elle ne reparoît que pour reprendre les mêmes apparences.

On combina ces distérens phénomenes, & l'on remarqua que quand la lune avoit sa plus grande lumiere, elle étoit opposée au soleil; quand elle étoit près du soleil, sa partie éclairée étoit toujours tournée du côté de cet astre. Il éroit naturel d'en conclure que son illumination dépendoit du soleil, & que sa lumiere en étoit empruntée. Quant au corps même de la lune, sa rondeur n'étoit pas équivoque. Il falloit que ce corps sût un disque plat, ou un corps sphérique, qui, vu de loin, a la même apparence. Mais un disque plat ne s'éclaireroit pas comme fait la lune; il s'éclaireroit d'abord tout entier, & seulement d'une lumiere plus soible par des rayons obliques, que par des rayons perpendiculaires. Tous les corps sphériques ont une de leurs moitiés éclairée, & en les regardant de face & de côté, on vit qu'on rendoit raison de toutes les phases de la lune. Il su donc prouvé que la lune étoit un corps rond & sphérique.

#### S. I V.

DES observateurs attentifs & assidus ne furent pas long-tems à s'appercevoir que le spectacle du ciel n'étoit pas toujours le même. Au bout de six mois il est presque absolument changé; les étoiles qui se levoient à une certaine heure, sont alors près de se coucher, & de nouvelles étoiles paroissent à l'orient. En y faisant journellement attention, on vit que toutes les étoiles se levoient chaque jour plutôt que la veille, & qu'au bout d'un mois il y avoit deux heures de différence. Cette anticipation du lever des étoiles étoit l'effet de quelque mouvement inconnu. On imagina d'abord sans doute que le firmament, le ciel étoilé, outre le mouvement journalier autour de la terre d'orient en occident, avoit encore un mouvement plus lent & dans le même sens, par lequel les étoiles accéléroient leurs levers & leurs couchers. Mais que devenoient les étoiles invisibles pendant plusieurs mois, & d'où venoient les étoiles qui commençoient à se montrer sur l'horizon? Quelques remarques accumulées par le rems applanirent ces difficultés. On voyoit que parmi les étoiles, il y en avoit quelques-unes, telles, par exemple, que celles de la grande ourse, qui paroissoient tantôt à l'orient & à l'occident, tantôt au nord & au midi: d'autres étoiles ne paroissoient jamais au nord. On en inféra que les premieres faisoient une révolution entiere. Mais pourquoi celles-ci auroient-elles eu une marche différente, &, pour ainsi dire, un privilege particulier? On s'apperçut même qu'il y avoit une certaine étoile qui ne changeoit pas sensiblement de place pendant tout le cours de la nuit. Elle étoit comme le centre du mouvement, & les autres sembloient tourner autour d'elle; en conséquence on appella pôle le point qu'elle occupoit dans le ciel, & cette étoile prit le nom d'étoile polaire. Voilà donc une étoile immobile, quelquesunes qui font autour d'elle une révolution entiere, tandis que la plupart n'en achevent qu'une partie. Des spéculateurs plus profonds oserent suivre ces étoiles au-delà même de leur apparition, & suppléer par l'imagination à la portion de leurs cours que la vue ne pouvoit atteindre. Le ciel devint une sphere entiere, & comme, pour le mouvoir, il falloit deux points sixes, on supposa, à l'exemple du pôle qu'on voyoit dans le ciel, un autre point sixe diamétralement opposé, qui étoit sous la terre dans l'autre partie du ciel; & la ligne qu'on imagina joindre ces deux points, autour de laquelle se faisoit tout le mouvement diurne, sut appellée l'axe du monde.

On avoit encore remarqué, que lorsqu'une nouvelle étoile se montroit, c'étoit toujours le matin : elle précédoit le jour, & il sembloit qu'elle quittât le soleil pour le devancer. Au contraire, quand elle cessoit de se montrer, quand on la perdoit de vue, c'étoit toujours au coucher du soleil, & on pouvoit penser qu'elle alloit le rejoindre. C'étoit donc la compagnie du soleil qui la faisoit disparoître, & c'étoit leur séparation qui lui permettoit de se remontrer. Alors tout fut expliqué. Le soleil & les étoiles en disparoissant à l'occident, passoient par dessous la terre pour aller se remontrer à l'orient. En outre, les étoiles & le soleil avoient un mouvement par lequel ils sembloient d'abord se fuir & s'éloigner, ensuite se chercher & se rapprocher. On se demanda si c'étoit au soleil ou aux étoiles qu'il devoit appartenir. Il étoit plus simple de faire mouvoir le soleil qu'une multitude d'étoiles, auxquelles il falloit supposer un mouvement égal. L'analogie vint encore éclairer sur ce point, & le mouvement de la lune fit connoître que celui-ci, qui lui étoit en tout semblable, appartenoit au soleil.

# §. V.

CELUI qui découvrit la sphéricité du ciel, & le mouvement du soleil, sit saire deux grands pas à l'Astronomie. Ces connoissances sont la base de la sphere; elles débarrasserent l'Astronomie d'une infinité d'erreurs & d'idées absurdes. Relativement aux tems & aux circonstances, Copernic & Kepler, en changeant le système du monde & la forme des orbites planétaires, n'ont pas rendu un plus grand service à la science.

Toutes ces considérations sur les étoiles servirent à constater que le plus grand nombre étoit fixe dans le ciel, c'est-à-dire que, malgré le mouvement général qui les entraînoit, elles conservoient les mêmes distances & les mêmes configurations. Cependant parmi celles qui, par leur éclat, attirerent particulierement les regards, & qu'on nomme de la premiere grandeur, on en distingua trois qui changeoient de distance à l'égard des autres. Elles avoient donc un mouvement propre, ainsi que la lune: chacune avoit son mouvement dans la même direction d'occident en orient; mais toutes trois des vîtesses dissérentes. Alors on établit une distinction de deux sortes d'étoiles; on nomma les unes étoiles fixes, parcequ'on les voyoit immobiles, & comme attachées au firmament; les autres étoiles errantes, ce sont celles que nous nommons planetes. Les trois premieres connues sont sans doute Mars, Jupiter & Saturne. Une étoile très brillante, qui paroissoit quelquefois le soir, fut rangée aussi au nombre des planetes, parcequ'elle avoit un mouvement à l'égard des fixes. Une feconde étoile qui paroissoit le matin avant le lever du soleil, entièrement semblable à la premiere par l'éclat, & qui avoit comme elle un mouvement propre, dut être regardée d'abord comme une planete différente. On distingua l'étoile du soir de l'étoile du matin, Hesper de Luciser; cependant elles étoient si semblables par l'éclat, il étoit si visible que l'étoile du matin achevoit la route qu'avoit commencée l'étoile du soir, que le tems & l'attention qu'on y apporta, sirent reconnoître ces deux étoiles pour la même planete que nous nommons aujourd'hui Vénus. Une autre étoile beaucoup plus perite, qui paroissoit également le matin & le soir, sut encore rangée au nombre des planetes. Ainsi les anciens surent en possession de la connoissance de sept planetes; le Soleil, la Lune, Mars, Jupiter, Saturne, Venus, & Mercure. Elles n'ont été reconnues que successivement, peutêtre après des siecles: sur-tout Mercure qui est presque toujours piongé dans les rayons du soleil. Nous en réunissons ici les découvertes, parceque les unes ont été la source des autres, quoiqu'elles aient été séparées par de grands intervalles de tems.

# §. V I.

La sphéricité de la voûte céleste étant connue, il su assez naturel de penser que la terre étoit ronde & sphérique. Il étoit clair qu'elle étoit suspendue au milieu de l'espace, puisque les astres passoient par dessous. Le ciel que l'on croyoit solide, sembloit une enveloppe faite pour elle, & par conséquent ils devoient avoir l'un & l'autre la même forme. D'ailleurs les anciens, toujours préoccupés de la prééminence des formes circulaires & sphériques sur toutes les autres, durent les appliquer au globe de la terre & aux astres qu'ils croyoient sormés d'une substance divine, ou au moins destinés au séjour des dieux & des génies. Ils y surent encore conduits par l'analogie. La lune en étoit un exemple; & devenoit une autorité pour ceux qui enseignoient la sphéricité de la terre.

On croit communément que cette connoissance a pu naître dans les pays maritimes où l'on voit disparoître successivement les différentes parties d'un vaisseau qui s'éloigne sur la mer. Mais la découverte de la rondeur de la terre est sans doute bien antérieure à l'invention des navires, du moins des navires assez grands pour être apperçus de très loin. D'ailleurs, pour un pareil esset, & pour des tems grossiers, la conclusion nous paroît bien subtile. L'observation dont il s'agit peut servir aujourd'hui de preuve à la rondeur de la terre, sans avoir servi à la faire connoître. Au reste, la marche de l'esprit humain est souvent tortueuse; il laisse long-tems une idée simple qui est sur son chemin, pour en aller saisir d'autres plus subtiles & plus éloignées.

Une autre remarque démontra la rondeur de la terre; ce fut celle des nouvelles étoiles qui devenoient visibles à ceux qui changeoient de latitude en allant du nord au midi, ou du midi au nord. Nous soupçonnons que les voyages n'ont fait que confirmer cette opinion, parceque les hommes attachés à leurs foyers, à leurs troupeaux, à la culture de leurs champs, ont existé long-tems avant de s'en écarter. On ne sortoit gueres de chez soi que pour se battre; encore ne se battoit-on qu'avec ses voisins. Il a fallu que le commerce ouvrît quelques communications, que la guerre se portât plus loin, & sur-tout que les philosophes & les observateurs voyageassent, car les marchands & les gens de guerre s'arrêtent peu à considérer les étoiles. Les philosophes remarquerent qu'en allant vers le midi, des étoiles qu'ils ne connoissoient pas s'élevoient sur l'horizon; retournés chez eux, ils ne les voyoient plus. La vue de ces étoiles tenoit donc à une certaine position sur le globe. Il n'y avoit que la convexité & la rondeur de la terre qui pût produire cet effet.

#### S. V I I.

L'ASTRONOMIE commençoit à devenir une science, elle possédoit quelques notions justes du système du monde. On y voit une idée des mouvemens des corps célestes. Elle n'avoit été jusques-là qu'un sujet de curiosité; elle parut bientôt applicable à des objets utiles, & ses progrès devinrent plus rapides, en raison de ce que l'intérêt est plus actif que la curiosité. Un des premiers besoins de la société naissante est la mesure du tems. Les hommes ont d'abord compté par des jours, quelques peuples sauvages de l'Amérique comptent encore par des soleils. Nous avons des preuves que les Chaldéens ont compté ainsi, & qu'ils ont conservé cet usage, même après la conquête d'Alexandre, c'est-à-dire bien après l'établissement des années de trois cens soixante-cinq jours. Les observations qu'ils faisoient étoient gravées sur des briques. On peut croire qu'il y en avoit une pour chaque jour, & que l'on calculoit le tems écoulé par le nombre de ces briques. Cette maniere de compter ne parut pas commode dans l'usage civil, parceque les jours en peu de tems devenoient trop nombreux. On voulut une révolution plus longue, & le mouvement de la lune, à l'égard des étoiles, en offrit une d'environ vingt-huit jours. (1) Les phases de cette planete indiquerent une subdivision en quatre parties qui furent les semaines de sept jours. (2) M. Goguet (3) pense qu'elles furent la premiere mesure du tems. Mais il est évident qu'elles ne sont que des subdivisions, & d'une invention postérieure à l'usage des révolutions de la lune. Cependant comme le mouvement de la lune, à l'égard des étoiles, demandoit des observations, on préféra bientôt dans l'usage civil le retour des phases; on se régla sur le mouvement de cette planete à l'égard du foleil, & l'on eut des mois de trente jours.

<sup>(1)</sup> C'est parce qu'on n'a pas sait attention que la révolution de la lune à l'égard des étoiles a été jadis en usage spour la mesure du tems, qu'on a hésité si l'on devoit regarder les semaines comme une sub-division du mois lunaire. En esset des se-

maines de sept jours ne divisent pas exactement un mois de vingt-neuf ou de trente jours. Mais la division est exacte à l'égard de la révolution sidérale de la lune de 28 jours.

<sup>(2)</sup> Eclairc, Liv. I, §. 11.
(3) Goguet, T. I, page 217.

La néoménie, ou la fête qui se célébroit chez presque tous les peuples au tems de la nouvelle lune, est une preuve qu'ils étoient attentifs à saisir son retour. Ils y ont ajouté des sêtes par dissérens motifs. Ces sêtes n'ont peut-être été établies que pour que l'observation n'en sût pas négligée. Mais quand le mouvement du soleil sut connu, on vit qu'il s'écouloit un intervalle bien plus long entre le moment où une étoile se dégageoit le matin des rayons du soleil, jusqu'au moment où, après s'y être replongée, elle s'en dégageoit de nouveau. (1) On appella cet intervalle la révolution solaire, & l'on compta par des années.

Plusieurs peuples ont conservé long-tems l'usage de commencer leur année au lever ou au coucher de quelque étoile brillante, comme Sirius ou les Pléiades. (2) Cependant, comme le mouvement du soleil ne sur pas mesuré aussi tôt qu'apperçu, on chercha seulement à en approcher. C'est ce qu'on sit en réunissant douze lunaisons, qui s'écouloient dans une révolution du soleil, pour en composer une année lunaire. Quoique les mois eussent été primitivement de trente jours, cette année ne sur que de trois cens cinquante-quatre jours, parcequ'on ne tarda pas à rectisser, par l'observation de la néoménie, ce que la longueur des mois avoit de trop, (3) & on les établit alternativement de vingt-neus & de trente jours, pour satisfaire à la révolution de la lune, qui est de vingt-neus jours & demi environ. Cette année subsista long-tems chez les peuples dont le genre de vie ne permettoit pas d'acquérir des connoissances plus exactes. Elle sussit

nomencs que nous aurons en vue, lorsque dans la suite nous parlerons des levers & des couchers des étoiles.

<sup>(1)</sup> Lorsqu'une étoile paroît le matin vers l'orient, un instant avant le lever du soleil, ou le soir vers l'occident, un instant après son coucher, on dit qu'elle se leve ou se couche héliaquement. Ces levers & ces couchers héliaques régloient les travaux de la campagne. Les anciens étoient attentiss à les observer; & c'est cette espece de phé-

<sup>(2)</sup> Dans les premiers tems, on ne comptoit le commencement du mois que du jour où la lune paroissoit. CICER. in Verrem, Lib. II, QUINTE-CURCE. Lib. VIII, §. 9.

aux besoins de ceux qui, comme les anciens Arabes & les Tartares, ne vivent que de la chair & du lait des animaux. Les Arabes nomades & les Tartares s'en servent encore aujourd'hui. En esset, cette sorme d'année est très commode pour les peuples qui vivent ainsi. L'observation de la pleine lune, qui est un signe visible & facile à faisir, les dispense de tout soin du calendrier.

#### S. VIII.

DANS les premiers commencemens de la société, tous les hommes n'avoient été que chasseurs ou pasteurs. Quand leur nombre fut augmenté, ils furent forcés d'avoir recours à l'agriculture. Les animaux n'auroient pas suffi à les nourrir. Alors il fallut connoître & prévoir le retour des saisons. L'agriculture exigea des observations. On avoit remarqué que la végétation des plantes & des arbres, la maturité des fruits & des grains, dépendoient de l'action ou de la présence plus ou moins longue du soleil sur l'horizon. Vers le tems où les jours deviennent égaux aux nuits, la verdure reparoît; par conséquent la culture de la terre doit précéder cette époque. Quand les jours sont les plus longs, c'est le tems des récoltes; elles se font successivement jusqu'à ce que les nuits redeviennent égales aux jours. Cette saison est celle des labours & des semailles, jusqu'aux nuits les plus longues qui amenent le tems de l'inaction & du repos pour l'homme & pour la nature.

Ces intervalles furent distingués & nommés saisons. Ce sut alors sans doute que l'année de trois cens soixante jours s'établit; &, comme on avoit remarqué que, pendant le cours de l'année & des saisons, tous les jours de nouvelles étoiles se dégageoient le matin des rayons du soleil, on choisit lesp lus brillantes comme celles qui seroient vues le plus facilement dans le crépuscule, & on les regarda comme des signaux qui avertissoient des tems & de la saison propre à chacun des travaux

de la campagne. Il ne s'agissoit plus que de lier les observations agronomiques aux observations du ciel : c'est ainsi que les premiers agriculteurs surent nécessairement astronômes. Quand on eut déterminé les étoiles propres aux dissérentes indications, chacun veilla de son côté pour saissir le moment de leur apparition. Ce ne sut que long-tems après, lorsque les individus, dans une société plus nombreuse, se furent partagés les travaux, qu'il y eut des hommes chargés particulièrement de ce soin, lesquels du haut d'une tour, comme en Chaldée, observoient les étoiles qui paroissoient à l'horizon, & comme en Egypte, les annonçoient au peuple par des signes hiérogliphyques.

# S. IX.

L'Année de trois cens soixante jours ne fut sans doute pas long-tems en usage; en moins de trente-cinq ans l'ordre des saisons eût été absolument renversé, & l'hiver seroit tombé dans les mois où tomboit l'été auparavant. On y aura remédié d'abord par des mois intercalaires. On aura ensuite cherché à connoître plus exactement la révolution du soleil. On y sera parvenu par différens moyens, ou par le retour du lever héliaque de la même étoile, ou par le tems où la hauteur méridienne du soleil revient la même; ce qui est marqué par le gnomon: ou plutôt, comme M. Goguet le conjecture avec beaucoup de vraisemblance, par les points de l'horizon où le soleil se leve & se couche. « Il me " paroît assez probable, dit-il, que la longueur de l'année aura " pu être déterminée originairement par l'observation du lever » & du coucher du soleil, à certains points de l'horizon sensible. » Les premiers hommes passoient une grande partie de leur vie " dans les champs. Vers le tems des équinoxes, ils auront pu » remarquer un arbre, un rocher, un monticule, derriere le-» quel ils voyoient pointer le soleil, un tel jour d'un tel mois. "> Le lendemain ils auront vu cet astre se coucher ou se lever » assez loin de cet endroit, attendu qu'au tems des équinoxes la » déclinaison du soleil change sensiblement d'un jour à l'autre. " Six mois après, ils auront vu le soleil revenir à ce même point, » & au bout de douze mois il sera encore revenu. Cette ma-» niere de fixer l'année est assez exacte, & en même tems est " fort simple.... Chacun est en état de faire une pareille ob-" servation; mais j'avoue qu'on n'en trouve aucune trace dans " l'histoire (1) ". Olaus Rudbeck nous apprend que les anciens Suédois régloient par ces observations la longueur de leur année (2). D'ailleurs, M. Goguet ne connoissoit pas sans doute un passage de Simplicius (3), qui dit expressément que ce sont les différens points de l'horizon où le soleil se couche l'été & l'hiver, qui ont fait appercevoir son mouvement. Mais M. Goguet n'a pas senti toute la fécondité de cette idée. Elle explique comment les hommes ont pu partager l'année en quatre parties égales, sans avoir recours à l'observation des solstices & des équinoxes, par les hauteurs méridiennes du soleil (4); méthode qui a dû passer long-tems la portée de leurs connoissances. Elle explique encore très bien comment quelques Peuples ont eu des années de trois & de six mois (5), dont il auroit été difficile de fixer autrement le terme & la durée. On voit même par ce que dit Censorin, que les Cariens & les Acarnaniens comptoient leur année d'une solstice à l'autre; car alternativement les jours croissoient pendant une année, & décroissoient pendant la suivante.

(3) Simplicius, de cœlo, Lib. II, Com.

quinoxe d'automne, où il se leve au même point qu'à l'équinoxe du printems. C'est le second intetvalle. Il passe ce point & s'écarte autant vers le midi qu'il s'étoir d'abord écarté vers le nord. Voilà le troisseme intervalle Puis revenant vers le nord, & retrouvant le point de l'équinoxe du printems, il finit le quatrieme intervalle, & termine l'année, en en recommençant une autre.

<sup>(1)</sup> Goguet, tom. I, pag. 222. (2) Atlantica, tom. I, c. 5.

<sup>(4)</sup> En observant le point de l'horizon où le soleil se trouve le jour de l'équinoxe du printems, on voit que tous les jours pendant trois mois il se leve plus au nord, jusqu'à un certain terme qu'il ne passe pas. Voilà le premier intervalle & le premier quart de l'année. Il revient ensuite sur ses pas jusqu'à l'é-

<sup>(5)</sup> Censorin, c. 19.

#### §. X.

En adoptant la révolution du foleil pour la mesure du tems, la nécessité des subdivisions sit conserver les deux autres mesures, savoir, les mois & les jours; mais ces subdivisions n'étoient point exactes. La véritable longueur de l'année solaire estenviron de trois cens soixante-cinq jours un quart. Elle renferme plus de douze & moins de treize révolutions de la lune. Quelqu'un imagina de trouver un intervalle de tems, qui renfermât un nombre de révolutions completes de l'un & de l'autre de ces astres. Cet intervalle de tems écoulé, il arrivoit nécessairement que les révolutions commençoient ensemble, les aspects revenoient les mêmes, & successivement dans le même ordre. On s'y prit ou par l'observation, & la voie en étoit fort longue; ou par la connoissance du mouvement de ces astres; mais cette maniere étoit susceptible d'erreurs. De là naquirent différentes périodes, tantôt défectueuses, tantôt meilleures, suivant la connoissance plus ou moins exacte de ces mouvemens. Nous parlerons des tentatives qui furent faites à cet égard, en rendant compte de l'hiftoire de l'Astronomie chez les dissérens peuples: mais chez tous, ce fut l'ouvrage de la patience & des siecles.

# §. X I.

Dès qu'il y eut dans une nation des hommes qui se dévouerent à l'Astronomie, soit par le motif d'être utiles à leurs concitoyens, en annonçant l'apparition des étoiles, soit par une curiosité digne d'éloges; alors l'Astronomie où la pratique s'introduisit, commença à devenir un art, & les méditations purent produire quelques fruits, parce qu'elles furent sondées sur des faits. En examinant avec plus d'attention le mouvement journalier de tous les astres, on remarqua que le point de leur plus grande élévation partageoit en deux parties égales l'intervalle du lever au coucher. On découvrit que les points de la plus grande élévation de chacun de ces astres, se trouvoient dans un cercle perpendiculaire à l'horizon, passant par le zénit & par le pole du monde. Le soleil lui-même s'y trouvoit également au tems de sa plus grande hauteur; c'étoit le milieu de sa course & du jour. On nomma ce cercle, qui étoit purement sictif, le méridien.

# §. XII.

LA plus grande hauteur des étoiles sur l'horizon est toujours la même, mais il n'en est pas ainsi des planetes, & sur-tout du soleil, dont l'élévation plus grande en été, & plus petite en hiver, dut être bientôt remarquée. Il s'agissoit d'étudier les variations de ces hauteurs du soleil, & d'en connoître les dissérences, mais le moyen d'y parvenir manquoit à l'Astronomie. Un homme de génie le trouva par la remarque simple de l'ombre que le soleil projette derriere les corps qu'il éclaire. Il observa que cette ombre, s'acourcissant à mesure que le soleil s'élevoit, étoit propre à montrer les progrès de sa hauteur, & il produisit une révolution dans la science par l'invention du plus simple & du premier de tous les instrumens, le gnomon. Cet homme inconnu, qui n'en a pas moins de droit sur notre reconnoissance, rendit deux grands services à l'Astronomie; le premier par l'invention d'un instrument qui donna lieu à des observations plus exactes; le second, par une méthode qui exigea des observations fuivies & qui en établit l'usage. Il sit construire sans doute une colonne, un pilier assez élevé, pour que l'ombre pût être grande & les variations plus sensibles. Il enseigna qu'il falloit chaque jour marquer & mesurer la plus courte des ombres, & que la suite de ces observations feroit connoître le mouvement du soleil de l'horizon vers le pole. Ce mouvement de bas en haut,

& de haut en bas, s'arrêtoit & changeoit deux fois l'année. On appella ces changemens conversions, tropiques, & les points où le soleil s'arrêtoit avant de rebrousser chemin, solstices. Ils devinrent l'étude de bien des siecles.

#### S. XIII.

La premiere idée qui se présenta pour expliquer cette diversité des hauteurs du soleil, fut que cet astre, outre le mouvement particulier d'occident en orient, en avoit un qui le portoit de bas en haut, & de haut en bas, tantôt l'approchant, tantôt l'éloignant du pôle. On avoit reconnu une variation pareille & encore plus sensible dans les hauteurs de la lune. Cependant l'admission de ces deux mouvemens faisoit quelque peine aux anciens philosophes qui avoient leurs préjugés, comme nous avons les nôtres, & qui, par hasard, comme cela nous est arrivé plus d'une fois, tiroient des conclusions assez justes d'une supposition fausse. Le mouvement journalier d'orient en occident est uniforme, & a lieu visiblement dans des cercles; ils en avoient conclu que le mouvement dans une ligne circulaire, & l'uniformité étoient les loix fondamentales de la nature. Ce n'est pas qu'ils n'eussent sous les yeux une infinité de mouvemens qui s'accomplissent en ligne droite, mais ils étoient bien loin de l'idée sublime de ramener les uns & les autres aux mêmes principes. Les mouvemens célestes faisoient une classe à part. Ils avoient quelque chose de divin, dont la marche circulaire & uniforme étoit un attribut. Cette marche paroissoit aux anciens digne de la simplicité de la cause premiere. Car tous les peuples studieux, & par conséquent éclairés, quelles que fussent d'ailleurs leurs idées religieuses & méthaphysiques, leurs opinions sur la cause productrice, intelligente ou seulement active, ont toujours

été portés à croire que cette cause infiniment sage, ou infiniment puissante, n'agissoit que par les voies les plus uniformes & les moins compliquées, joignant à la magnificence de l'ouvrage la simplicité de l'exécution.

Or le mouvement à l'égard des pôles dérangeoit toutes ces idées. Premiérement, la supposition d'un corps qui obéit à deux mouvemens à la fois, n'étoit pas simple; & comment concevoir que ces deux mouvemens ne se nuisissent pas? Secondement, le mouvement à l'égard des pôles n'étoit pas circulaire, ou du moins le soleil s'arrêtoit à une certaine distance du pôle pour revenir sur ses pas. Cette marche n'est point uniforme. Les anciens, sans connoître les loix du mouvement, entrevoyoient bien que le mouvement ne pouvoit s'arrêter & se changer en un mouvement contraire sans quelque cause qui l'y forçât. Aussi les philosophes grees, systématiques à l'excès, gens toujours avides de raisonner, & d'expliquer ce qu'ils ne connoissoient pas exactement, imaginerent-ils que l'air étoit plus épais & plus condensé autour des pôles, & que le soleil n'y pouvant pénétrer, éroit obligé de rebrousser chemin? Dans la Chaldée & dans l'Egypte on n'étoit pas si pressé de découvrir les causes, & il y a apparence que l'on y étudioit mieux les effets. Enfin, le génie ou le hasard, & peur-être tous les deux ensemble amenerent l'explication qui avoit été long tems desirée. On vit qu'en inclinant la route du soleilà l'égard des pôles, on expliqueroit toutes les apparences, & que le soleil n'auroit qu'un mouvement circulaire & uniforme. On nomma depuis écliptique le cercle qu'il décrit ainsi dans sa course oblique. Cette simplification satisfit les anciens que gênoient les deux mouvemens à la fois imprimés au soleil & à la lune. La découverte en fut célébrée comme elle devoit l'être. En parlant d'Anaximandre à qui les Grecs si nouveaux sur la terre, osoient attribuer cette découverte,

Pline

Pline (1) dit qu'il avoit ouvert la carriere de l'Astronomie. En esset cette connoissance est le fondement de toutes les autres, & le premier pas nécessaire dans cette science.

Alors plusieurs objets de recherches se présenterent à l'esprit. On remarqua le cercle diurne que le soleil décrit, dans les deux saisons de l'année où les jours sont égaux aux nuits. Ce cercle sut nommé l'équateur, soit par cette égalité des jours & des nuits, soit par la connoissance que tous les astres, étoiles ou planetes qui s'y trouvent placés, demeurent sur l'horizon précisément la moitié d'une révolution diurne, c'est-à-dire, douze heures; les points, où l'équateur coupe la route du soleil, retinrent le nom d'équinoxes.

L'équateur fut donc le second cercle de la sphere. Les anciens se familiarisoient ainsi à imaginer des cercles sictifs dans le ciel, mais il étoit difficile que les yeux suivissent l'imagination pour en fixer la trace. On y parvint par une invention heureuse, ce fut celle des grands cercles de cuivre exactement dirigés dans le plan des cercles célestes. On sentit que lorsque ces cercles seroient ainsi exactement dirigés & fixement placés, il seroit aisé de reconnoître les astres qui se trouvoient dans l'équateur, ou au dessus, ou au-dessous, & à chaque instant ceux qui passoient par le méridien. Il ne s'agissoit que de diriger le rayon visuel dans le sens de la surface d'un de ces cercles, & de le prolonger jusqu'à la voûte du ciel. On dressa donc perpendiculairement à l'horizon, du midi au nord, un cercle qu'on appella le méridien, parcequ'il étoit dans le plan du méridien céleste. On y appliqua, & à angles droits, un autre cercle qui fut nommé l'équateur. Le plus difficile fut d'orienter ce nouvel instrument, c'est-à-dire, de bien placer le cercle de cuivre vertical, dans le

<sup>(1)</sup> Pline, Lib. II, c. 8.

plan du méridien céleste. Mais puisque les anciens avoient reconnu, que ce plan étoit celui où les astres parvenoient à leur plus grande hauteur, il leur étoit aisé de bornoyer à quelque belle étoile, & de fixer l'instrument au lieu & au moment où elle cesseroit de s'élever. Cette méthode n'est pas bien exacte; cependant telle qu'elle est, nous croyons qu'elle auroit pu suffire à l'Astronomie naissante, & produire encore bien des découvertes. Mais nous avons lieu de penser qu'on a pu faire usage d'une méthode meilleure & plus sûre, c'est celle des hauteurs égales avant & après midi. Les anciens ont certainement connu qu'à distances égales de part & d'autre du méridien, les hauteurs d'un même astre sont égales. Ayant fixé quelque tems avant midi la longueur & la direction de l'ombre, on attend que le Soleil ait passé le méridien, & que l'ombre soit revenue à la même longueur; alors on tire la ligne de direction de cette ombre, qui forme un angle avec la direction de la premiere, & la ligne qui partage cet angle en deux parties égales, est dans le plan du méridien. Il est d'autant plus vraisemblable que les anciens ont pu user de cette méthode, que, suivant le témoignage de M. le Gentil (1), de l'Académie des sciences, qui a fait un long séjour dans l'Inde, les Indiens l'ont conservée, & s'en servent encore pour orienter leurs temples & leurs pyramides.

# §. X I V.

CET instrument mit dans le cas de faire une infinité d'obfervations. On marqua sur le méridien le point où le soleil s'éleve au solstice d'été; on marqua également celui où il descend au solstice d'hiver; l'intervalle de ces deux points mesuroit le mouvement du soleil à l'égard des pôles. Cet intervalle

<sup>(1)</sup> Mémoires de l'Académie des Sciences pour 1773.

se trouva de huit parties du cercle, divisé en soixante parties suivant l'usage de ce tems; & comme l'équateur partage également cet intervalle, l'obliquité de la route du soleil à l'égard de ce cercle, étoit de quatre parties, ou d'un quinzieme de cercle, ou enfin de vingt-quatre de nos degrés. Cet instrument par son équateur divisoit le ciel en deux hémispheres, & il servit à reconnoître les étoiles qui étoient boréales ou australes, à l'égard de ce cercle fixe auquel on pouvoit les rapporter. On avoit déjà donné des noms aux plus belles étoiles. Mais quand on voulut déterminer les lieux du ciel, & les étoiles par lesquelles passoit la route du soleil, on y fut aussi embarrassé que pour le méridien & l'équateur. On eut recours au même expédient, ce fut d'ajouter à l'instrument un nouveau cercle placé dans le plan de l'écliptique. Mais ce cercle ne pouvoit pas être fixe, parceque le mouvement diurne se faisant autour des pôles de l'équateur, l'écliptique change à chaque instant de position à l'égard de l'horizon & du méridien. Il fallut donc faire quelque changement à l'instrument. On laissa toujours le méridien fixe, mais on ajouta à l'équateur un nouveau cercle qui faisoit avec lui le même angle que l'écliptique; par les pôles & par les points des équinoxes & des solstices, on fit passer deux autres grands cercles qu'on appella les colures des équinoxes & des folstices. Ces quatre cercles réunis & enclavés dans le méridien, furent rendus mobiles autour d'un axe dirigé aux deux pôles du monde, & voilà le modele de la sphere armillaire, & des armilles d'Alexandrie. Soit que cette sphere, exécutée en grand, ait été faite à l'imitation d'une sphere plus petite & portative, telle que celle d'Atlas & de Chiron; soit qu'au contraire cette sphere portative ait été construite d'après celle-ci, qui ne sortoit point des observatoires, il est certain que l'une ou l'autre de ces spheres est de la plus haute antiquité.

Voilà, si l'on en croit l'histoire de la Chine, le point où l'Astronomie étoit parvenue 2700 ans avant l'ère chrétienne; & en Egypte, bien plus de 3000 ans avant la même époque, si l'on en croit les conjectures & les calculs que nous avons proposés dans le livre précédent.

#### S. X V.

A mesure que les instrumens se persectionnent, leurs usages s'étendent. Cette nouvelle sphere en offroit un grand nombre; mais il falloit établir une correspondance entre la sphere d'airain, & la sphere céleste, & assigner à quels points de celle-ci répondoient les dissérens points de celle-là.

On chercha à fixer d'abord les points équinoxiaux & solsticiaux. Voici comment nous imaginons que l'on s'y prit. Dans le tems des nuits les plus longues, le jour du folstice d'hiver, & au moment du coucher du soleil, on conduisit le point du solstice d'hiver de l'instrument au point de l'horizon où le soleil se couchoit; & l'on reconnut les étoiles qui étoient à cent quatre-vingt degrés de distance, & qui, par conséquent répondoient au solstice d'été. De plus, comme les étoiles ne sont visibles à la vue simple que quelque tems après le coucher du soleil, & qu'il n'étoit pas possible de diriger alors l'instrument à cet astre qu'on ne voit plus, on s'avisa d'un autre expédient; on employa sans doute la lune pour faire une observation intermédiaire. Ayant dirigé ce point du solstice d'hiver, au lieu de l'horizon où le foleil se couchoit, on aura marqué à quel point de l'écliptique répondoit alors la lune : aussi-tôt après le soleil couché, dès que les étoiles auront commencé à paroître, ce point ainsi marqué aura été dirigé de nouveau à la lune; & dans le même instant on aura observé à quelles étoiles répondoient & le folstice d'été, & l'équinoxe du printems qui étoit

alors sur l'horizon. On détermina en même tems à quels points de l'équateur répondoient les plus belles étoiles, pour servir de renseignemens, quand on voudroit connoître la position des autres étoiles, & des deux points du solstice d'hiver & de l'équinoxe d'automne. Ces points donnerent un partage naturel de l'année, en quatre parties ou saisons. On y joignit les dissérens termes de l'année, indiqués par le lever oule coucher des étoiles; ou, pour mieux dire, on lia ces dissérens termes aux points des équinoxes ou des solstices que l'on regardoit comme fixes. On disoit: Sirius se leve quatre jours après le solstice d'été, les Plésades se levent le jour même de l'équinoxe, &c. On multiplia les observations du lever & du coucher des étoiles, & on composa des calendriers qui servoient de regle aux travaux de la campagne.

# S. XVI.

QUAND l'écliptique ou la route du foleil fut connue, on s'apperçut que la lune & les autres planetes suivoient à-peuprès cette route, & ne s'en écartoient que de quelques degrés au-dessus ou au-dessous. En conséquence, on forma une zone de seize degrés, dont l'écliptique occupoit le milieu, & qui sut nommée le zodiaque. Le mouvement de la lune offrit un moyen facile de le diviser. Cette division a dû être la premiere, suivant M. le Gentil (1), & cela paroît hors de doute, parce qu'on suit facilement la marche de la lune, & qu'en marquant chaque nuit les étoiles auxquelles cette planete répond, le zodiaque se trouve divisé en vingt-sept parties & un tiers, d'où les uns ont fait vingt-sept constellations, les autres vingt-huit. On ne peut pas suivre de même le soleil dans sa route à travers les

<sup>(1)</sup> Mémoires de l'Académie des Sciences, 1773.

étoiles. On ne s'apperçoit qu'il a changé de place, que par les étoiles qui se dégagent le matin de ses rayons, ou par celles qui le soir vont s'y plonger. Ces phénomenes dont on a déduit les circonstances du cours du soleil, ont exigé des combinaisons & des méditations; l'œil nu, sans le secours d'aucun instrument, suffisoit à l'observation du mouvement de la lune, & à la division du zodiaque qui naît de ce mouvement. Quand la révolution du soleil & la longueur de l'année furent connues, les douze mois offrirent une nouvelle division du zodiaque en douze parties.

Il étoit déjà partagé en quatre par les solstices & les équitanoxes. Il ne s'agissoit plus que de diviser, au moyen de l'instrument, les intervalles en trois parties qui furent appellées signes. Cette méthode de diviser le zodiaque nous paroît bien plus naturelle, & elle est sûrement plus précise que celle que Sextus Empiricus & Macrobe ont décrite (1). Mais au reste il est possible que leur méthode, par la chûte de l'eau, appartienne à une Astronomie plus ancienne, qui n'avoit pas des moyens si exacts.

On dessina une figure qui renfermoit toutes les étoiles comprises dans chacun de ces signes. Cette figure & les étoiles ainsi réunies s'appellerent une constellation. Ces sigures ne furent d'abord que des lignes tirées d'une étoile à l'autre (2). Quand on voulut leur imposer des noms, ce surent des noms d'animaux, d'où la zone qui les renferme a tiré son nom de zodiaque (3). On peut conclure de cette étymologie que les signes qui sont désignés aujourd'hui par des sigures d'hommes, ou d'une autre espece, sont des changemens ou des inventions postérieures. Les douze signes ont dû être tous marqués par des animaux (4). Ce

<sup>(1)</sup> Macrobe, Comment. Somn. Scip. c. 21. Sext. Empir. adv. Math. Lib. V, n. 5. Eclaircissemens, Liv. IX, §. 14.

<sup>(2)</sup> Eclairc. Liv. IX, §. 3. (3) De Zaobior, petit animal. (4) Eclairc. Liv. IX, §. 34.

sont sans doute les mêmes qui désignent encore dans l'Asse les années de la période de douze ans; période qui est dans toute cette partie du monde de la plus haute antiquité.

L'idée de dessiner des figures pour classer les étoiles, sur étendue au reste du ciel. On le peupla d'animaux & de dissérentes figures. Mais nous croyons que l'on n'y a placé des hommes que lorsque l'Astrologie a prétendu que leur destinée étoit écrite dans le ciel. Il parut naturel de placer l'homme dans la plupart des régions célestes qui avoient tant d'empire sur lui. D'ailleurs, l'Astrologie voulut désigner par les attributs, par l'attitude des hommes qu'elle y dessinoit, les influences que telle ou telle constellation pouvoit répandre, & les inclinations qu'elle devoit inspirer aux individus naissans. Ces figures d'hommes furent d'abord sans nom (1); c'est dans des tems plus modernes que la vanité des Grecs a songé à faire dans le ciel l'apothéose de ses héros, & à consacrer dans ce livre éternel leurs noms à la postérité.

#### S. XVII.

La méthode de désigner le tems des équinoxes & des solstices, par le lever ou le coucher de quelque belle étoile, conduisit à une découverte importante. Les tems des solstices & des équinoxes étoient encore observés, soit par certains points connus de l'horizon où le soleil devoit alors se lever & se coucher, soit par la longueur de l'ombre à midi. Les anciens avoient lié ces dissérentes remarques; ils avoient reconnu, par exemple, que le lever de quelque belle étoile annonçant le solstice d'été, le soleil devoit se lever à tel point de l'horizon, & que l'ombre à midi devoit avoir une certaine longueur

<sup>(1)</sup> Eclaircissemens, Livre IX, §. 18.

déterminée. En répétant avec assiduité chaque année ces diverses observations, on s'apperçut après des siecles qu'elles ne coincidoient plus. Lorsque l'étoile paroissoit, le soleil ne se levoit plus au même point, & l'ombre plus longue n'avoit plus la mesure prescrite. Ce dernier caractere appartient si visiblement au solstice, que l'on fut forcé d'en conclure que l'étoile avoit changé de place dans le ciel. Le cercle écliptique de cuivre divisé, & la sphere que nous avons décrite, fournirent les moyens de constater cette découverre. On s'en étoit servi pour fixer dans le ciel étoilé le lieu des points équinoxiaux & solsticiaux. On s'apperçut que les étoiles ne répondoient plus aux mêmes points de ce cercle, & qu'elles sembloient s'avancer lentement le long de l'écliptique. Les étoiles, que l'on avoit crues fixes, avoient donc un mouvement. Mais comme ce mouvement étoit général, qu'il étoit le même pour toutes les étoiles, & qu'elles gardoient le même ordre & les mêmes configurations entreelles, tant d'uniformité ne pouvoit être l'effet de mouvemens particuliers; & ce mouvement général & uniforme parut appartenir à la voûte mîme où les étoiles étoient attachées. Les anciens en firent une sphere sous le nom de premier mobile, laquelle, outre le mouvement journalier qui entraîne tous les astres de l'orient vers l'occident, en avoit un autre contraire & très lent de l'occident vers l'orient, & les étoiles conserverent le privilege d'être les seuls astres fixes (1) sous la voûte du ciel.

# S. XVIII.

La connoissance des quatre points des équinoxes & des

vement des étoiles en longitude, progression des fixes, le mouvement par lequel les étoiles semblest s'éloigner des points équinoxiaux, comme on dit le mouvement du

<sup>(1)</sup> Il est encore d'usage d'appeller mou- seleil, quoiqu'on sache très bien aujourd'hui que c'est la terre qui se meut. Ces expressions qui n'induisent point en erreur. quand on est prévenu, sont plus abrégées & plus commodes.

solstices, donna lieu de remarquer que le soleil n'en parcouroit pas également les quatre intervalles. L'astre qui regle les saisons, le pere de la nature & le seigneur du ciel, avoit donc une marche inégale! Cette circonstance ne le fit point déchoir de sa divinité, il n'en garda pas moins l'intelligence qui présidoit à sa course. Les anciens, plus curieux des faits que des explications, ne semblent pas avoir cherché la cause de cette inégalité, ni la maniere de la concilier avec l'uniformité des mouvemens circulaires, qu'ils regardoient comme un principe général & constant. Soumis à l'évidence autant qu'attachés aux idées de leurs ancêtres, ils conserverent le préjugé parcequ'il étoit antique, & ils admirent la vérité parcequ'elle étoit démontrée. Cette découverte fut confirmée par une inégalité pareille dans le retour des phases de la lune. On avoit été de tout tems attentif à ces phases, tant pour la mesure du tems & la célébration des fêtes qu'on y avoit attachées, que dans la crainte superstitieuse des éclipses, qui avoient depuis long-tems fixé l'attention des hommes. Nous sommes ici forcés de remonter pour reprendre le fil des idées.

Les éclipses, sur-tout les éclipses de soleil ont d'abord répandu la terreur. La perte de la lumiere sembloit annoncer l'extinction de la nature, & si nous sommes en droit de taxer d'ignorance & de stupidité les peuples de la terre que ces frayeurs tourmentent encore, il y auroit de l'injustice à ne pas convenir que les premieres éclipses ont dû faire cette impression terrible. Il a fallu qu'elles se soient assez répétées pour convaincre par le fait qu'elles n'avoient aucunes suites funestes, & pour faire remarquer dans leurs retours un ordre, une succession qui les rangeât au nombre des phénomenes naturels. Les Chaldéens, qui veilloient sans relâche à l'étude du ciel, & dont les astronômes se relevoient successivement comme des senti-

nelles, durent laisser échapper bien peu d'éclipses. On en chercha d'abord la cause. Celle des éclipses de soleil sut sans doute trouvée la premiere. Dès que ce phénomene avoit une cause naturelle, il est aisé de comprendre qu'il n'y avoit qu'un corps opaque qui pût intercepter ainsi les rayons du soleil. Comme on avoit reconnu que la lune étoit un corps opaque, n'ayant d'autre lumiere que celle qu'elle reçoit du soleil; comme on avoit vu la lune s'approcher de cet astre, se perdre dans ses rayons peu de tems avant l'éclipse, & s'en dégager peu de tems après, on dut en conclure naturellement que la lune étoit l'obstacle qui nous déroboit la lumiere du soleil, en tout ou en partie. Mais quel étoit le corps qui ôtoit à la lune même sa lumiere, qui l'éclipsoit, lorsqu'opposée au soleil, elle étoit dans son plus grand éclat? On reconnoissoit bien l'effet d'une même cause, le passage d'un corps opaque qui lui enlevoir par degrés sa lumiere, & qui la lui rendoit après un intervalle de tems plus ou moins long. Il y a des peuples qui ont créé des globes exprès pour leur donner la fonction d'éclipser le soleil & la lune (1). Une réflexion sur un effet qu'on a tous les jours sous les yeux, en fit trouver la cause. Tout corps éclairé jette une ombre derriere lui; l'ombre de la terre devoit en conséquence être dirigée à l'opposite du soleil, & la lune, qui tourne autour de la terre, devoit s'éclipser en se plongeant dans cette ombre, qui la privoit de la lumiere du soleil. On fut donc en possession de la cause des éclipses de soleil & de lune. L'observation des éclipses de lune & la connoissance de leurs causes confirmerent une découverte déjà faite. On remarqua que l'ombre de la terre, visible sur le disque éclairé de la lune, étoit ronde; cette observation assura qu'on ne s'étoit point trompé, en pensant que la terre étoit sphérique. Mais pourquoi la lune,

<sup>(1)</sup> Infrà, Livre IV, §. 17.

qui tous les mois passe entre le soleil & la terre, qui tous les mois se trouve également à l'opposite du soleil, & dans le voi-sinage de l'ombre de la terre, ne fait-elle pas chaque mois une éclipse de soleil, & ne souffre-t-elle pas elle-même une éclipse? Cette question étoit naturelle, elle dut se présenter d'abord, & ce sur une difficulté qui sit peut-être balancer sur l'explication que l'on venoit d'imaginer. On n'en obtint la solution que lorsqu'on eut reconnu la latitude de la lune, ou sa distance à l'écliptique.

#### S. XIX.

CETTE planete décrit un cercle incliné à l'écliptique, & elle s'écarte quelquefois un peu plus de 5 degrés, soit au nord, soit au midi de ce cercle. Puisque sa route est inclinée, il s'ensuit qu'elle coupe l'écliptique en deux points. Ces deux points de l'orbite de la lune furent appellés les nœuds; & l'on reconnut que les éclipses n'avoient lieu que lorsque la lune se trouvoit dans ces intersections, ou du moins lorsqu'elle n'en étoit pas éloignée. La route du soleil reçut en conséquence le nom d'écliptique. C'est ici que paroît démontrée la nécessité de la sphere fixe & armillaire que nous avons supposée plus haut. Car nous le demandons, comment les anciens auroient-ils vu que la lune s'écartoit de l'écliptique, s'ils n'avoient pas eu un cercle de cuivre toujours placé dans le plan de ce cercle céleste, & auquel ils pussent comparer la position de la lune dans le ciel? Comment auroient-ils découvert que les éclipses n'arrivoient jamais que près des intersections de l'orbite de la lune & de l'écliptique, ou dans ces interfections mêmes?

#### S. XX.

QUAND on eut reconnu que les éclipses étoient des phé-G ij nomenes naturels qui revenoient plusieurs sois dans une année, on sut curieux de les observer, & d'en conserver la mémoire, pour parvenir à connoître la regle de leurs retours. On apporta même quelque attention dans cette espece d'observations. On marqua le tems de la nuit ou du jour où elles arrivoient, la partie, soit boréale ou australe, de la lune éclipsée. On estima quelquesois le rapport de cette partie éclipsée au disque de la lune, quand l'éclipse n'étoit pas totale.

On s'attacha à observer assidûment la lune toutes les sois quelle étoit nouvelle ou pleine, asin de ne laisser échapper aucune éclipse. C'est par l'observation de ces phases qu'on avoit eu la premiere connoissance de la révolution de la lune à l'égard du soleil.

# §. X X I.

Les anciens parvinrent à connoître plus exactement cette révolution, en mesurant chaque jour sur leur écliptique la distance du soleil à la lune. Ces premieres déterminations furent affectées sans doute de grandes erreurs; mais à mesure que les révolutions s'accumuloient, les erreurs se partageoient sur un plus grand nombre, & la détermination devenoit plus exacte. En continuant ces observations, avec une constance qui n'a jamais appartenu qu'aux orientaux, ils s'apperçurent que les révolutions de la lune étoient tantôt plus longues & tantôt plus courtes; que l'intervalle même de la conjonction à l'opposition, n'étoit presque jamais égal à une demi-révolution.

Ils déterminerent la période de cette inégalité. Quelle que fût leur méthode, elle leur donnoit sans doute plus facilement le tems où cette inégalité étoit la plus grande. Ainsi le tems où cette inégalité revenoit une seconde fois la plus grande, leur indiqua la durée de cette période. Ils remarquerent encore que

les éclipses n'arrivoient pas aux mêmes points de l'écliptique; il s'ensuivoit nécessairement que ces points où les nœuds avoient changé de place. Ces nœuds avoient donc un mouvement, & par conséquent la période du retour de la lune à un de ces nœuds, n'étoit pas la même que celle du retour de la lune à un même point du zodiaque. Les anciens connurent cette période, qu'ils appellerent la révolution de la latitude, comme ils avoient connu celle de l'inégalité, par leur conftance dans l'étude du ciel. Une longue suite d'observations leur fit trouver de grandes périodes dans (1) lesquelles la lune faisoit un nombre de révolutions entieres, relativement à son inégalité, à son nœud & au soleil. Ils allerent même jusqu'à ramener la lune au même point du zodiaque, ou du moins jusqu'à déterminer le nombre de ses révolutions complettes, & combien il s'en falloit de degrés qu'elle n'atteignît à la fin de la période le point du zodiaque d'où elle étoit partie au commencement de la période: ce que ces anciens astronômes n'auroient pu faire, s'ils n'avoient eu le cercle écliptique divisé que nous leur avons supposé, & auquel ils pouvoient rapporter chaque jour le mouvement de la lune. Le grand intervalle de ces observations, & la longueur de ces périodes, leur donnoient avec beaucoup d'exactitude la durée de chacune de ces révolutions. Il en résulte que la lune étoit de toutes les planetes celle dont ils connoissoient mieux le mouvement. Elle a été long-tems dans nos fiecles modernes celle dont le mouvement étoit le moins connu. Sa théorie étoit plus aifée à ébaucher, parceque ses mouvemens sont plus rapides; elle est plus difficile à approfondir, parceque les variations & les inégalités sont plus considérables & plus multipliées.

<sup>(1)</sup> Infrà, Livre III. Eclaircissemens, Livre IV, S. 26.

#### S. XXII.

Entre ces périodes, on en trouva qui ramenoient les éclipses de lune, de la même grandeur, aux mêmes points du ciel, & aux mêmes jours de l'année. On se servit de ces périodes pour prédire ces éclipses. Quant aux éclipses de soleil, on y remarqua des bizarreries qui firent désespérer de les assujettie à aucune regle constante. On ne trouva point de période qui les ramenât aux mêmes jours. C'étoit l'effet de la parallaxe qui ne fut connue que long-temps après. Il y a apparence qu'on abandonna l'observation de cette espece d'éclipse, car dans les éclipses observées par les Chaldéens, que Ptolemée nous a transmises, il n'y en a pas une seule de soleil. C'est une perte que nous regretterions davantage, si un plus grand nombre des unes & des autres nous étoit parvenu. La cause de cette perte est le préjugé que ces phénomenes ne suivoient aucune regle constante; on conclut que l'observation en étoit inutile. Ce qui prouve que, dans l'étude du ciel, & de la nature en général, nous ne devons rejetter aucune observation, ni aucune expérience. Le temps viendra où elles seront utiles; & nous aurons semé pour la postérité.

# §. XXIII.

QUANT aux autres planetes, leur apparence moins remarquable, leur mouvement moins sensible, durent y porter plus tard l'attention des observateurs. Les plus brillantes, Jupiter, Mars, furent sans doute observées les premieres. On suivit leur cours, & l'on s'apperçut bientôt qu'il y avoit un tems de l'année où leur mouvement se ralentissoit, s'arrêtoit entièrement, & devenoit ensin rétrograde, jusqu'à ce que, se ralentissant & s'arrêtant une seconde sois, il redevînt direct. On

appelle ici direct le mouvement qui se fait d'occident en orient, dans le même sens que celui du soleil & de la lune. Le mouvement rétrograde est celui qui a lieu en sens contraire. Les anciens, voyant que ces apparences bizares étoient périodiques & annuelles, s'occuperent à les observer, en attendant qu'on eût assez de lumieres pour les expliquer. Ils marquerent donc avec soin l'instant où chaque année ces astres étoient stationaires, & les tems où leur mouvement étoit direct & rétrograde. Ces observations, quoique mal circonstanciées, ont été utiles par la suite. Les apparitions des planetes parurent aux anciens également dignes de remarque. Ils entendoient par le tems des apparitions, celui où ces planetes se dégagent des rayons du foleil, & font visibles le matin un peu avant le jour. C'est ce qu'on appelle pour les étoiles le lever héliaque. L'observation assidue du lever des étoiles devoit conduire naturellement à celle de l'apparition des planetes. Ils remarquerent que ces apparitions n'arrivoient point, ainsi que les levers des étoiles, aux mêmes tems de l'année, & que le phénomene des stations & des rétrogradations n'avoit pas toujours lieu dans le même signe; mais qu'il arrivoit successivement dans les différens signes du zodiaque. Il ne falloit en esfet que quelques mois pour s'appetcevoir que Mars changeoit de place dans le ciel, & ne répondoit plus au même signe du zodiaque. Jupiter également est chaque année dans un nouveau signe. Saturne, dont le mouvement est plus lent, parcourt le même espace en deux ou trois ans. On reconnut donc deux mouvemens, ou deux révolutions dans chacune des planetes, l'une à l'égard du foleil, l'autre à l'égard du zodiaque. La planete de Jupiter, par exemple, fait sa révolution, à l'égard du Soleil, en treize mois environ; c'est-à-dire qu'il s'écoule treize mois d'une apparition à l'autre. La révolution de Jupiter, à l'égard

du zodiaque, ne s'acheve qu'en onze ans & dix mois. Les anciens reconnurent de même que Mars employoit un peu moins de deux ans, & Saturne un peu plus de vingt-neuf ans à parcourir le zodiaque entier.

#### S. XXIV.

SATURNE est la moins brillante de toutes les planetes Elle se meut le plus lentement, & paroît par conséquent avoir le plus grand cercle à parcourir. On la jugea plus éloignée que toutes les autres. On plaça ensuite Jupiter, Mars, le Soleil & la Lune, chacun suivant le degré de leurs vîtesses: toutes ces planetes décrivant des cercles autour de la terre. Voilà ce qu'on appelle le système des anciens, plus connu sous le nom de Ptolemée. Mais les deux autres planetes, Vénus & Mercure, vinrent jetter de l'embarras & de l'incertitude dans cet arrangement. On les voyoit tantôt précéder le Soleil, & se montrer le matin avant qu'il se levât, ou le suivre, & briller le soir après son coucher. On les voyoit cependant répondre successivement à différens signes, à différens degrés du zodiaque, & ne revenir aux mêmes points qu'au bout d'une année environ. Ces planetes étoient donc semblables aux trois autres, & avoient comme elles deux mouvemens, l'un, à l'égard du zodiaque; qui s'accomplissoit précisément dans le tems d'une révolution du foleil, ou d'une année, l'autre à l'égard du foleil même. Elles avoient leurs stations, leurs rétrogradations. Mais il s'agissoit d'assigner à ces planetes une place dans le système du monde, & de savoir si elles étoient plus près ou plus loin de nous que le soleil. La regle qu'on avoit suivie pour les trois autres manquoit ici, parce que ces deux planetes sembloient avoir dans le zodiaque la même vîtesse que le soleil. La regle décidoit seulement qu'elles étoient plus éloignées que la lune.

Cette

Cette question sur si difficile à résoudre que l'on se partagea. Les uns les placerent au-dessus du soleil, les autres au-dessous. Cependant on remarqua que l'éclat de vénus, vue tantôt à droite, tantôt à gauche du soleil, étoit sujet à quelques variations. Il y avoit des tems, où, quoique visible, quoiqu'également éloignée de cet astre, & également dégagée de ses rayons, elle étoit beaucoup moins brillante. L'exemple de saturne, dont la lumiere est plus soible & plus terne, parceque sa distance est plus grande, sit penser que vénus n'étoit peut-être pas toujours à la même distance de la terre.

On imagina qu'elle pouvoit être tantôt plus loin, tantôt plus près que le soleil. De ces quatre circonstances réunies, où on voyoit vénus & mercure à gauche, à droite, au-dessus ou au-dessous du soleil, dont les deux premieres étoient des faits, & les deux autres des conjectures très vraisemblables, on osa conclure que l'orbite de ces deux planetes enveloppoit le soleil, & qu'elles tournoient autour de lui. Nous disons qu'on osa conclure ainsi, parceque cette assertion étoit très nouvelle, très hardie alors. Il n'y eut qu'un homme de génie qui pût la concevoir, & qui, après l'avoir profondément méditée, se crut assez fondé pour la proposer. Mais cette idée ne fut point générale; elle fut particuliere à un certain peuple, les anciens Egyptiens. Cette idée vraie dut cependant paroître au moins heureuse; car elle expliquoit très simplement les stations & les rétrogradations. Quand le rayon visuel est tangent au cercle que ces planetes décrivent autour du foleil, leur mouvement n'est plus sensible, & elles doivent paroître stationnaires: cela arrive deux fois dans chaque révolution. Dans la partie supérieure de leur orbite, elles vont du même sens que le soleil, & paroissent directes; au lieu que dans la partie inférieure, elles vont en sens contraire, & doivent paroître rétrogrades. H

# §. X X V.

Quelques philosophes allerent plus loin; en reconnoissant que ces deux planetes tournoient autour du soleil, ils penserent qu'il devoit être aussi le centre du monde. Ils mirent donc en mouvement autour de lui toutes les planetes, & la terre ellemême. D'autres imaginerent encore que le mouvement diurne des étoiles & des planetes n'étoit qu'une apparence, causée par une rotation de la terre autour de son axe. Mais ces pensées hardies, & purement philosophiques, ne furent point appuyées par les faits chez les anciens peuples qui nous sont connus. Peut-être montrerons-nous qu'elles sont les vestiges d'une antiquité plus haute, & d'une science persectionnée. Mais dans les siecles postérieurs, si quelques traits d'analogie les sirent adopter un moment, si quelques philosophes les saissirent par une espece d'instinct pour la vérité, elles étoient trop contraires aux apparences pour n'être pas bientôt rejettées.

# §. XXVI.

IL est donc naturel de penser que les mêmes découvertes ont été faites plusieurs sois, & qu'il est difficile den suivre la chaîne interrompue & recommencée. Nous n'aurions pris l'histoire de l'Astronomie qu'à l'époque où des monumens conservés, une chronologie suivie, établissent d'une maniere certaine la marche de l'esprit humain, si nous n'avions pensé que les premiers pas de la science, renfermés dans l'obscurité des tems les plus anciens, sont une partie intéressante de cette histoire, & qu'on peut souvent retrouver le fil des idées philosophiques, en liant les faits par des probabilités & par des vraisemblances.

On conçoit que la plupart des premieres découvertes ont

été faites chez disférens peuples, parceque dans la haute antiquité, les peuples vivoient isolés, & ne se communiquant rien, ont été dans le cas d'inventer tout. Les connoissances simples, & qui naissent du spectacle du ciel, appartiennent à tous les hommes. Tout ce qui résulte de la combinaison de ces connoissances premieres & simples, n'a pu être le partage que des peuples qui ont cultive l'Astronomie. En résléchissant sur le tableau que nous venons de présenter, on peut juger qu'un très petit nombre de peuples, un seul peut-être, a eu assez de suite dans les idées & dans les travaux pour atteindre à l'ensemble des connoissances qu'il renferme. Ce peuple n'existe point parmi les peuples connus de l'antiquité. Il n'est aucun pays du monde ancien, où l'on retrouve cet ensemble de connoissances, qui toutes se supposent nécessairement. L'ignorance la plus grossiere est toujours mêlée aux idées les plus philosophiques, aux découvertes les plus ingénieuses. Il faudroit supposer que chez le même peuple une partie de ces connoissances a péri, tandis que l'autre a été conservée : c'est ce qui n'est nullement vraisemblable. Certaines opinions peut être, telles que celles du mouvement de la terre autour du soleil, & de la terre autour de son axe, peuvent tomber dans l'oubli, parcequ'elles s'élevent hors de la portée des vues ordinaires, parcequ'elles paroissent isolées & sans appui; mais ce qui constitue le corps de la science, les idées qui font suite, s'enchaînent & se conservent mutuellement.

Elles ne peuvent se perdre que par quelque grande révolution qui détruit les hommes, les villes, les connoissances, & ne laisse que des débris. Tout concourt à prouver que cette révolution a eu lieu sur la terre. Il a existé une Astronomie perfectionnée à un degré que l'on ne peut pas sixer, mais dont quelques traditions sont concevoir une grande idée! Depuis les Chaldéens on peut suivre le fil des progrès de l'Astronomie;

au-delà on ne trouve, pour ainsi dire, que des déserts, des siecles de ténebres & de barbarie. Mais les traditions que ces siecles ont laissé subsister dans la mémoire des hommes, sont les restes précieux de cette ancienne Astronomie détruite que nous allons recueillir dans le livre suivant.





# HISTOIRE

DE

# L'ASTRONOMIE ANCIENNE.

#### LIVRE TROISIEME.

DE l'Astronomie Antédiluvienne.

S. PREMIER.

Nous entendons par l'Astronomie antédiluvienne, la plus ancienne dont nous ayons connoissance. Ce n'est pas que les saits ou l'histoire en établissent l'époque précise, & puissent saire juger d'une maniere incontestable, si elle doit être placée au tems des premiers hommes, c'est-à-dire des patriarches, qui vivoient sur la terre avant la destruction terrible du genre humain; mais instruits de la date de cet événement mémorable, renfermée par les chronologistes sacrés dans des bornes dont nous avons choiss la plus reculée, nous devons regarder les saits d'une antiquité plus haute, les connoissances qui n'ont pu être acquises depuis, & dans la durée d'un monde en quelque saçon si jeune encore, comme des faits qui ont précédé le déluge.

#### §. I I.

Nous avons dit que l'Astronomie ancienne & orientale n'offroit que les débris des découvertes d'un peuple antérieur aux peuples connus les plus anciens. On pourroit revendiquer en sa faveur les méthodes sans principes que pratiquent à l'aveugle aujourd'hui les Indiens, les inventions astronomiques des Chaldéens & des Chinois, & presque généralement toutes les idées philosophiques qui ont illustré les nations savantes de l'Asie. Si nous voulions rendre à ce peuple tout ce qui peut lui appartenir, il faudroit peut-être dépouiller tous les anciens peuples, & les réduire presqu'absolument au mérite de l'adoption. Le détail des preuves & des probabilités, qui nous portent à le penser, seroit d'une trop longue discussion. Nous nous contenterons de les indiquer dans la suite de cet ouvrage, en faisant l'histoire des nations à qui l'on a fait honneur de ces inventions; & nous nous bornerons ici à rapporter les principaux faits qui peuvent donner une idée de cette Astronomie si ancienne & si perfectionnée.

# §. III.

CETTE Astronomie avoit la connoissance des sept planetes, puisqu'elle a imposé leurs noms aux jours de la semaine. C'est peut-être la preuve la plus singuliere & de l'antiquité de l'Astronomie, & de l'existence de ce peuple antérieur à tous les autres. Ces planetes, qui présidoient aux jours de la semaine, étoient rangées suivant un ordre qui subsiste encore parmi nous. C'est d'abord le soleil, ensuite la lune, mars, mercure, jupiter, vénus & saturne (1). Il se retrouve le même chez les anciens Egyptiens, chez les Indiens & chez les Chinois (2). Cet ordre

<sup>(1)</sup> La semaine commerçoit chez les Egyptiens le jour de saturne, le samedi, chez les Indiens le vendredi, chez nous elle commence le dimanche; le choix de ce premier jour est arbitraire: mais ce qui doit étonner, c'est que l'ordre des planetes qui prési-

dent à ces jours soit invariable & par-tout le même.

<sup>(2)</sup> Hérodote, Lib. II.

Martini. Hist. de la Chine, tome I, p. 94. M. le Gentil, Mémoires de l'Académie des Sciences pour 1773.

n'est point celui de la distance, de la grandeur, ni de l'éclat des planetes. C'est un ordre qui paroît arbitraire, ou du moins qui est fondé sur des raisons que nous ignorons. On peut dire qu'il est impossible que le hasard ait conduit séparément ces trois nations, d'abord à la même idée de donner aux jours de la semaine le nom des planetes, ensuite à donner ces noms suivant un certain arrangement, unique entre une infinité d'autres. Le hasard ne produit point de pareilles ressemblances. Quelques savans voudront trouver ici une preuve de la prétendue communication entre les Egyptiens & les Chinois : pour nous, qui sommes persuadés que cette communication n'a point existé, nous n'y verrons qu'une démonstration de l'existence de cet ancien peuple détruit, dont quelques institutions ont passé à ses successeurs. Ces institutions se retrouvent chez des peuples placés à de grandes distances sur le globe, on en doit conclure qu'ils ont la même origine. Mais cette origine où ils ont également puisé l'idée de donner les noms des planetes aux jours de la semaine, l'Astronomie, qui a fourni cette idée, sont d'une grande antiquité, puisque ces peuples eux-mêmes sont très anciens sur la terre.

#### § IV.

Les traces de l'Astronomie se retrouvent principalement dans la mesure du tems. Ce sut le premier besoin de la société civile, & le premier usage de l'Astronomie. On compta d'abord par des jours ou par des soleils, ensuite par des mois ou des lunes, lorsque la révolution de cette planete sut découverte. Ainsi l'on peut être sur que ces deux mesures du tems ont été connues avant le déluge, puisqu'elles sont d'usage nécessaire, les sondemens & les subdivisions de toutes les autres. On voit même par un passage de Suidas qu'il y avoit alors une année lunaire de trois cens cinquante-quatre jours huit heures (1), & Moïse nous

<sup>(1)</sup> Infrà, Eclaireissemens, Livre I, §. 12.

apprend dans la Genèse que l'année étoit partagée en douze mois de trente jours (1). En parcourant l'histoire des dissérentes nations, nous en trouverons plusieurs qui ont eu ainsi à la fois deux années de forme différente. L'année lunaire a été en usage chez presque tous les peuples; il est naturel qu'elle ait son origine chez les premiers hommes qui ont cultivé l'Astronomie. Elle étoit sans doute civile & chronologique : l'année solaire étoit rurale.

#### §. V.

DE l'observation des mouvemens de la lune, & peut-être de celle des éclipses, ces anciens astronomes déduisirent la période qui a été nommée chaldaïque, parce qu'on en attribuoit l'invention aux Chaldéens: cette période de deux cens vingt-trois mois lunaires, qui ramene les conjonctions du soleil & de la lune à la même distance de l'apogée, & du nœud de cette derniere planete, & presqu'au même point du ciel (2). Si, comme nous n'en doutons point, cette période a servi de mefure pour le tems, avant le déluge, on n'en ignoroit pas les avantages. Ceux qui l'ont inventée connoissoient donc assez bien alors le mouvement de la lune, même son mouvement à l'égard de l'apogée & du nœud, & dans cette supposition on

Fondés sur ces autorités & sur cette décisson, nous établissons qu'avant le déluge les mois étoient de 20 jours, puisqu'ayant commencé & fini précisément au même jour du mois, les 150 jours de sa durée répondent à cinq mois entiers.

a duré 150 jours, ayant commencé le dixseptieme jour du second mois, avoit fini, selon quelques versions, le dix-sept du septieme mois, & selon quelques autres, le vingt septieme La premiere de ces leçons donne des mois de 30 jours; la seconde ne donne que des mois de 28 jours. Pour éclaircir cette difficulté, nous nous sommes adressés à M. l'Abbé Lourdet, savant Professeur en hébreu au college Royal: voici ce qu'il a bien voulu nous répondre. Les septante sont le seul texte oriental qui, au verset 4 du chap 8 de la Genèse, assigne la fin du déluge au vingt-septieme jour du septieme mois Il n'est pas étonnant que la Vulgate, qui est la traduction de ce texte, ainsi que

<sup>(1)</sup> On nous a objecté que le déluge qui la version Arménienne, lui donne la même date. Tous les autres textes orientaux, savoir l'Hébreu, le Chaldéen, le Samaritain, l'Arabe, & même le Syriaque, disent positivement le dix-septieme jour du septieme. mois. En conséquence, le seul texte des Septante étant ici contraire au texte Hébreux, & à tous les autres textes orientaux, je crois qu'il doit seur être sacrifié, ainsi que la Vulgate & ses traductions Françoises.

<sup>(2)</sup> Infra, Eclairc. Liv. I, §. 13.

ne peut leur refuser toutes les connoissances détaillées dans le livre précédent: connoissances qui forment une Astronomie déjà fort avancée pour ces premiers tems. Cependant, pour ne rien ôter injustement aux Chaldéens, à qui cette période est attribuée par plusieurs auteurs, nous pensons que les anciens, dont il est question ici, ne connurent point l'inégalité du mouvement de la lune, ni par conséquent son apogée, & que, conduits à la découverte de cette période par l'observation des éclipses de lune, ils ne lui connurent que la propriété de ramener les mêmes éclipses, c'est-à-dire, des éclipses de la même grandeur, & à-peu-près aux mêmes points du ciel.

Il manque à cette période un avantage, c'est celui d'accorder les mouvemens du soleil & de la lune, & de ramener les nouvelles & les pleines lunes au même jour de l'année solaire de 365 jours. Si la nouvelle lune est arrivée le premier du mois, après 223 mois lunaires, elle arrivera le onzieme jour du même mois. Dans ces tems anciens où les néoménies étoient l'époque des fêtes & des sacrifices, une période, qui les ramenoit à un jour fixe de l'année solaire, étoit utile. Il ne fut pas difficile de s'appercevoir que, puisque les nouvelles lunes retardoient d'environ 11 jours, en ajoutant 12 mois ou une année lunaire de 354 jours, elles retarderoient d'une année solaire entiere, & qu'au bout de 19 de ces années les nouvelles lunes reviendroient à très peu près aux mêmes jours. Ils eurent donc deux périodes, l'une de 18 ans & 11 jours, qui servoit pour les éclipses, l'autre de 19 ans pour indiquer les fêtes & les sacrifices. Cette derniere période est celle qui rendit Meton si célebre dans la Grece. Nous reculons ici son origine, nous l'attribuons aux premiers hommes, parcequ'elle se trouve chez une infinité de peuples, Coptes, Chaldéens, Arabes, Indiens, Chinois & Tartares. L'idée de cette période n'est point au nombre de ces idées simples & premieres, qui appartiennent à tous les hommes; & un usage si général annonce une source commune, qui ne peut être que l'Astronomie antédiluvienne.

# S. VI.

C E s connoissances accordées ici aux premiers hommes n'ont rien d'étonnant, quand on considere celles qui résultent de la grande année, ou de la période astronomique de six cens ans, que Joseph attribue aux patriarches, & qui est indubitablement leur ouvrage (1). Une période astronomique, quand il s'agit d'un astre seul, est le tems qu'il employe à parcourir le cercle qu'il décrit. Quand il s'agit de plusieurs astres, la période de leurs mouvemens combinés est le tems qui s'écoule depuis qu'ils sont tous partis du même point, ou de certains aspects, jusqu'à ce qu'ils reviennent au même point, ou aux mêmes aspects. On voit que cette espece de période doit comprendre exactement un nombre de révolutions complettes de chacun de ces astres. La grande année de six cens ans doit être une période de ce genre. Car les anciens appelloient année une révolution quelconque, soit d'une ou de plusieurs planetes (2). Ils appelloient grande année celle qui embrassoit un plus long intervalle. Le célebre Dominique Cassini est le premier qui, ayant fait attention au récit de Joseph, fut frappé de la justesse de cette période, & des conclusions qu'on en pouvoit tirer sur la longueur de l'année au tems des patriarches. Il trouva que 7421 révolutions lunaires de 29112h 44' 3" (3), faisoient 219146 jours & demi, & ce même nombre de 219146 & demi donnent 600 années solaires de 365 5h 51' 36"; durée

<sup>(1)</sup> Infrà, Eclaire, Liv. II, §, 5 & suiv. (1) Infrà, Liv. IX, §, 15. Eclaireissemens, Lib. VIII.

secondes par ", les tierces par ", &c. ainsi 291 12h 44' 3" signifient vingt-neuf jours douze heures quarante-quatre minutes trois

<sup>(3)</sup> On marque les minutes par un', les secondes.

qui ne dissere pas de trois minutes de celle qu'on observe aujourd'hui. C'étoit beaucoup pour ces tems anciens. On verra
qu'Hipparque & Ptolémée, astronômes bien postérieurs, ont
commis des erreurs plus grandes. Mais ce n'est pas tout; il est
plus qu'incertain si cette dissérence de moins de trois minutes
est l'esset de l'erreur des observations. On soupçonne que l'année étoit alors plus longue qu'elle ne l'est aujourd'hui(1); & si
cette dissérence est due à quelque diminution dans la durée de
la révolution solaire, il faut avouer que cette détermination,
si exacte & si précise de la durée qu'elle avoit alors, fait insiniment d'honneur à l'Astronomie antédiluvienne.

#### S. VII.

On demandera comment cette période a été découverte; on ne peut y parvenir que de deux manieres. Par des observations suivies, ou par les connoissances d'une Astronomie longtems cultivée & suffisamment perfectionnée. Les hommes de ces tems anciens ont commencé certainement par le premier de ces moyens. Nous ne pouvons douter que l'on n'eût alors des divisions du jour quelles qu'elles fussent. Comme on étoit fort attentif à l'observation des nouvelles & des pleines lunes, on marquoit le jour & le moment du jour où elles arrivoient. En supposant de la suite dans ces observations, on remarqua que ces phénomenes ne revenoient au même jour de l'année qu'au bout d'un certain intervalle de tems, qui étoit de 19 ans; enfin, lorsque 600 ans ou deux fois 600 ans furent écoulés, on put reconnoître que les nouvelles ou les pleines lunes après six siecles revenoient non-seulement au même jour, mais à la même heure. C'est-à-dire que si la nouvelle lune étoit arrivée

<sup>(1)</sup> Infrà, Eclaircissemens, Livre II, §. 10.

le premier Janvier à midi, elle ne se retrouvoit le premier Janvier à midi, qu'au bout de 600 ans. Cette voie semble la premiere qui a dû se présenter, & la plus conforme à la simplicité de ces premiers tems. Les hommes ont mené longtemps une vie errante & pastorale. C'est dans leurs courses, dans leurs veilles souvent nécessaires, que l'Astronomie a été fondée par des observations peut-être grossieres, mais qui furent la base des premieres déterminations. Avant l'écriture alphabétique, ils avoient des signes hiéroglyphiques, de quelque espece qu'ils fussent, pour désigner les faits dont ils vouloient conserver la mémoire. Ils s'en servoient pour écrire leurs observations. Leurs registres étoient des pierres sur lesquelles ces observations étoient gravées, & qu'ils laissoient dans le lieu même où ils avoient observé. Ensuite, après de longues années, lorsque le hasard, ou le besoin les ramenoit, eux ou leurs descendans, au même lieu, les nouvelles observations étoient comparées aux anciennes. C'est ainsi que des peuples nomades purent arriver à des conclusions astronomiques, indépendantes de la connoissance des méridiens, & telles qu'elles auroient eu lieu dans un observatoire fixe. Cependant la civilisation s'établit, on fonda des villes, l'art de fabriquer le fer & le cuivre fut découvert, on inventa quelques instrumens de musique (1). La même industrie fut appliquée aux sciences, & on peut supposer que l'Astronomie eut aussi des instrumens, tels que le gnomon. & la sphere composée de cercles de cuivre, que nous avons décrite dans le livre précédent. Alors de meilleures observations purent donner des résultats plus exacts. L'ensemble des faits que nous avons sous les yeux, & les plus grandes probabilités nous forcent d'attribuer au peuple qui nous occupe maintenant,

<sup>(1)</sup> Genèse, c. 4, v. 17, 21, 22.

une infinité d'idées philosophiques & de découvertes singulieres. En conséquence, nous jugeons qu'il a pu parvenir à connoître assez bien les révolutions du soleil & de la lune pour découvrir même par le calcul la belle période de 600 ans. On peut donc expliquer la découverte de cette période attribuée aux plus anciens habitans de la terre, ou par la constance de leurs observations, ou par une astronomie perfectionnée qu'on ne peut guere leur refuser.

#### S. VIII.

CETTE période, cette longueur exacte de l'année de 365i, 5h, 51', 36", exigeoit des intercalations. L'année étoit sans doute de douze mois de trente jours, avec cinq jours ajoutés à la fin du dernier mois, suivant l'usage de plusieurs nations, usage qui paroît avoir été général dans l'orient. Mais 600 ans de 365 jours ne font que 219000 jours, la période en contient 219146; il y en avoit donc 146 intercalés d'une maniere quelconque. L'intercalation la plus naturelle, & celle qui fut certainement pratiquée, est l'intercalation d'un jour tous les quatre ans, celle qui subsiste encore dans notre année bissextile. Elle est de la plus haute antiquité à la Chine; elle est connue des Indiens; on en trouve des traces jusqu'en Egypte. Nous ne nous lassons point de répéter que les mêmes méthodes pratiquées chez différens peuples, doivent avoir une source commune; & comme nous avons ici besoin d'une intercalation, il est naturel de supposer celle que l'on retrouve chez ces différens peuples. En lisant la suite de cet ouvrage, on se convaincra que l'Astronomie de ces premiers tems est la source commune où les anciens peuples ont puisé, ou plutôt d'où étoient sorties la plupart de leurs connoissances. L'intercalation d'un jour tous les quatre ans, au bout de 600 années auroit fait 150 jours; comme il n'en falloit que 146, il y a apparence que tous les 150 ans on supprimoit un jour intercalaire, ou, s'il est permis d'user de ce mot, une année bissextile, comme nous faisons aujourd'hui tous les 100 ans. Ces 150 ans devenoient une espece de période dont nous pourrons retrouver quelques traces ailleurs.

#### S. IX.

Nous soupçonnons que la propriété connue du nombre sexagésimal, qui a beaucoup de diviseurs, & qui, par conséquent, est très commode pour le calcul, fut la source d'une infinité d'usages & de périodes. L'universalité de ces usages porte à croire qu'ils ont une source unique. Les anciens étendirent cette division à tout, au rayon du cercle, au cercle même qui eut d'abord 60, ensuite 360 degrés. On partagea le jour, & successivement toutes ses subdivisions en 60 parties. On établit en montant la même progression qu'on avoit suivie en descendant; & de même qu'un jour pouvoit être considéré comme une période de 60 heures, une heure comme une période de 60 minutes, on composa la période de 60 jours dont se sont servis les Tartares & les Chinois, & la période de 60 ans dont l'usage fut général dans l'Asie. Le lustre des Romains pourroit bien avoir la même origine. Censorin (1) le range au nombre des périodes appellées grandes années. Ce seroit une période de 60 mois, intermédiaire entre celle de 60 jours & celle de 60 ans. Quand on réfléchit sur l'usage presque universel du nombre sexagésimal; quand on voit la période de 60 ans connue à Babylone, employée de tout tems dans la chronologie, aux Indes, à la Chine; la période de 3600 ans également connue à Babylone, & son usage astronomique établi

<sup>(1)</sup> De die natali, c. 18, Mémoires de l'Académie des Insc. T. XXIII, pag. 82.

chez les Indiens, la période de six cens ans célébrée par Joseph, dont nous montrons que l'établissement a précédé le déluge, & dont un souvenir sans usage s'étoit également conservé dans la Chaldée; quand on considere que ces peuples, & sur-tout les Indiens, n'ont rien ou presque rien inventé, on ne peut s'empêcher de penser que toutes ces connoissances, où la propriété du nombre sexagésimal imprime un caractere d'uniformité, sont l'ouvrage d'un seul & même peuple; connoissances déposées dans différens monumens durables, & que les hommes se sont depuis partagées. Ici l'ignorance n'en a gardé que la mémoire; là une intelligence active a su en retrouver l'utilité. Mais de ces usages communs à tous les peuples de l'Asie, faudroit-il conclure qu'il y a eu dans les tems les plus reculés, entre tous ces peuples, une communication libre & facile; communication qui seroit contraire aux idées que l'on puise dans les anciens historiens, aux mysteres dont ces peuples enveloppoient leurs connoissances, & sur-tout à la maniere dont ils vivoient isolés; ignorant toute histoire qui n'étoit pas la leur, & ne connoissant leurs voisins que par la guerre. Les Grecs sont peut-être les premiers dont l'avide curiosité ait parcouru l'univers pour s'enrichir des idées étrangeres. Nous pensons que cette communication libre & très ancienne est plus difficile à admettre que le peuple antérieur & éclairé que nous supposons ici. Mais si l'on n'admet pas cette communication, il faut nécessairement conclure que les périodes semblables que nous retrouvons dans différens pays, & sur-tout l'usage universel du nombre sexagésimal, dépose de l'existence de ce peuple éclairé, antérieur au déluge, & l'instituteur de tous les peuples de l'orient; peuples qui n'ont été que dépositaires, jusqu'à ce que le génie de l'Europe vînt reprendre le fil des idées astronomiques.

#### §. X.

On juge bien qu'une Astronomie qui étoit en possession de la connoissance exacte du mouvement du soleil & de la lune, a dû faire quelque distribution des étoiles. Ainsi les premieres constellations ont cette antiquité. On comparoit la lune à ces points fixes, & sa révolution sidérale bien connue de 27<sup>j</sup> 8h environ, a été même une des mesures du tems (1). On ne peut douter que la division du zodiaque en vingt-sept ou vingthuit constellations n'ait été connuc alors ; d'abord parce qu'elle se retrouve chez tous les peuples, ensuite parce que la division du zodiaque en douze signes, qui ne peut être que postérieure (2), nous paroît devoir remonter au-delà du déluge. Qu'on nous permette ici quelques réflexions sur ces deux différentes divisions du zodiaque, l'une relative au mouvement de la lune, l'autre au mouvement du soleil. On ne peut pas dire que l'idée de partager le zodiaque, comme l'année en douze parties; foit une de ces idées simples & naturelles, qui, dans tous les tems & dans tous les lieux, ont dû se présenter d'abord à l'esprit humain. La division du zodiaque en vingt-sept ou vingt-huit parties est du même genre, & ce seroit déjà une conformité très singuliere que celle de deux peuples, placés à de grandes distances sur le globe, qui auroient également l'une de ces divisions. Combien n'est-il donc pas plus extraordinaire de retrouver ces deux divisions ensemble, chez les Arabes, les Indiens, les Siamois, & sur tout chez les Egyptiens & les Chinois qui ont existé long-tems sans se connoître aux deux extrémités d'un grand continent, & qui ne peuvent avoir rien de commun que leur origine. En plaçant l'invention

<sup>(1)</sup> Infrà, Eclaircissemens, Livre I, §. 13. (1) Suprà, Liv. II, §. 16.

de ces deux divisions à cette origine, en la donnant à un seul peuple antérieur aux plus anciens de ces peuples, ce qu'il y a de merveilleux, de surnaturel même dans cette conformité, disparoît; l'identité des idées & des institutions s'explique naturellement par une source unique, & ces peuples, sans s'être connus, ni communiqués, se ressemblent, parcequ'ils ont emprunté à cette source.

L'ancienneté même de ces deux divisions les donne au peuple antique qui a précédé tous les autres, & nous conduit à penser que ce peuple sut en esset la premiere source de la lumiere. On attribue à Hermès que Manethon place avant le déluge (1) le partage du zodiaque en deux, quatre, douze & trente-six parties. De ces divisions, la premiere est celle d'un équinoxe ou d'un solstice à l'autre; la seconde est celle qui a lieu par ces quatre points: la troisieme celle des douze signes : ensin, la quatrieme offre des subdivisions de ces signes en trois parties. Mais comme l'âge d'Hermès & le témoignage même de Manethon peuvent laisser quelque incertitude, voici sur quoi nous nous fondons pour donner cette antiquité aux signes du zodiaque.

Eudoxe, astronôme grec, rapporte que les solstices & les équinoxes étoient sixés au quinzieme degré, c'est-à-dire, au milieu du bélier, de l'écrevisse, de la balance & du capricorne. On verra que cette détermination, rapportée par Eudoxe, est antérieure à son tems, & qu'elle remonte au siecle de Chiron, vers 1353 ans avant J. C. (2) Mais il n'est nullement vraissemblable que ceux qui ont établi cette division, ne l'aient pas fait commencer aux points des équinoxes & des solstices qui en sont l'origine naturelle. Ces quatre points ont fait certainement la

<sup>(1)</sup> Syncele, page 40.

<sup>(2)</sup> Infra, Eclairc. Liv. IX, §. 36 & suiv.

premiere division du zodiaque à l'égard du soleil (1). Celle des douze signes ne sont que les quatre premieres, divisées chacune en trois. Il est évident que chacun des équinoxes & des solstices a dû se trouver au commencement d'une constellation & non au milieu. Ainsi cette division doit être antérieure au tems où les équinoxes & les folstices se sont trouvés au milieu des constellations, au moins de 1080 ans que ces points ont employés pour rétrograder de 15 degrés. On pourroit donc croire en conséquence de cette considération, que l'équinoxe du printems concouroit alors avec le premier degré de la constellation du taureau, & cela vers 2400 ans avant J. C. Mais si d'un côté une foule de témoignages & quelques observations prouvent que, 3000 ans avant J. C., les constellations des pléiades & du taureau étoient observées, les signes du zodiaque connus (2), & que de l'autre des traditions donnent lieu de penser que le soleil dans le taureau commençoit l'année, il en faudra conclure nécessairement que l'équinoxe avoit été placé plus avant dans l'écliptique, & cela de l'espace d'un signe entier, ensorte qu'il répondoit primitivement au premier degré des gémeaux, ou du moins étoit placé dans les dernieres étoiles remarquables du taureau, telles que celles qui sont aux extrémités des cornes. Cette supposition est appuyée par un vers de Virgile qui semble le dire expressément.

Candidus auratis aperit cum cornibus annum \ Taurus (3).

L'équinoxe n'a pu répondre au dernier degré du taureau que vers 4600 ans avant J. C., d'où il résulte que la division du zodiaque a dû précéder le déluge de plusieurs siecles. Quoique

<sup>(1)</sup> Infrà, Eclairc. Liv. II, §. 11.
(2) Infrà, Ecl. Liv. IX, §. 7, 8, 9 & 10.
(3) Virgil. Georgic. libro prima, vers.

nous ne donnions tout ceci que comme une conjecture, elle paroîtra tout-à-fait vraisemblable & admissible, si l'on fait attention que les hommes d'avant le déluge n'ont pu connoître si exactement les révolutions du soleil & de la lune, & la période des éclipses, sans avoir fait bien d'autres travaux astronomiques qui sont tout-à-fait perdus pour nous. La division du zodiaque a dû être un de ces travaux, & la tradition que le taureau ouvroit l'année, s'étant conservée jusqu'à Virgile, ce poëte l'a confacrée dans ses vers, sans doute sans songer que ces apparences n'avoient plus lieu au tems où il écrivoit.

#### §. X I.

D'AILLEURS cette conjecture reçoit un nouveau degré de probabilité de deux traditions que nous devons indiquer ici. L'une est une tradition obscure des Steyhes par laquelle il paroît que lorsque le soleil s'avançoit vers la Scythie, lorsqu'il arrivoit au folstice, il étoit dans le signe du lion (1). L'autre, claire & décisive se trouve chez'les Chinois, qui commencent leur année au solstice d'hiver. Elle porte que Chueni, un des premiers empereurs de la Chine, fixa le commencement de l'année, lorsque le soleil se trouvoit dans un point du zodiaque qui répond au quinzieme degré du verseau (2). Or, conformément à notre principe incontestable que les équinoxes & les folstices ont dû être primitivement placés au commencement des constellations, il s'ensuit que, lors de la premiere division du zodiaque, le folstice d'été répondoit au premier degré du signe de la vierge, & le folstice d'hiver au premier degré des poisfons. Conclusion absolument analogue à celle que nous venons

<sup>(1)</sup> Infrà, Eclaircissemens, Livre II, (2) Martini. Hist. de la Chine, tome I, page 52.

de proposer. Quand nous disons que les équinoxes & les solstices ont été placés ainsi, lors de la premiere division du zodiaque, c'est pour ne nous pas trop étendre dans l'antiquité; car les faits précédens établissent seulement que l'équinoxe du printems ne pouvoit pas être moins avancé dans l'écliptique que le dernier degré du taureau; mais ils ne décident point que cet équinoxe n'ait pu être placé & observé plus loin.

# 6. XII.

IL n'est pas possible que dans cette application à l'étude du ciel, les anciens ayent partagé le zodiaque, sans reconnoître le mouvement par lequel les étoiles s'avancent le long de l'écliptique. Indépendamment de ce que cette connoissance est répandue dans toute l'Asie, se retrouve chez les Chinois, les Indiens, les Chaldéens & les Perses, & que cet usage général, suivant notre principe, doit remonter à une source commune; nous sommes fondés à le penser par une tradition des Indiens que nous avons recueillie. Ils disent que l'on voit au ciel deux étoiles diamétralement opposées, qui parcourent le zodiaque en 144 ans (1). Ces étoiles opposées paroissent être celles que l'on nomme l'œil du taureau & le cœur du scorpion (2), & montrent quelque analogie entre cette tradition & celle des Perses de quatre étoiles placées primitivement aux quatre points cardinaux (3). Mais que signifient ces 144 ans attribués à la durée de leur révolution? La vie d'un homme suffit pour démontrer la fausseté de cette tradition. Les Indiens connoisfent la révolution de ce mouvement des fixes & l'établissent

plus remarquables, que suivant Kepler rizon.

<sup>(1)</sup> Abraham Zachut dans Riccius, (Paralip advitell. p. 149), Cleomede raptractatus de motu oct. sphera, c. IX, p. 51. porte que l'une de ces deux étoiles se levoit (2) Suprà, Livre I, §. 9.

(3) Ces deux étoiles ont dû être d'autant ensorte qu'elles étoient vues à la fois sur l'ho-

de 24000 ans. La véritable révolution, déduite de nos observations les plus exactes, est de 25920 ans. Il faut donc croire que ces 144 années n'étoient point solaires, & que par ce mot il faut entendre quelque période plus longue. Or, on trouve chez les Tartares une période de 180 ans qu'ils appellent Van (1), 144 fois 180 ans font précisément 25920 ans. Nous répéterons toujours que le hasard ne produit point de pareilles ressemblances. Les Indiens ont conservé cette tradition sans doute fort ancienne à leur égard, & sans connoître l'espece de période désignée par ces années. Ils ont même depuis renouvellé, mais avec moins d'exactitude, la connoissance du mouvement des sixes; & la tradition qui nous a été transmise par eux, nous indique qu'ils avoient succédé à un peuple aussi avancé que nous sur ce point important de l'Astronomie.

#### S. XIII.

Nous allons plus loin, & nous pensons qu'il n'est pas impossible que l'une des opérations les plus célebres de nos siecles modernes, celle de la mesure de la terre, ait été exécutée dans ces siecles reculés. Une probabilité très forte nous conduit à cette opinion. Aristote (2) rapporte que de son tems les mathématiciens estimoient le degré de 1111 stades, & la circonférence de la terre de 400000. Les savans conviennent aujourd'hui que par ces stades on ne peut entendre ni le stade grec, ni le stade alexandrin. Le moindre de ces stades donneroit une mesure presque double de la véritable; les mesures les plus grossieres ne comportent point de pareilles erreurs.

Par une évaluation du stade, qui nous est particuliere, & que nous croyons exacte, nous trouvons que cette mesure donne

<sup>(1)</sup> Infra, Eclaire. Livre III, §. 24.

<sup>(1)</sup> De calo, Lib. II.

le degré de 57066 toises; à six toises près de celui qui est déterminé par nos mesures modernes (1). Précision bien singuliere sans doute, si elle appartient à ces premiers tems. Savons-nous jusqu'où on y avoit porté la perfection de l'Astronomie? Nous n'en pouvons prendre une idée, que par des connoissances détachées; mais l'ensemble nous échappe, & c'est cet ensemble qui constitue l'état de la science. L'avantage que nous avons, en écrivant l'histoire de l'Astronomie, est de rapprocher tous les faits que nous avons présens devant nous, & de pouvoir mieux peser les vraisemblances, lorsque les preuves nous manquent. Cette mesure, précisément parcequ'elle est très exacte, n'est point l'ouvrage des Grecs qui ont précédé Aristote. Nous ne voyons dans l'Asse aucune des anciennes nations à qui elle puisse appartenir. Ce qu'ont fait les Chinois & les Chaldéens dans ce genre n'est auprès de cette mesure qu'une approximation grossiere. Cette détermination, les progrès des sciences & des arts qu'elle suppose, ne peuvent être attribués qu'à un peuple inconnu dans l'antiquité. Mais comment ce peuple seroit-il resté inconnu, s'il avoit été contemporain des Indiens & des Chaldéens, lorsque leur réputation dans la philosophie & les sciences nous est parvenue? Il faut donc croire que ce peuple est antérieur. On peut même soupçonner que cette mesure de la terre sut envoyée de l'orient à Aristote par Callisthenes, avec les observations de

<sup>(1)</sup> Nous établissons ce stade de 51 toi-ses 1 pied 1 pouce 91. Nous croyons cette évaluation exacte & vraie; mais quand on ne l'admettroit pas, notre opinion n'en se-toit point ébranlée. Ce stade étoit déjà connu avant nous : M. de l'Isle l'a soupçonné ( Mém. académ. des Scienc. 1772, pag 60). M. Freret l'établit de 51 toiles 2 pieds 6 pouces 11 lignes (Mim. académ. des Insc. tome XXIV, page 504). M. Damville le exactitude encore plus étonnan déduit de quelques mesures géographiques rable à toute autre évaluation.

de 51 toiles (Mef. itin. page 84). Ces deux évaluations donneroient au degré 57138 toises, ou 56661 toises; ce qui differe tout au plus de 400 toises de notre mesure du degré. Cette exactitude est déjà grande, & suffiroit pour fonder toutes les conclusions que nous en tirons ici; mais nous espérons faire voir dans l'Histoire de l'Astronomie moderne, que norre valeur du stade, qui donne une exactitude encore plus étonnante, est préfé-

Babylone, où elle avoit été conservée par la tradition chaldéenne, & que cette nation qui n'en connoissoit pas elle-même la précision, la tenoit de ce peuple antérieur qui a échairé tous les autres.

# S. X. I.V.

C'EST alors, c'est chez ce peuple que vivoit le sameux Mercure Trismegiste des Grecs, le Thaut ou Thoth des Egyptiens, le Butta des Indiens qui n'est qu'un seul & même personnage placé à la source commune de ces peuples, & que ces peuples se sont également approprié. Manethon, qui connoissoit parsaitement les antiquités égyptiennes, le place avant le déluge. Il n'y a point de doute que Mercure & Thoth ne soient les noms d'un seul homme. Un usage des Indiens nous fait croire qu'il est le même que Butta. Le quatrieme jour de leur semaine est dédié à ce sondateur de leur philosophie, comme il l'est chez les Egyptiens à Thoth, sondateur des arts les plus anciens: & ce jour est également marqué, chez l'un & chez l'autre peuple, par la planete que nous nommons aujourd'hui Mercure (1).

L'inventeur du zodiaque & de l'année solaire, dont le nom sur peut-être Hercule, comme nous le dirons dans la suite de cet ouvrage, nous sournit quelques synchronismes qui méritent d'être remarqués. Nous avons dit que la premiere divission du zodiaque, qui place l'équinoxe au premier degré des gemeaux, a dû être faite vers l'an 4600 : quelques conjectures que nous avons établies sur la diminution apparente de l'année solaire, semblent placer la détermination de cette année de 365<sup>j</sup> 5<sup>h</sup> 51<sup>c</sup> 36", déduite de la période de 600 ans, vers l'an 4300 ou

<sup>(1)</sup> Mémoires de l'Académie des Inscrip. tome XXXI, page 217.

4400 (1). D'autres conjectures sur le lieu de l'apogée du soleil dans certains calculs indiens nous conduiroient également à l'an 4200 (2).

Diodore de Sicile nous apprend que l'Hercule oriental, qui fut le modele de l'Hercule Grec, précéda ce héros de 10000 ans (3). Ces 10000 ans ne peuvent être solaires; nous ne connoissons point de traditions conservées pendant un si long intervalle de tems; nous soupçonnons que ces années sont de quatre mois. Elles sont d'une espece singuliere, il est vrai; mais elles sont attestées par toute l'antiquité, & notre supposition est légitime. En conséquence, les 10000 ans se réduisent à 3333 ans, qui, étant ajoutés à l'année 1383 (4) où l'on place la naissance d'Alcée, fils d'Alcmene, surnommé Hercule, donnent pour époque de l'Hercule oriental l'an 4716 avant notre ère. On sent que ces époques de la détermination de l'année solaire, de la premiere division du zodiaque, & du tems où vivoit l'Hercule oriental, ne peuvent être estimées qu'à quelques siecles près; & la dissérence de deux ou trois siecles n'empêche pas qu'il n'y ait une sorte de coincidence dans ces époques. De forte qu'on pourroit regarder celle de l'an 4700 & les siecles voisins comme le tems où l'Astronomie étoit florissante, où ces disférentes inventions ont été faites, & les arts subsidiaires cultivés.

## §. X V.

On ne peut douter que le peuple qui avoit porté l'Astronomie à ce degré de perfection, n'eût inventé bien des arts

<sup>(1)</sup> Bailly, Mém. Acad. Scien. 1773. (2) Infrà, Eclaire. Liv. III, §. 16.

<sup>(3)</sup> Hist. Univ. Liv. I, sect. 1, §. 13.
(4) M. Ferret, Def. de la Chron. p. 63.

qui ont été perdus pour long-tems, & ensuite renouvellés sur la terre; tel est l'usage de la boussole qui est très ancien dans l'Asie(1), ainsi que celui des clepsidres, & peut-être celui du pendule dont les Arabes ont eu connoissance (2). Ce peuple avoit certainement des instrumens astronomiques, qui, comme nous l'avons démontré dans le livre précédent, étoient nécessaires pour certaines découvertes. L'usage du gnomon, également nécessaire, paroît devoir remonter à cette antiquité. Les anciens obélisques ont été des gnomons. Pline (3) dit que le premier qui sit construire des obélisques s'appelloit Mistrès ou Mitrès, qu'il régnoit dans la ville du soleil, & que les obélisques furent appellés ainsi, parcequ'ils imitoient la forme des rayons solaires. Ne pourroit-on pas en conclure que les premiers obélisques ont été élevés en Asie, où ces monumens sont très anciens (4), où il y avoit des villes du soleil comme en Egypte (5), & où étoit établi le culte de Mitra ou du soleil? Les Indiens appellent également Mitraha le génie qu'ils font présider à cet astre (6). Ces conformités, ainsi que l'usage d'orienter les bâtimens, commun à tous les anciens peuples, & qui n'a pu être fondé que sur la connoissance du gnomon, rappelle ces peuples & cet usage à une source commune qui ne peut être placée qu'au tems dont nous parlons. Dans la traduction du Shastah par M. Holwel, & dans une traduction manuscrite trouvée dans les papiers de M. Commerson, que possede M. de Busson, on voit que les Indiens reconnoissoient

<sup>(1)</sup> Infrà, Livre IV, §. 23.

<sup>(2)</sup> Voyez l'Histoire de l'Astronomie moderne.

<sup>(3)</sup> Lib. XXXVI, c. 8.

<sup>(4)</sup> Diodore parle d'une aiguille pyramidale dressée par les ordres de Sémiramis, sur le chemin de Babylone, Lib. II, §. 11.

Le P. Pezeton place le regne de cette Reine vers l'an 1239 avant J. C. Ant. rétabl. page 147.

<sup>(5)</sup> Palmyre étoit appellée Balbeck, ou ville du Soleil, Herbelot, Bib. or. page 181. (6) Mémoires de l'Académie des Inferip-

<sup>(6)</sup> Mémoires de l'Académie des Inscriptions, tome XXXI, p. 198, 241, 438.

quinze mondes ou quinze planetes. M. de Buffon a été frappé de cette singularité, comme nous l'avons été nous-mêmes. L'antiquité n'a jamais connu que sept planetes. Depuis la découverte du télescope, notre Astronomie moderne en compte seize, une de plus que les Indiens. On n'en peut donc conclure aucune conformité entre leurs opinions & les nôtres. Quelle seroit la planete qu'ils auroient rejettée de ce nombre ? D'ailleurs la connoissance des satellites de Jupiter & de Saturne supposeroit celle du télescope; & quelque avancée qu'eût été l'Astronomie à cette époque, nous n'osons pas lui attribuer une découverte qui auroit disparu de dessus la terre sans laisser aucune trace; à moins que l'on ne suppose que ces longs tubes, dont Hipparque a dû faire usage, & que l'on retrouve à la Chine (1), ne soient un reste de cette ancienne invention; & que, l'art de tailler les verres & de les polir s'étant perdu, la tradition n'ait conservé que l'usage des longs tubes, qui servoient alors dans les observations à écarter les rayons latéraux (2).

# S. XVI.

Il est peut-être encore quelques opinions des anciens, qui, bien pesées, pourroient faire soupçonner l'usage antérieur du télescope. La premiere est celle de quelques philosophes qui re-

(2) Voyez l'Histoire de l'Astronomie moderne.

<sup>(1)</sup> M. le Comte de Cailus, dans les Mémoires de l'Académie des Inscriptions, soupçonne que l'usage des lunettes ou des télescopes a pu être connu des anciens. C'est un
passage de Strabon, qui lui a fait naître ce
soupçon. Il s'agit d'expliquer la grandeur des
astres à l'horizon. Voici le passage tel qu'il
l'a traduit. Les vapeurs font le même effet
que les tubes; elles augmentent les apparences des objets. Strabon, Lib. III, Hist.
Académ. Inscript, tome XXVII, page 62.

Si les télescopes avoient été connus du tems de Strabon, comment les aurres Ectivains n'en auroient-ils rien dit? Il faudroit un passage bien clair & bien positif pour établir ce fait, malgré le silence absolu & général des anciens; ou bien il faudroit supposer que Strabon rapportoit une ancienne explication qu'il n'entendoit pas lui-même.

gardoient la lune comme un monde semblable au nôtre. Certains peuples alloient même jusqu'à dire qu'on y voyoit distinctement des montagnes. Comment a-t-on yu ces montagnes? Comment ces peuples ont-ils pu adopter cette idée, sans qu'elle sût démontrée par le télescope? La seconde opinion est celle de la lumiere blanchâtre de la voie lactée, que les anciens ont expliquée par la lumiere réunie de plusieurs petites étoiles insensibles à la vue. La philosophie pour s'élever à cette explication a dû s'appuyer sur quelques faits; l'analogie n'est d'aucun secours, si le télescope n'a pas fait appercevoir ces petites étoiles dans quelques-uns de ces nuages lumineux, semés sur l'azur du ciel, & semblables à la voie lactée.

Une autre opinion bien plus étonnante est celle du retour des cometes. Une comete en reparoissant à nos yeux après de longs intervalles, n'a pas toujours les mêmes caracteres. Elle ne prend sa longue queue qu'en passant près du soleil. Avant & après ce passage une seule peut paroître comme deux cometes dissérentes. Suivant sa distance à la terre, suivant la position de notre globe, elle peut briller dans une premiere apparition, & dans une seconde n'être presque pas visible à la vue simple. Combien de cometes ont dû reparoître sans être reconnues, remarquées, ni même apperçues. L'alternative est nécessaire; ou il a fallu des siecles infinis d'observations pour fonder cette opinion singuliere sans le secours du télescope, ou bien, si l'on veut resserrer ces observations dans la durée limitée des peuples & des empires, il faut admettre l'usage de cet instrument, qui, multipliant la lumiere, amplifiant les objets, étend la sphere de l'organe, & donne à l'œil attentif la faculté de tout voir & de ne rien laisser échapper. Cet usage ne pourroit avoir appartenu qu'aux tems qui nous occupent maintenant, puisque la tradition écrite, ou l'histoire, n'en conserve aucun souvenir. Mais cette conjecture, sans appui dans l'antiquité, seroit trop hardie: nous nous contentons d'avoir exposé les faits qui peuvent la faire naître & non l'autoriser.

Nous devons remarquer que les conjectures, sur lesquelles nous sondons les connoissances attribuées ici à la plus ancienne Astronomie, ne sont point de la même nature. Elles ont chacune un grand degré de probabilité, & comme ces dissérentes connoissances rentrent les unes dans les autres, se supposent même mutuellement, tous ces degrés de probabilité s'accumulent, se prêtent de l'évidence & deviennent par leur réunion la preuve complete de l'existence d'un grand peuple, possesseur de cette science approfondie, dont nous recueillons l'histoire dans les faits épars de l'antiquité & dans l'obscurité des traditions.

# S. XVII.

Une foule d'usages anciens réclament également un peuple antérieur & une source commune. Les sêtes de l'effusion des eaux, ou les hydrophories, celles des saturnales, la célébration des néoménies, le culte des hommes & leurs pélerinages sur les montagnes, les terreurs qu'inspiroient les grandes conjonctions des planetes; ces idées de périodes, qui assujettissoient la terre au mouvement des astres, & qui annonçoient la fin ou le renouvellement de toutes choses; les sêtes & les usages des Chinois semblables à ceux des Egyptiens; ces prétendus géans que les Indiens & les peuples du nord font, ainsi que les Grecs, combattre contre les dieux; les mysteres dont les prêtres enveloppoient les principes des sciences & la vraie philosophie; toutes ces idées, que l'on retrouve depuis le nord de l'Asse, jusqu'au midi de l'Inde, & depuis les bords du Gange, jusqu'aux bords du Nil, semblent démontrer que les peuples essrayés par les

mêmes craintes, imbus des mêmes préjugés & des mêmes erreurs, fortoient de la mêmetige, & descendoient d'un peuple, auteur de ces préjugés & de ces erreurs. Car l'homme, toujours semblable à lui-même par ses goûts & ses sensations, dissere par ses conceptions & ses idées; il n'a de point commun que la vérité. Les chemins de l'erreur sont infinis; ils sont infiniment divergens. Les hommes ne peuvent s'y rencontrer que quand ils sont partis ensemble du même point; & ce même point, où naquirent tant de préjugés & d'erreurs, est le peuple antérieur qui les a répandus sur la terre. La réputation qu'il s'étoit acquise par la philosophie & par les sciences, conserva ses erreurs comme ses connoissances, & les débris des unes & des autres furent l'héritage des peuples qui lui succéderent.

D'autres institutions, d'autres usages portent encore l'empreinte inessagelle de ce peuple inventeur. Les mesures longues que l'on retrouve chez les Grecs & chez les Romains ont la plupart la même origine. Elles tiennent à un système de mesures combinées, liées à un rapport exact, qui dérive d'une messure unique & universelle. Ces mesures, qui se trouvent en tout ou en partie chez tous les peuples orientaux, forment une preuve évidente que le système général est l'ouvrage d'un peuple antérieur, enseveli dans l'obscurité des premiers tems, duquel tous les autres ont partagé la succession. (1). La musique nous fournit une nouvelle preuve. Le système musical des "Chinois, pris dans ses termes originaux, commence précisément où finit celui des Grecs. Si le système des Grecs & "celui des Chinois ne font ensemble qu'un seul & même "système, en tout parsaitement complet; il est évident que

<sup>(1)</sup> Ce qui concerne les mesures son- jointe à notre Histoire de l'Astronomie mogues sera traité à part dans une dissertation derne.

" ce tout a été le système de quelque peuple plus ancien que " les Grecs & les Chinois, & que ce sont les démembremens de ce système primitif, qui ont formé dissérens systèmes " chez diverses nations (1) ". Nous avons rencontré avec satisfaction ce passage, si conforme à l'idée que nous développons ici. M. l'Abbé Roussier y a été conduit par la musique des anciens, comme nous par leur Astronomie. Il semble que la vérité seule puisse faire rencontrer ainsi deux hommes qui ne se sont point communiqués, & qui sont arrivés à la même conclusion par des recherches particulieres sur des sciences disférentes.

#### S. XVIII.

Nous appuierons cette opinion par une derniere conjecture de la même force. Nous la tirons du véritable système du monde, qui place le soleil au centre des mouvemens célestes, système renouvellé par Copernic, & dont on fait honneur à Philolaus & à l'école pythagoricienne. Jamais un pareil système n'a pu être conçu dans la Grece, ni dans l'Italie. Croira-t-on qu'il étoit appuyé par des faits chez les Grecs qui n'ont fait aucunes observations? Oseroit-on dire que l'esprit humain puisse s'élever seul à ce système sans des faits qui l'y conduisent, & qui donnent de la vraisemblance à une vérité contraire au témoignage des sens? L'homme voit le soleil, chaque jour & chaque année, embrasser la terre par ses deux mouvemens; il voit les étoiles, entraînées en apparence par le ciel, passer sur sa tête, & parcourir l'espace qui sépare l'orient de l'occident; il ne transportera point ces mouvemens à la terre, dont il croit sentir l'immobilité, qu'il n'ait approfondi tous les faits, & que, pressé par la nécessité de concilier les uns avec

<sup>(1)</sup> M. l'Abbé Roussier, Mém. sur la Musiq. des Anciens, pages 28, 32.

les autres, fatigué des absurdités qui naissent du mouvement du soleil & des étoiles, il ne se sente forcé à les condamner au repos, à contredire tout ce qu'il voit, & à se fier davantage à sa raison & à ses calculs qu'au témoignage de ses yeux. Mais ce parti est extrême, c'est le dernier auquel on a dû avoir recours. Si en physique la vérité, considérée d'abord comme hypothese, est souvent la derniere qui se présente à l'esprit humain, c'est sur-tout dans le cas présent. Les Egyptiens & les Chaldéens s'étant contentés d'observer les astres, sans tenter d'expliquer les apparences de leurs mouvemens, n'ayant fait aucune hypothese, n'ont pas dû seulement soupçonner que le mouvement de la terre fût possible. Les Grecs, à l'époque de Pythagore, ne faisoient qu'entrer dans la carriere astronomique; ils ont été encore moins dans le cas de le soupçonner. Ce système si philosophique s'est conservé dans l'Inde, où nos missionnaires l'ont trouvé. Il n'est pas douteux que Pythagore ne l'eût puisé à cette source. Mais si les Indiens l'ont transmis à Pythagore, ce système n'étoit point leur ouvrage, il venoit de l'héritage du peuple qui a tenu le sceptre des sciences dans l'Asie. Ce système, ainsi que les périodes inventées, les méthodes qu'elles exigent ne sont point les seuls restes de son génie. On lui doit peut-être toutes les idées philosophiques qui ont éclairé le monde. Ces méthodes savantes, pratiquées par des ignorans, ces systèmes, ces idées philosophiques, dans des têtes qui ne sont point philosophes, tout indique un peuple antérieur aux Indiens & aux Chaldéens : peuple qui eut des sciences perfectionnées, une philosophie sublime & sage, & qui, en disparoissant de dessus la terre a laissé aux peuples qui lui ont succédé quelques vérités isolées, échappées à la. destruction, & que le hasard nous a conservées. Ainsi l'antiquité, si célebre par plusieurs nations savantes, n'offre depuis les Chaldéens & les Indiens, jusqu'à Hipparque, que les débris des connoissances de ce peuple dont le nom même est inconnu aujourd'hui.





# HISTOIRE

DE

# L'ASTRONOMIE ANCIENNE.

## LIVRE QUATRIEME.

DES premiers tems après le déluge, & de l'Astronomie des Indiens & des Chinois.

# S. PREMIER.

Aussi-tôt après le déluge, le genre humain, renouvellé, se dispersa, & la terre s'étant repeuplée, quatre grandes nations s'éleverent, savoir, les Indiens, les Chinois & les Assyriens dans l'Asse, les Atlantes dans l'Afrique, ou plutôt les Ethiopiens & les Egyptiens qui leur succéderent. Chacune des colonies qui furent l'origine de ces nations, emporta quelque notion des connoissances échappées au déluge. Mais les nations les plus richement partagées dans cette succession, furent celles de l'Asse, qui resterent dans le pays même où avoient habité les premiers hommes. Les unes n'avoient que la tradition, les

autres avoient de plus les monumens. Car nous pensons que les observations, les résultats, les préceptes astronomiques, tout étoit gravé sur des pierres; & la tradition qui subsista après le déluge, sut tirée des instructions écrites sur ceux de ces monumens qui résisterent à l'inondation générale. Ces faits, ces préceptes tracés en caracteres hiéroglyphiques, fort abrégés sans doute, n'étoient accompagnés d'aucune explication; la mémoire s'en conserva, mais l'utilité & l'usage s'en perdirent. Voilà pourquoi l'on retrouve chez les Indiens tant de préceptes sans explication, chez les Chaldéens tant de périodes dont on ignoroit les avantages; en un mot, comme nous l'avons dit, les débris plutôt que les élémens d'une science.

#### §. I I.

IL y a apparence que les hommes qui ont précédé le déluge, à mesure qu'ils découvroient de nouvelles périodes ou de nouvelles révolutions, tenoient compte du nombre de ces révolutions écoulées depuis l'époque de leur existence; ensorte qu'après un tems quelconque ils pouvoient toujours dire : il s'est écoulé tant de jours, tant de lunes, tant de révolutions du soleil, tant de périodes des éclipses, &c. Ces dissérens nombres étoient peut-être écrits sur différens monumens. Chaque peuplade qui s'est éloignée de la source après le déluge, a compté les anciens tems qui l'ont précédé par différentes révolutions, suivant les monumens qu'elle avoit consultés. De là est née la diversité des nombres d'années, quelquefois prodigieux, qui forment les antiquités de chaque peuple; & en même tems l'accord de ces nombres si différens, lorsqu'on les ramene à ces diverses manieres de compter le tems. Ces réductions ont fondé le tableau que nous avons présenté dans le premier livre; tableau d'où il résulte que tous les peuples anciens semblent

s'accorder à donner à ces tems reculés, dont la tradition a survécu aux malheurs de la terre, l'intervalle de 22 à 24 siecles. Les différences d'un ou de deux siecles ne font ici aucun esset, parce qu'il est plus que vraisemblable que la numération supposée de ces différentes révolutions ne pouvoit commencer, ni finir précisément à la même époque.

C'est à la dispersion des hommes qu'il faut rapporter la naissance des fables. Les hiéroglyphes mal entendus, les récits exagérés, & le goût naturel de l'homme pour le merveilleux en sont les sources naturelles. On peut rappeller à l'Astronomie, comme a fait M. Court de Gebelin, l'origine de plusieurs de ces fables. Mais suivant notre principe, que toute fable est l'enveloppe de la vérité, nous distinguerons ce qui est simple & naturel de ce qui est contre la vraisemblance & l'ordre de la nature. L'un est la vérité historique, le reste est allégorique & fabuleux; ce sont les ornemens dont l'exagération & le style figuré des orientaux embellissoient les récits. Telle est la fable d'Hercule, où l'on reconnoît visiblement l'allégorie. Il est le symbole du soleil en général, & en particulier du soleil du printems; Hebé, qu'on lui donne pour femme, est le symbole de la jeunesse de la nature qu'il ramene tous les ans. Ses douze travaux sont les douze signes du zodiaque. Il n'y a pas jusqu'au combat des Amazones, qui, selon M. de Gebelin, ne fasse allusion au cours du foleil. Son application est vraisemblable & ingénieuse (1). Jusqu'au mois de Mars les nuits ont disputé au soleil, c'est-à-dire à Hercule, la ceinture céleste ou le zodiaque. Le mot amazones est formé de deux mors, dont l'un signifie réunion, & l'autre

de nos langues modernes, indiquées par

<sup>(1)</sup> En général rien n'est plus ingénieux M. Court de Gebelin. Elles font desirer de que les étymologies & les sources des mots posséder le dictionnaire qu'il promet.

zones. Ce sont les nuits qui toutes ensemble regnent sur la même zone. Jusqu'alors, plus longues que les jours, elles ont eu l'empire du ciel : enfin Hercule devient le maître, il leur arrache la ceinture. La reine qui livre cette ceinture s'appelle Mélanippe, c'est-à-dire reine aux chevaux noirs, emblême de la nuit. La victoire d'Hercule, ou du soleil de l'équinoxe du printems, arrive, selon la fable, sur les bords du Thermodon, dans un lieu appellé Thémiscire; mais le Thermodon signisse fleuve de chaleur, parce que la chaleur commence au mois de Mars dans les contrées orientales: & le mot Thémiscire, qui littéralement signifie égalité des nuits, équinoxe, donne en effet le plus heureusement du monde la clef de l'énigme. De même les neuf Muses sont les neuf mois de l'année, pendant lesquels l'homme travaille à la terre; les trois Graces sont les. trois autres mois, les mois du repos, de l'amour & du plaisir. Les cinq dactiles qui accompagnent Hercule, sont les cinq planetes qui accompagnent le soleil. Les 50 fils de ce héros sont les 50 semaines de l'année, dans le tems qu'elle n'avoit que 350 jours, avec cinq jours épagomenes pour completter l'année Iunaire. On peut y ramener encore les 50 Danaïdes; Hercule feul leur suffit à toutes, parce qu'en effet une révolution du soleil embrasse 50 semaines & plus. Aux enfers elles remplissent des tonneaux percés, parce que les 50 semaines s'écoulent sans cesse, & ne finissent que pour recommencer. Les sept fils que Saturne a de Rhéa sont, dit-on encore, les sept jours de la semaine; les sept filles qu'il a d'Astarté sont les sept nuits (1). On ne peut se refuser à quelques unes de ces explications, & sur tout à celle de la vie fabuleuse d'Hercule; mais nous ne pensons pas que les anciens aient jamais pu porter le goût des figures jusqu'à représenter, par l'histoire d'un homme imaginaire, la course du soleil

<sup>(1)</sup> Jablonski, Pantheon Egyptiorum, Voyez aussi M. Gebelin.

& les effets de son influence sur la nature. Nous croyons y reconnoître ce qui doit caractériser l'inventeur de l'année solaire & des douze signes du zodiaque, nommé sans doute Hercule. On ne pouvoit le mieux désigner que par ses ouvrages, par ses inventions. On ajoutoit à son nom & à son éloge les diverses influences du soleil qu'il avoit fait connoître, les circonstances qui accompagnent son cours, les animaux placés dans le zodiaque. Il n'est pas difficile d'imaginer comment toutes ces choses, exprimées d'une maniere métaphorique, ont donné lieu aux fables. Les figures ont été prises pour des faits; & l'Astronome, devenu dans l'orient le symbole du soleil dont il avoit décrit la course, a subi une nouvelle métamorphose dans la Grece, qui appliqua à ses anciens héros toutes les fables orientales, & celle-ci en particulier à Hercule l'Argonaute (1). Alors ce ne fut plus ni un astronome, ni un symbole, mais un héros destructeur des monstres qui désoloient sa patrie.

# §. I V.

Le premier culte, quand les hommes eurent abandonné le vrai dieu, fut le culte des astres. Il est de la plus haute antiquité chez les Arabes. Les hommes, persuadés que le mouvement n'appartient qu'aux êtres vivans, penserent que les astres qui se meuvent eux mêmes dans l'espace éthéré, étoient animés par des intelligences supérieures. C'est du nombre des sept planetes, qui furent les sept premiers dieux, que naquirent le respect, la superstition de toutes les nations, & particulièrement des nations orientales pour le nombre septenaire. De là sont encore dérivés les sept anges supérieurs qu'enseignoit la théologie des Chaldéens, des Perses & des Arabes, les sept portes de la

<sup>(1)</sup> M. Court de Gebelin, Allégories orientales.

théologie de Mithra, par où les ames passoient pour aller au ciel, & les sept mondes de purification des Indiens. La tradition succéda peut-être à l'histoire écrite, & il est facile d'imaginer comment l'ignorance, abusant du langage astronomique, a dénaturé les idées. On avoit donné aux planetes le nom des premiers hommes célebres. On confondit le génie, moteur de la planete, avec le personnage dont elle portoit le nom, & ce furent les premieres apothéoses. Comme les planetes ne sortentpoint du zodiaque, on imagina qu'elles devoient présider aux constellations qui partagent cette zone. Les Chinois qui ont 28 constellations les dénommerent par les sept planetes répétées quatre fois (1). Les Egyptiens les firent présider également aux 12 signes du zodiaque; mais, leur nombre ne suffisant pas, ils ajouterent aux sept planetes la nature prise en général (2) pour présider à un 8° signe, & quatre dieux nouveaux pour les signes des équinoxes & des solstices; dieux qui ne furent que les symboles des changemens du soleil dans les quatre saisons de l'année (3).

Hercule ou Jupiter Ammon fut pour l'équinoxe du printems. Horus pour le solstice d'été. Serapis pour l'équinoxe d'automne. Harpocrate pour le solstice d'hiver (4). Ce furent les hiéroglyphes qui produisirent ces symboles & donnerent naissance à ces nouvelles divinités. On trouve des traces de la marche que les anciens ont suivie, car on sait qu'ils peignoient le soleil au solstice d'hiver sous la forme d'un ensant; au printems sous la sigure d'un jeune homme adolescent; l'été c'étoit un homme avec la barbe pleine; l'automne ce n'étoit plus qu'un vieillard. Le soleil changeoit de forme & de visage à chaque signe du

<sup>(1)</sup> Martin. Hist. de la Chine, tome I,

Mémoires de l'Académie des Sciences, tome VIII, page 553.

<sup>(2)</sup> Clément Alex. Jablonski, proleg. page 61.

<sup>(3)</sup> Ibiaem. page 84. (4) Jablonski, Liv. II, c. 2, 3, 4, 5, 6.

zodiaque (1). On voit évidemment que ces peintures sont la source des dieux des équinoxes & des solstices.

#### §. V.

Une chose très remarquable, c'est qu'il semble que les lumieres soient venues du nord, contre le préjugé reçu que la terre s'est éclairée comme elle s'est peuplée du midi au nord. Les Scythes font une des plus anciennes nations; les Chinois (2) en descendent; les Atlantes, plus anciens que les Egyptiens, en descendent eux-mêmes; Acmon, chef d'une horde de Scythes, fondateur d'une ville de son nom dans la Phrygie, étoit pere d'Uranus qui civilisa les Atlantes (3). Les Getes, établis près du Danube, selon M. Damville (4), étoient Scythes d'origine. Ils avoient un pontife, prétendu immortel, comme le Dalay-Lama des Tartares. Dans la Sybérie, & en général sous le parallele de 50°, on trouve depuis le 80° de longitude, jusqu'au 130°, les vestiges de l'habitation d'un peuple civilisé; les ruines de plusieurs villes qui paroissent avoir été slorissantes; des manuscrits dont le papier étoit de soie, les caracteres tracés avec de l'encre de la Chine, de l'or & de l'argent; des pyramides qui servoient de tombeaux, & des inscriptions dans une langue inconnue; enfin des figures d'hommes ou d'animaux en or, en argent, en bronze. Les figures humaines étoient des représentations des divinités indiennes (5). M. Damville remarque que dans la Sérique, la ville appellée Sera metropolis étoit la résidence des

<sup>(1)</sup> Macrobe, Satur. Lib. I, c. 18. Proclus in Timæo, Lib. I.

Jablonski, Lib II, c. 2.

<sup>(2)</sup> M de P. Réflexions critiques sur les Chinois & les Egyptiens, tome III, page

<sup>(3)</sup> Mythologie & les Fables expliquées par M. l'Abbé Bannier, tome II, page 21.

<sup>(4)</sup> Mém- Académ, Inscript. tom. XXV, page 45.

<sup>(5)</sup> Gazette de France, 15 Septembre 1721.

Hist. Gén des Voy. in-12, tome XXV, pages 57 & 59.

Mémoires Acad. Inscript. tome XXXII, page 364.

princes d'une nation puissante où les sciences étoient cultivées, & dont il est fait mention dans l'histoire chinoise, sous le nom d'Hoei hé (1). La Sérique est présentement une partie de la Tartarie où se trouve Selinginskoi. Nous venons de dire que l'on retrouve dans la Tartarie des idoles indiennes; nous avons sait voir que les Indiens ont conservé une tradition dont ils ignorent eux-mêmes le véritable sens. Cette tradition, qui renserme la connoissance exacte du mouvement des étoiles, & celle d'une période de 180 ans qui n'a jamais été en usage que chez les Tartares, semble démontrer que les Tartares, sortis du nord de l'Asie, en ont emporté des traditions qu'ils conservent sans les entendre.

#### §. V I.

M. de P. avoit déjà pensé que la religion de l'Indostan étoit dérivée de la religion des Lamas. Il dit, en parlant des Indiens, "La plus esfrayante de toutes leurs pénitences est celle qui les fait aller en pélerinage à la pagode du grand Lama. Ils vont même jusqu'en Sibérie; de sorte qu'on rencontre de ces Indiens qui sont venus à pied, portant de l'eau & des provisions depuis Calecut jusqu'à Selinginskoi (2). Les Indiens disent eux-mêmes que les Brames sont venus du nord (3). Ne peut-on pas croire en esset que ces pélerinages sont un hommage que la religion des Indiens rend au pays où elle est née? La religion des Lamas s'est répandue par-tout dans l'Asse orientale, chez les Mongols, à la Chine, au Thibet, dans les Indes. Nous apprenons par une relation des pays orientaux,

(2) Réflexions critiques sur les Chinois & les Egyptiens, tome II, page 326.

page 370.
(3) M. le Gentil, Mémoires de l'Académie des Sciences pour 1773.

écrite

<sup>(1)</sup> Géographie ancienne, in-12, tom. II, page 326.

Histoire générale des Voyages, t. XXV;

écrite dans le quatrieme siecle, qu'une contrée intermédiaire de la Sérique & de l'Inde étoit habitée par des Bramanes. M. Damville remarque qu'une riviere qui y prend sa source porte le nom de Brama (1). Cette contrée est le Thibet où regne le Dalay-Lama. Il y a donc une identité d'origine entre les Lamas & les Brames. Outre l'hommage que les Indiens rendent par leurs pélerinages au pays où se trouve Selinginskoi, on voit une chaîne continuée depuis les Lamas de cette ville, les Lamas du Thibet, jusqu'aux Brames de l'Inde; & si l'on se rappelle que l'Ethiopie portoit anciennement le nom d'Inde(2), que l'on y trouvoit, comme au bord du Gange, des Gymnosophistes qui sont une espece de Brames, on verra que cette chaîne peut s'étendre jusqu'en Afrique. L'origine des Atlantes est ici d'accord avec celle de ces Gymnosophistes. Remarquons encore que le mot mages, qui est le nom des Lamas & des Brames des Perses, dérive de la racine mag, qui, dans les langues orientales signifie sage. Dans Ezechiel (3), Gog & Magog désignent les peuples du nord. C'est encore chez les Arabes & chez les Persans le nom des Scythes, des Tartares, & en général des peuples septentrionaux (4). Il semble qu'on en doit conclure qu'ils ont porté primitivement ce nom, parcequ'ils étoient les plus sages ou les plus éclairés.

#### S. VII.

L'OPINION que les peuples du nord ont pu éclairer les peuples méridionaux, reçoit un nouveau degré de probabilité de la fable du phénix. Cet oiseau, fameux dans l'antiquité, sur-

<sup>(1)</sup> Expositio totius mundi & gentium.

Géogr. anc. tome II, page 350. Myt (2) M. Damville, Géog. anc. tome III, & 21. page 47. (4)

Herbelot, Bibl. orient. art. Hend. p. 447.

<sup>(3)</sup> Chap. 38, v. 2 & 6.

Mythologie de Bannier, tome II, p. 20

<sup>(4)</sup> Histoire de l'Académie des Inscript. tome XXXI, page 210.

tout dans l'Egypte, est unique & sans compagne. Son plumage est or & cramoisi. Après avoir vécu 500 ans, il vient de l'Arabie en Egypte pour mourir & renaître de ses cendres dans la ville du soleil sur l'autel de cette divinité (1). On a donné différentes explications de cette fable, & la plus vraisemblable est celle où le Phénix est l'emblême d'une révolution solaire. qui renaît au moment qu'elle expire. En effet le Phénix, unique comme le soleil, brille des couleurs de la lumiere. Les anciens Suédois ont dans leur Edda une fable pareille. Ils parlent d'un oiseau dont la tête & la poitrine sont couleur de feu, la queue & les ailes bleu-céleste. Il vit 300 jours, après lesquels, suivi de tous les oiseaux de passage, il s'envole en Ethiopie, y fait son nid, s'y brûle avec son œuf, des cendres duquel il fort un ver rouge, qui, après avoir recouvré ses ailes & la forme d'oiseau, reprend son vol avec les mêmes oiseaux vers le septentrion (2). La conformité de ces deux récits est parfaite; on voit que l'une des fables est le supplément de l'autre, sur-tout en rapprochant la remarque de M. Gebelin (3), que le mot traduit par celui d'Arabie, signifie, dans les langues orientales, couchant, nuit, ténebres. Il est visible que les peuples du nord & les Egyptiens ont eu les mêmes idées, ont peint le même objet, soit en faisant voyager leur oiseau vers le midi, foit en le recevant du nord, où de longues ténebres semblent placer l'empire de la nuit. De là il est possible de distinguer laquelle des deux fables est originale. Le Phénix, prenant son vol vers le midi, & s'y brûlant pour se renouveller, est un emblême de l'année & de la marche du soleil, qui n'a pu être inventé que par les nations septentrionales. Les peuples du midi jouissent tous les jours de la présence du soleil; mais ceux du

<sup>(1)</sup> Hérodote, in Euterpe. tome II, page 245.
(2) Olaiis Rudebeck, de Atlantica, (3) Allégories orientales.

nord le voyant s'éloigner, se perdre pendant quelque tems sous l'horizon, renaître, pour ainsi dire, en s'y montrant de nouveau, ont dû imaginer, dans des tems d'ignorance, l'histoite du nid, du bûcher & du renouvellement du Phénix. La circonstance de vivre 300 jours en est une nouvelle preuve. (Herodote a sans doute mis 500 ans par erreur. ) Vers le nord, sous le parallele de 71°, le soleil est 65 jours sans reparoître. Il vit ainsi 300 jours pour les habitans de ce climat. On est donc porté à croire que la fable du Phénix est venue du nord. Rudbeck pense même qu'on y doit rapporter l'origine de tous les dieux, de toutes les fables des anciens, &, sans le suivre dans les détails de sa profonde érudition, nous citerons ici un fait très singulier qui concerne Janus. Macrobe dit que l'on peignoit ce dieu avec le nombre 300 dans la main droite, & le nombre 65 dans la gauche (1) On voit que ces deux nombres représentent nécessairement les jours de l'année. Mais l'Astronomie, ni les usages anciens ne fournissent rien pour expliquer ce partage bizarre, à moins que l'on ne suppose que Janus étant le dieu du tems & de l'année, les 300 jours de la main droite désignoient les jours de lumiere, & les 65 de la main gauche ceux de l'absence du soleil pour les peuples du nord. Nous cherchons à nous défendre de l'esprit de système; cependant on ne peut s'empêcher de penser que Janus est un dieu septentrional, apporté dans le midi par les émigrations des peuples. Mais alors il ne sera pas plus difficile de croire que la plupart des dieux & des fables en sont également sortis. Remarquons que ce partage des jours de l'année a une analogie trop singuliere avec les 300 jours de la vie du Phénix pour ne pas conclure que cet oiseau & le dieu sont du même pays.

<sup>(1)</sup> Macrobe, Sat. Lib. I, c. 9. Olaiis Rudbeck, tome II, page 435.

#### §. VIII.

VOILA bien des présomptions, mais ce n'est pas tout-L'Astronomie vient appuyer la tradition par des faits. Ptolemée (1) rapporte dans ses calendriers des observations du lever & du coucher des étoiles, faites sous le climat de 16 heures, c'est-à-dire, sous le parallele de 49°. Le nord de l'Europe étoit au moins barbare, peut-être inhabité, certainement inconnu. Enfin, nous finirons par un fait positif qui semble ajouter une preuve complete aux probabilités que nous avons rassemblées jusqu'ici. Le livre de Zoroastre est la loi de l'Asie occidentale, le livre savant de la Perse & d'une partie de l'Inde. Nous en avons extrait la plupart des connoissances astronomiques des Perses qui sont dans cet ouvrage. On y lit que le plus long jour d'été est double du plus court jour d'hiver (2). Ceci détermine le climat où le livre de Zoroastre a été composé, où cet ancien philosophe a recueilli les connoissances qu'il nous a transmises. Il n'y a que le climat de 16 heures, c'est-à-dire, où le plus long jour est de 16 heures, & le plus court de 8, qui puisse satisfaire à cette condition. Ce climat répond à la latitude de 49°, qui est celle de Selinginskoi. On trouve vers ce parallele une ville sous le nom de Locman (3), qui pourroit être la patrie du célebre fabuliste des Perses; le même, sans doute, que l'Esope des Grecs; ce qui ramene aux climats septentrionaux l'origine de l'apologue & de la morale, comme celle de la philosophie & de l'Astronomie. D'où résulte ce paradoxe singulier, que ce n'est pas dans l'Egypte, dans la Perse,

<sup>(1)</sup> De apparentiis in Uranologion, p. 71. (2) Zend-Avesta, traduit par M. Anquetil, tome II, page 400.

<sup>(3)</sup> Voyez la Catte de M. Damville, Histoire de l'Académie des Inscriptions tome XXXI, page 210.

dans la Chaldée, dans les Indes, à la Chine, mais sous ce parallele & vers le nord, que l'on doit chercher l'origine de ces anciennes connoissances.

# §. IX.

Si nous nous transportons à la Chine, nous y retrouverons quelques traces de cette origine. Les Chinois ont un temple dédié aux étoiles du nord. C'est même un des plus considérables de Pékin: on le nomme palais de la grande lumiere. Par les étoiles du nord nous pensons qu'il faut entendre celles de la grande ourse. Les Chinois regardent cette constellation comme une divinité, à laquelle ils attribuent le pouvoir de rendre la vie longue & heureuse. Les Empereurs, les reines & les princes font leurs offrandes dans ce temple; il est même en dedans du palais impérial. On n'y voit point de statues, ni d'images; mais seulement un cartouche, ou un carré de toile, entouré d'une bordure somptueuse, avec cette inscription, à l'esprit & au dieu Petou (1). Les Petous sont, dit-on, le nom qu'on donne aux étoiles du nord (2). Mais ce temple ne seroit-il pas plutôt dédié à l'aurore boréale ? Il semble que le nom de palais de la grande lumiere doit faire naître cette conjecture. Par quelle raison auroient-ils fait une divinité des étoiles du nord plutôt que des autres? Elles n'ont rien de plus remarquable, au lieu que le phénomene de l'aurore boréale, ces couronnes, ces rayons & ces jets de lumiere, semblent avoir quelque chose de divin. Les Chinois ignorans en auront fait le trône de la divinité, comme les Grecs, suivant la conjecture ingénieuse de M. de Mairan, ont placé sur le mont Olympe la demeure des dieux,

<sup>(1)</sup> Pe signifie nord, tou ou tao, étoiles. (2) Relation de Magalhaens, page 346,

parceque cette montagne paroissoit ceinte de la lumiere boréale. Comme la grande ourse est souvent plongée dans cette lumiere, ils auront donné au phénomene le même nom de Petous qu'ils donnoient à la constellation. Dans leurs planispheres ils ont placé, dit-on, du côté du nord, ce qui a plus de rapport à la cour & à la personne de l'empereur, l'impératrice, l'héritier présomptif de la couronne, &c.; ce qui pourroit être regardé comme une apothéose. Mais si l'on nous permet de pousser la conjecture plus loin, nous dirons qu'à la Chine les aurores boréales sont foibles, rares, & telles à-peu-près qu'elles paroissent dans les parties méridionales de l'Europe. En 32 ans de séjour, le pere Parennin avouoit n'avoir vu aucun phénomene qui méritât ce nom (1). Le spectacle du nord n'a donc rien de frappant pour les Chinois; & nous voyons dans cette espece de religion, dans ce culte rendu à la lumiere boréale, & aux étoiles du nord, un indice assez fort des superstitions d'un peuple antérieur, & de l'habitation primitive des Chinois dans un climat plus septentrional, où le phénomene de l'aurore boréale plus étendu & plus fréquent dut faire une impression plus vive.

#### §. X.

On pourroit dire que la physique se joint à l'histoire & à l'Astronomie pour déposer de cette origine. Un philosophe, qui a interrogé toute la nature pour faire l'histoire de la formation de notre globe, de son existence & de sa durée, a trouvé que la terre, jadis brûlante & liquide, en prenant une forme constante & déterminée, s'étoit refroidie d'abord par les

<sup>(1)</sup> M. de Mairan, Traité de l'Aurore Boréale, page 464.

pôles. Les contrées voisines furent les premieres habitables. La chaleur intérieure, en se retirant vers le centre, avoit encore assez d'activité pour rendre les zônes glaciales tempérées, & la zône torride inhabitable (1). Voilà ce que le génie nous apprend (2); & quoiqu'en plaçant l'origine des sciences au nord de l'Asie, nous n'ayons pas eu l'intention de la transporter au pôle même, il y a peut-être plusieurs fables, & même des faits astronomiques qui en recevroient une explication naturelle. Telle est la fable de Proserpine qui passe tour-à-tour six mois fur la terre, & six mois dans le royaume des ombres; la fable d'Hercule & des Amazones, où l'on voit que la nuit avoit sur les zônes célestes un empire qui lui est arraché par Hercule. symbole du soleil du printems. Cette fable recevroit une explication simple & vraisemblable, en admettant qu'on a voulu peindre les phénomenes qui ont lieu vers le pôle, où la nuit regne pendant six mois, où le soleil remporte en effet sur elle une victoire complete, puisqu'au jour de l'équinoxe, au moment où il monte sur l'horizon, il ne s'y montre que pour y régner à son tour pendant six mois. Le préjugé des mouvemens circulaires, qui, dans l'antiquité avoit des racines si anciennes & si profondes, seroit né sous le pôle où les mouvemens célestes se bornent presque aux phénomenes du mouvement diurne qui s'accomplit dans des cercles. Ce seroit peut-être aussi l'origine des années de six mois, qui alors ne seroient composées que d'un jour ou d'une nuit du pole. Les habitans du Kamtzchatka ont encore ces années de six mois (2). En descendant à des latitudes moins boréales, vers le 79° où la nuit n'est plus que

<sup>(1)</sup> Ces idées d'un peuple antérieur & de rirées des fables, & ses propres vues sur le son habitation primitive vers le nord, ont refroidissement de la terre. paru neuves à M. de Buffon, qui a bien voulu lire l'ouvrage entier. Il a vu avec satisfaction minéraux, tome II. une analogie marquée entre les faits fournis par l'Histoire & l'Astronomie, les conjectures bérie, tome III, page 19.

<sup>(2)</sup> M. de Buffon, Histoire naturelle des

<sup>(3)</sup> Voyage de M. l'Abbé Chappe en Si-

de quatre mois, on trouveroit peut-être l'origine de ces années singulieres, & de la révolution solaire partagée en trois saisons. Dans nos climats l'Astronomie n'offre aucun moyen de faire ce partage de l'année, il devient naturel sous le parallele de 79° où le soleil, invisible pendant quatre mois, s'élevant sur l'horizon vers le pole dans un pareil intervalle, & employant le même tems à redescendre, divise l'année en trois saisons. La fable de Janus & du Phénix nous conduit à des climats plus méridionaux, où l'absence du soleil n'est plus que de soixantecinq jours. Les fêtes d'Osiris & d'Adonis absents, morts, pleurés pendant quarante jours, comparées aux usages analogues des peuples du nord qui pleuroient le soleil pendant quarante jours, & qui, lorsque cet astre se remontroit sur l'horizon, avoient une fête de réjouissance pareille à celle d'Osiris & d'Adonis retrouvés, semblent placer vers le 68° de latitude, l'origine du culte d'Adonis apporté dans la Syrie par le Scythe Deucalion (1). Ces fables ainsi réunies paroissent indiquer différentes habitations des hommes; on croit voir le genre humain suivre le soleil & marcher vers l'équateur. Alors l'invention de l'Astronomie seroit due à une cause singuliere. Les hommes en suivant le soleil, en cherchant à abréger des nuits si longues & si tristes, auroient découvert la rondeur de la terre, les phénomenes de la sphere inclinée, l'obliquité du zodiaque sur l'équateur & les révolutions des planetes dont auparavant ils ne pouvoient pas avoir l'idée. Dans cette marche purement hypothétique, l'Astronomie n'auroit été fondée, ou n'eût pris des accroissemens que lorsque les hommes, s'avançant vers le midi entre le 60 & le 50° degré de latitude, découvrant un ciel nouveau, auroient joui tous les jours de la vue du soleil, connu le zodiaque

<sup>(1)</sup> Infra, Eclaiteissemens, Liv. III, §. 4.

entier, & partagé cette zône en quatre parties. Ce climat paroît être en effet l'habitation de ce peuple antérieur & savant, & le théâtre de l'Astronomie perfectionnée, dont il ne reste plus que des vestiges. On expliqueroit par cette hypothese, pourquoi les Chaldéens, les Indiens & les Chinois, premiers possessions de ces précieux restes, ont été des dépositaires sans génie. Un climat tempéré donnoit à la constitution humaine cet heureux mélange de force & d'activité, nécessaire au progrès des connoissances. Lorsque la science a été transplantée dans les pays chauds, elle est restée stationnaire. Les hommes forcés de s'étendre par une population nombreuse, peut-être attirés par la douceur de l'air, ont trouvé dans ces climats l'indolence & la mollesse : ils ont perdu le génie avec le ressort de leurs organes; fiers du mérite de leurs ancêtres, jaloux des débris de leurs richesses, en même tems qu'ils étoient endormis & fixés par la paresse, ils ont tout conservé sans rien connoître & sans rien produire. Mais le tems manque à cette progression; le monde n'est pas assez vieux pour cette marche du genre humain, qui, parti du pôle, toujours chassé par le refroidissement de la terre, iroit attendre la destruction de l'espece à l'équateur: tout ceci n'est qu'une fiction dont nous avons examiné astronomiquement les conséquences; il est tems de revenir à la vérité. Les faits de l'histoire indiquent une autre marche au genre humain; mais ce que nous croyons avoir établi sur des présomptions & des probabilités très fortes, c'est l'existence de ce peuple très puissant, très éclairé, qui a été la souche de tous les peuples de l'Asie, ou du moins la source de leurs lumieres; c'est son habitation au nord de l'Asie, sous le parallele de 50.0u 60°.

#### §. X I.

Lors que les grands empires se fonderent, il n'étoit pas nécessaire que la terre fût déjà fort peuplée. Les premiers rois de chaque nation n'étoient sans doute que les chefs de quelques familles établies dans un pays nouveau. Il est remarquable que, suivant la chronologie des différens peuples, ces empires ont été fondés sur la terre presque en même tems. La chronologie des Indiens, ou le regne de leurs rois, commence par nos calculs l'an 3553 (1) avant J. C. Celle des Chinois paroît devoir remonter au moins à l'an 3357, ou même à l'an 3851 (2), & ce qui est très singulier, c'est que la chronologie des Perses, assez suivie & assez détaillée, remonte à l'an 3507 (3), tandis que celle des Egyptiens, fournie par Hérodote, & réformée suivant les différentes révolutions employées à la mesure du tems, donne pour l'époque de Menès, premier roi d'Egypte, l'an 3545 (4). Nous nous étendrons davantage dans les éclaircissemens qui suivront cette histoire. Mais après la destruction de ce peuple, fondateur de toutes les connoissances, au milieu de la barbarie qui succede aux grandes révolutions, il est intéressant de voir le genre humain, foible & dispersé, travailler dans toute l'Asse à réparer ses pertes; les progrès de la civilisation, l'état de société se renouveller; & les empires puissans & fameux sortir à la fois de l'obscurité pour se partager la terre.

# S. XII.

QUAND on considere l'état de l'Astronomie chez les Indiens

<sup>(1)</sup> Infrà, Eclairc. Liv. III, §. 8.

<sup>(2)</sup> Ibidem, §. 22, 23.

<sup>(3&#</sup>x27; Infrà, Eclaire. Livre IV, §. 1.

<sup>(4)</sup> Eclaircissemens, Liv. I, §. 18.

& les Chinois, on y voit une ignorance profonde des causes. Ici la pratique des observations sans résultats; là des résultats sans observations, des méthodes dont les plus savans font usage sans les comprendre, semblables à des étrangers qui ont retenu quelques phrases d'une langue qu'ils n'entendent pas. L'usage des méthodes, joint à l'ignorance des principes, prouve que ces méthodes ne sont point l'ouvrage du peuple qui les pratique. Il ne faut pas croire même que ces principes ayent pu s'oublier. Ce peuple peut perdre le souvenir de certains faits historiques, de certaines connoissances particulieres & isolées, mais une science forme un corps d'idées, qui mutuellement se conservent & se défendent. Il s'ensuit donc que ces connoissances sont chez les Indiens de tems immémorial. Nous venons d'être instruits tout récemment des calculs astronomiques des Brames par un excellent mémoire de M. le Gentil, de l'Académie des sciences (1). On y verra des méthodes curieuses, des recherches intéressantes. M. le Gentil a fait un assez long séjour dans l'Inde; il n'a épargné ni foin, ni travail pour s'emparer de leurs connoissances, & se mettre en état de les comparer aux nôtres. Il a eu la patience de se faire le disciple d'un Brame, qui, en instruisant cet astronôme très digne du corps dont il est membre, lui faisoit l'honneur de lui trouver assez de disposition.

### S. XIII.

Nous pensons que les Indiens forment un corps de peuple depuis l'an 3553 avant J. C. C'est la date réduite du regne de leurs rois; mais selon leurs calculs leur antiquité est hors de toute vraisemblance. Ils disent que le monde doit durer

<sup>(1)</sup> Mémoires de l'Académie des Sciences, pour 1773.

4320000 ans, divisés en quatre âges. Le premier, l'âge d'innocence a duré 1728000 ans; le second, 1296000; le troisieme, 864000; enfin le quatrieme, l'âge d'infortune, celui où ils sont présentement, qu'ils appellent caliyougan, doit durer 432000 ans. Remarquons que les Perses partagent aussi la durée du monde en quatre âges. Il est évident que ces âges des Indiens ou des Perses sont l'origine des quatre siecles des poëtes. Ces fables sont absurdes, mais ce qui est remarquable, c'est qu'en 1762, tems auquel M. le Gentil étoit dans l'Inde, ils comptoient la 4863° année du quatrieme âge. Jamais la vérité n'a été mêlée au mensonge, ou du moins à la fable, avec un caractere plus propre à la faire distinguer. Le petit nombre des années du dernier âge prouve qu'il renferme une véritable époque chronologique, qui remonte à l'an 3101 avant J. C. Il ne leur en auroit pas plus coûté de donner à ce dernier âge, comme aux premiers, plusieurs milliers de siecles, s'ils n'avoient pas quelques monumens historiques, quelques traditions suivies, ou plutôt quelqu'observation qui leur sert d'époque, & qui établit sa durée d'une maniere précise. C'est en esset l'époque de leurs calculs astronomiques; la date de leur empire, de leurs premiers rois remonte à l'an 3553. Cependant malgré cette antiquité de leur Astronomie, les procédés dont ils se servent actuellement pour le calcul des éclipses, ont un nom qui dans leur langue signifie nouveaux. A Bénarès, dans le Bengale, ils en ont d'autres que l'on qualifie d'anciens; il auroit été bien curieux de les avoir & de les comparer. M. le Gentil n'a pu se les procurer. Quelle sera donc la date de ces anciens procédés, si, comme il nous paroît qu'on n'en peut douter, les nouveaux remontent à l'antiquité de leur époque astronomique, c'est-à-dire 3101 ans avant J. C.

#### §. XIV.

LEUR zodiaque a deux divisions dissérentes, l'une en 28, l'autre en 12 constellations, ou 12 signes, presque semblables aux nôtres. Nous en donnerons ailleurs les détails (1). Mais ce que nous devons dire, c'est qu'ils ont deux zodiaques, l'un fixe & l'autre mobile; ce qui démontre qu'ils n'ont pas connu d'abord le mouvement des fixes. En conséquence, nous serions assez portés à croire que la remarque renouvellée leur en appartient. Nous avons cru pouvoir déterminer, par quelques conjectures, que cette découverte a été faite vers l'an 2250 avant J. C. (2). Ils font ce mouvement de 54" par an, & la révolution entiere de 24000 ans. M. le Gentil a remarqué que ce nombre divise exactement le nombre des années de chacun des quatre âges indiens, de sorte que ces peuples ont eu apparemment l'intention de chercher, pour composer leur chronologie, des nombres qui continssent un nombre complet de révolutions fixes. Nous ne croyons pas cependant que ces nombres soient imaginaires; il y a apparence qu'ils ont réduit les années en jours, & même en plus petits intervalles (3), & qu'ils y ont ajouté sans scrupule le nombre de ces petits intervalles nécessaires pour remplir les vues que nous leur supposons. Nous montrerons (4) qu'il n'en résulte pas une grande erreur sur leur chronologie, & que notre conjecture est appuyée sur beaucoup de probabilités.

Cette connoissance du mouvement des fixes en longitude, dont nous parlerons plus au long au tems où la découverte en fut renouvellée par Hipparque, suppose l'observation du lieur

<sup>(1)</sup> Infrà, Eclaire, Liv. IX,

<sup>(2)</sup> Ibidem. §. 11.

<sup>(3)</sup> Insrà, Eclaire. Liv. 1, §. 13 & 17-

<sup>(4)</sup> Ibidem. §. 12.

des étoiles. Mais ils n'ont plus aucune connoissance de ces obfervations. Un profond oubli les a ensevelies, ainsi que celles qui ont fondé la détermination de leur année; détermination dont l'exactitude est à-peu-près la même que celle qui résulte de la période de 600 ans. L'année des Indiens est, selon M. le Gentil, de 3651 15h 31' 15". Ces heures sont indiennes. Le jour qui se compte d'un lever du soleil à l'autre en contient 60; chaque heure 60'; chaque minute 60". Leur année est donc sidérale, & de 365<sup>j</sup> 6h 12' 30", suivant notre maniere de compter. En retranchant 21' 35", à cause du mouvement des étoiles en longitude de 54", leur année tropique (1), ou la révolution du soleil à l'égard du même point de l'écliptique, sera de 365 5h 50' 54", qui ne differe que de 42", de celle qui étoit en usage avant le déluge. Les Indiens d'ailleurs partagent le jour en huit intervalles, comme ont fait depuis les Romains. Ces intervalles, qui sont pour eux de sept heures & demie, font sans doute pour l'usage civil; au lieu que la division en 60 heures est un usage astronomique. Or, cette maniere de compter, propre & particuliere à la science, prouve qu'elle a été cultivée & perfectionnée. Et comme les Indiens pratiquent sans inventer ni perfectionner rien, il s'ensuit qu'ils ont reçu cette maniere de compter, avec les méthodes dont ils font usage, d'un peuple plus ancien qui en étoit l'inventeur. La généralité même de cet usage est une preuve de son antiquité. Le jour est également divisé en 60 heures chez les Siamois,

<sup>(1)</sup> L'année dont nous faisons usage, l'année civile est le tems du retour du soleil au même point de l'écliptique, au même solstice, au même équinoxe. On l'appelle l'année tropique. L'année stoile, qui seroit le même que le tems de l'année tropique, si les étoiles répondoient toujours

au même point de l'écliptique. Mais comme le soleil, lossqu'il revient au lieu où étoit l'étoile, la trouve un peu plus avancée, il faut que le soleil parcoure ce petit espace pour la rejoindre, & l'année sidérale est plus longue que l'année tropique du tems que le soleil emploie à parcourir cet espace.

les Tartares, les Perses, les Chaldéens, les Egyptiens, enfin chez tous les peuples connus de l'ancien monde.

#### S. X V.

Les Indiens reglent leur chronologie par des périodes de soixante ans. Cette période, ainsi que la division du jour, nous paroît, comme nous l'avons dit (1), sondée uniquement sur la propriété du nombre sexagésimal (2). Les Indiens ne connoissent point la période antédiluvienne de 600 ans; mais, comme le remarque M. le Gentil, ils s'en servent sans la connoître; ils emploient dans leurs calculs astronomiques une période de 3600 ans, qui est luni-solaire, composée de six périodes de 600 ans, & seulement un peu moins exacte, parceque l'erreur y est six sois plus grande. Nous croyons celle-ci d'une invention plus moderne que les autres; & le fruit de la remarque que le moyen mouvement du soleil, après un intervalle de 3600 ans, avoit besoin d'une correction (3).

# S. XVI.

Les Brames connoissent le gnomon, & s'en servent à plusieurs usages. C'est au moyen de cet instrument qu'ils orientent leurs pagodes. Ils décrivent un cercle au pied de l'instrument, & ayant marqué deux points d'ombre, pris dans ce cercle avant & après midi, ils partagent l'intervalle de ces deux points, & tirent la méridienne. Ainsi ils n'ignorent pas l'égalité de la longueur des ombres à égales distances du méridien. Ils sont cette opération avec justesse. M. le Gentil a trouvé que les

<sup>(1)</sup> Suprà, Livre III, § 9. (2) Censorin, ch. 18.

Mém. de l'Ac. des Insc. T. XXIII, p. 81.
(3) Instrd, Eclaire Liv. III, §. 11.

faces de leurs pagodes regardoient fort exactement les quatre points cardinaux. L'usage d'orienter les bâtimens, commun aux Indiens, aux Chinois, aux Chaldéens & aux Egyptiens, est un reste bien marqué de l'ancienne Astronomie, & une pratique établie par quelque superstition, mais qui chez ces peuples divers a une origine commune.

Le gnomon leur fert encore à distinguer la latitude des dissérentes villes, par la proportion de la longueur de l'ombre à la hauteur du gnomon, le jour de l'équinoxe. En esset, cette observation leur donne la hauteur de l'équateur sur l'horizon. Ensuite, par la connoissance qu'ils ont de l'obliquité de l'écliptique, ils calculent des tables de la longueur des jours, relative à la distance du soleil à l'équateur, & pour un lieu déterminé. Ces tables supposent une obliquité de l'écliptique. M. le Gentil nous apprend que, pour retrouver par le calcul les nombres de leurs tables, il saut employer une obliquité un peu plus grande que 25°. Ainsi voilà un élément pour ceux qui admettent la diminution de l'obliquité de l'écliptique, & il est d'autant plus singulier que ce n'est pas le seul indice que l'on trouve dans les tems anciens d'une obliquité si grande (1).

Les 12 mois sont réglés sur le cours du soleil, & sont précisément le tems que le soleil reste dans chacun des douze signes du zodiaque. Ces mois sont inégaux, d'où il résulte que les Brames connoissent l'inégalité du soleil. Cette sorme de mois, où il entre des fractions de jours, est purement astronomique; ils en ont sans doute une autre plus commode dans l'usage civil. Nous croyons qu'ils doivent suivre l'usage ancien & général de l'orient, de faire douze mois de trente jours, avec cinq jours ajoutés à la fin de l'année. On peut

<sup>(1)</sup> Infrà, Eclaircissemens, Liv. III, §. 14.

même conclure qu'ils ont un jour intercalaire tous les quatre ans, puisque des missionnaires (1) ont trouvé que la forme de leur année ressembloit à l'année julienne.

#### S. XVII.

C E qui fait le plus d'honneur à l'Astronomie des Indiens, ce sont les méthodes pour les éclipses. Ils calculent avec une grande célérité, avec assez de précision. Les Brames semblent des machines montées pour calculer des éclipses. Leurs regles sont en vers qu'ils récitent en opérant. Ils emploient de cauriz, espece de coquilles, qui sert de monnoie dans l'Inde. Cette maniere de calculer a l'avantage d'être prompte & expéditive; mais aussi on ne peut pas revenir sur ses pas; on esface à mesure qu'on avance, & si l'on s'est trompé, il faut recommencer.

Leurs procédés paroissent d'une simplicité singuliere. La théorie de la lune, la plus compliquée de nos théories modernes, n'a point chez eux de calcul embarrassant ni pénible. Ils ont huit périodes des mouvemens de la lune, & au moyen de quatre divisions & de quatre multiplications faciles, ils trouvent quatre quantités qui étant additionnées, donnent la longitude vraie de la lune, à laquelle cependant ils appliquent encore deux petites corrections. Ils trouvent les diametres du soleil & de la lune par une opération fort simple, que nous rapporterons ici comme un exemple curieux de ces regles singulieres. Ils prennent le mouvement diurne vrai de la lune, le divisent par 25; le reste de la division, multiplié par 60, & divisé par 25 donne le diametre actuel de la lune. Ils calculent le diametre du soleil, en multipliant son mouvement diurne vrai par 5, & le divisant par 9, le quotient est le diametre du soleil. Nous avons

<sup>(1)</sup> Infrà, Eclaircissemens, Livre III, §. 17.

trouvé dans les papiers de feu M. de Lisse, qui sont au dépôt de la marine, deux especes disférentes de regles ou de tables indiennes, envoyées en Europe par les missionnaires. Ces regles sont toutes différentes de celles que M. le Gentil a rapportées des Indes. Les nombres employés, par exemple, pour calculer les diametres du soleil & de la lune ne sont pas les mêmes. Nous avons soupçonné que ces regles pourroient bien être les anciennes qui sont à Bénarès, & que M. le Gentil (1) n'a pu se procurer. Il a promis de les examiner. Son intention est de pénétrer dans les mysteres de ces calculs indiens, & d'en ramener les principes à ceux de norre Astronomie européenne, comme a fait Dominique Cassini pour l'Astronomie des Siamois. On ne peut s'empêcher de penser que ces tables ou ces regles des Brames appartiennent à une théorie savante. Les principes en sont cachés aujourd'hui sous une routine aveugle, que beaucoup d'art a jadis rendue simple & sûre. M. le Gentil n'a pas trouvé plus de 12 à 24 minutes de différence entre leur calcul & l'observation de deux éclipses de lune. Il est remarquable même que dans ces deux éclipses, les Brames ont donné plus exactement le tems de la durée que les tables de Maïer, les plus exactes que nous ayons.

### S. XVIII.

C E qui doit étonner, c'est que ces tables des Brames ont peut-être 5 à 6000 ans d'antiquité. Aussi M. le Gentil croit que les Indiens eux-mêmes se sont apperçus qu'elles avoient besoin d'être corrigées. Lorsqu'en partant de leur époque, ils ont calculé la longitude moyenne du soleil & de la lune; ils en ôtent une quantité constante. M. le Gentil conjecture que s'étant apperçus à la longue que leurs calculs ne quadroient plus avec l'ob-

<sup>(1)</sup> Mémoires de l'Académie des Sciences, année 1773.

servation, ils n'ont trouvé d'autre moyen d'y remédier, que de retrancher cette quantité, pour rendre leurs tables plus conformes à l'état du ciel, dans les tems des oppositions & des conjonctions de la lune. Comme ils n'observent cette planete que dans ces deux points, peu leur importe que leurs tables soient en désaut, ou non, hors le tems des sizigies (1). Nous pensons que cette correction a pu être faite l'an 78 de notre ère, du tems de Salivaganam, l'un de leurs princes, sous le regne duquel les Brames disent qu'il y eut une espece de résorme de leur Astronomie.

Quoique ceux qui se mêlent d'Astronomie, c'est-à-dire les Brames, puissent avoir une notion assez juste de la nouvelle & de la pleine lune, le peuple plongé dans la plus prosonde ignorance explique les phases à sa maniere. Il prétend que la lune est remplie d'ambroisse, & que les dieux y viennent prendre leurs repas, c'est ce qui fait diminuer sa lumiere. La régularité du retour des phases, annonce que la provision est soigneusement renouvellée, & que les dieux ont un appétit fort réglé (2).

Les Brames placent la terre au centre de l'univers. Ils imaginent sept mondes; ce sont les planetes, entre lesquelles la terre posée sur une montagne d'or occupe le lieu principal. Il ne paroît pas qu'ils connoissent le mouvement diurne de la terre. Ils pensent que les étoiles se meuvent. Ils disent que ce sont des poissons, parcequ'elles se meuvent dans l'éther, comme les poissons dans les eaux. Cette idée, qui, sans doute n'est qu'une sigure, est plus juste & plus philosophique que celle des anciens Grecs, qui s'imaginoient que les étoiles étoient attachées comme des clous à la calotte sphérique & solide du ciel. Les

<sup>(1)</sup> M. le Gentil, Mémoires de l'Académie des Sciences, 1773.

(2) Recueil d'Observations du P. Soucier, tome I, page 7.

P ij

Missionnaires Danois assurent que les Brames sont partagés, & que les uns soutiennent que la terre se meut, tandis que les autres pensent que c'est le soleil (1). Voilà des traces bien marquées de l'Astronomie antérieure dont nous avons parlé. Un peuple, qui pose la terre sur une montagne d'or, ne la met point en mouvement autour du soleil, & ne s'éleve point de luimême au vrai système du monde. Aussi nous pouvons croire que ce n'est qu'une opinion particuliere, fondée sur la tradition, & regardée sans doute par le grand nombre comme une erreur. Pour opposer l'ineptie de leurs raisonnemens sur les causes à la beauté & à la simplicité de leurs méthodes, ajoutons qu'ils comptent neuf planetes, savoir, les sept que nous connoissons, & deux dragons invisibles qui sont la cause des éclipses Comme ces phénomenes arrivent dans différens points de l'écliptique, il a fallu que ces dragons fussent errans, & ils en ont fait des planetes. Il est aisé de sentir qu'un peuple qui, à des méthodes savantes, joint des causes absurdes des phénomenes, a reçu d'ailleurs ces méthodes, & n'a de part qu'à l'invention des absurdités.

Quant à l'ordre des planetes, tout ce que nous en savons, c'est qu'ils placent la lune plus loin que le soleil. Cette incon-séquence est extraordinaire & unique dans l'histoire de l'Astronomie. Peut-être est-ce parceque la lumiere de cette planete n'échausse point, qu'ils la jugent plus éloignée que le soleil qui les brûle. Ce n'est seulement pas le peuple qui est dans cette opinion, ce sont les Brames mêmes. Un Brame de Tanjaor, se trouvant en prison avec un de nos missionnaires, eut de longues consérences avec lui. Il sousfroit assez patiemment que le Missionnaire résutât l'idolatrie, qu'il dît tout ce qu'il vouloit

<sup>(1)</sup> In continuatione XLVI & LXVII, Relat. Mission. Danio.

contre les idoles & les dieux; mais quand il vit que le missionnaire prétendoit que le soleil étoit plus éloigné de nous que la lune, il se fâcha tout de bon, & ne voulut plus lui parler. Les opinions religieuses sont communément celles auxquelles on tient le plus, mais sans doute que ce ministre des dieux étoit astrologue, & que l'astrologie lui étoit plus utile que leur culte (1).

#### S. XIX.

Les Brames abusent de leurs connoissances astronomiques en faveur de l'astrologie. Ne communiquant point leur savoir, n'enviant celui de personne, ils ont gardé leurs fables, leurs superstitions & toute la rouille de l'antiquité. Chaque jour de la semaine, & chaque heure du jour & de la nuit, est propre à faire certaines choses déterminées dans un livre, ou espece d'almanach qu'ils nomment Panjangam (2). Il paroît qu'ils fe sont adonnés aussi à l'astrologie naturelle, & qu'ils ont fait des prédictions relatives à l'agriculture. Il étoit ordonné jadis chez eux par une loi de porter tous les ans au roi les prédictions qui concernoient les fruits de la terre, les animaux, les hommes en général & la patrie. Celui qui se trompoit trois fois étoit condamné au silence; les autres jouissoient d'une grande considération (3). Les Brames sont d'ailleurs fort attentifs aux astres qui se trouvent au méridien dans l'instant de la naissance d'un enfant. Mais ils ont soin de cacher les secrets d'un art qui les enrichit, ou du moins les fait vivre. Malgré toutes ces absurdités, qui font une contradiction singuliere avec leurs méthodes savantes, leur orgueil n'en est pas moins excessif. Ils nous

<sup>(1)</sup> Souciet, Recueil d'Observations (2) Abraham Roger, Théât. de l'Idos. faites aux Indes & à la Chine, tome I, page 84.

[7] Page 8. (3) Diodore de Sicile, Liv. II, §. 25.

méprisent nous autres Européens, dit M. le Gentil, & nous regardent à-peu-près comme des sauvages qui n'ont point ou presque point de connoissances. Fiers de leur caste, de leur antiquité & de leur savoir, ils ont peine à se figurer que nous cultivions les sciences, que nous ayons des universités, des académies, comme ils en ont dans plusieurs villes, sur-tout à Bénarès dans le Bengale, la plus célebre académie de tout l'Indostan. L'orgueil des Indiens est la suite nécessaire de leur ancienne supériorité. Héritiers des connoissances du peuple antérieur qui fut la source de la lumiere, ils ont joui longtems du privilege d'être les seuls éclairés. Leurs sages attiroient, des contrées les plus éloignées ceux qui aspiroient à le devenir. La vanité s'accoutume aisément à donner sans recevoir. Mais à la fin les autres peuples s'éclairent, & ceux qui étoient séparés jadis par leur supériorité, ne le sont plus que par leur of gueil.

#### S. X X.

Nous passons à une nation non moins sage, non moins antique, mais plus long-tems inconnue à notre Europe. Nous parlons des Chinois, du peuple le plus ancien de la terre, si l'on s'en rapporte uniquement aux monumens authentiques, le plus jaloux de son antiquité & le plus soigneux d'en conserver le souvenir. S'il y a un peuple dont la chronologie & l'histoire méritent quelque croyance, c'est celui chez qui le soin de conserver les faits historiques a été une affaire d'état, soumise à un tribunal où tout est pesé, épuré avec l'équité & le respect qui sont dûs à la postérité. C'est le seul exemple qu'il y ait sur la terre d'une pareille institution.

# §. XXI.

S I l'empire chinois nous a paru par quelques conjectures re-

monter jusques vers l'an 3357, ou même 3851 (1) avant J. C., le regne de Fohi, premier Empereur de la Chine, en 2952, est la date d'une tradition certaine & non interrompue. Il fut le premier, dit-on, qui dressa des tables astronomiques, qui donna la figure des corps célestes, & la connoissance de leur mouvement (2). On ne peut dire ce qu'étoient ces tables, ni cette connoissance des mouvemens célestes; mais on avoir donc déjà sur l'Astronomie des idées suivies & rangées suivant un certain ordre. Ce qui annonceroit une science depuis long-tems cultivée, & un peuple beaucoup plus ancien que l'époque de Fohi, si par les faits que nous avons établis, & dont la Chine fournit une nouvelle preuve, nous n'avions pas droit de regarder cette Astronomie déjà fondée, comme les restes d'une Astronomie plus ancienne.

Il paroît que les folstices étoient connus alors à la Chine, puisque l'empereur Fohi faisoit chaque année des sacrifices d'animaux à ces deux termes du mouvement du foleil. Son successeur y ajouta deux fêtes au tems des équinoxes (3). Les Chinois ont conservé un ouvrage du regne de cet empereur, c'est l'Y-King, le premier des cinq King. Là se trouve l'explication des fameux Koua, ou caracteres de Fohi. Ce font des lignes entieres, ou rompues, qui forment 64 combinaisons (4). Les Chinois sont persuadés que les principes de la morale, des sciences & de l'astrologie y sont cachés; ils se fatiguent pour les y retrouver. Dans tous les tems, le premier soin de tout Chinois qui a inventé une théorie astronomique, a été de prouver qu'elle étoit renfermée dans les Koua de Fohi. Confucius n'y a pas manqué pour sa morale, qu'il a étayée du respect que la nation porte à cet empereur. Mais il n'est point sûr que ces caracteres aient

<sup>(4)</sup> Martin tome I, page 12.

<sup>(1)</sup> Infrà, Eclaire. Livre III, §. 23. (2) Martin. tom. I, page 18. Hist. gén. des Voy. in 12, tom. XXII, (3) Hist des Yoy. in-12, t. XXIII, p. 6. page 103.

jamais signissé quelque chose, & il est très possible que ce ne soit qu'un essait au hasard, pour ranger ces deux sortes de lignes selon toutes les combinaisons qu'elles peuvent admettre. On aura une explication très heureuse de la combinaison de ces lignes, si l'on adopte la pensée de Leibnitz & du P. Bouvet, que ces lignes entieres & rompues sont les deux caracteres de l'arithmétique binaire (1). Mais il s'en suivra qu'il existoit avant Fohi un système de numération. Ce système raisonné ne peut avoir appartenu qu'à un peuple instruit, & par conséquent un peuple antérieur dont nous avons établi l'ancienne existence.

#### S. XXII.

Sous le regne d'Hoang-ti, 2697 ans avant J. C. Yu-chi remarqua l'étoile polaire & les constellations qui l'environnent (2). Le pole de la terre dans sa révolution rencontre successivement dissérentes étoiles. Celle qu'aujourd'hui nous nommons polaire étoit alors fort loin du pole. Ce fait de l'histoire chinoise est pleinement consirmé par l'Astronomie. L'an 2850 avant J. C. il y avoit précisément au pole une étoile de la seconde grandeur, très propre à se faire remarquer; c'est celle qui est désignée dans nos catalogues sous le nom de « du dragon. En 2697 elle n'étoit éloignée du pole que de 2°; on devoit donc la regarder comme immobile.

Yu-chi composa une machine en forme de sphere dont on a perdu la figure. Elle représentoit les orbes célestes. Cette sphere sut persectionnée, 300 après, au tems d'Yao. On en construisit une composée de plusieurs cercles, les uns fixes, les autres mobiles, absolument semblable à celle que nous avons décrite dans le deuxieme livre. Les Chinois eurent donc cet instrument 2400, ou même 2700 ans avant J. C. Ils n'avoient pas sait les mêmes progrès dans les autres arts. Les caracteres de l'écriture étoient

<sup>(1)</sup> Martin. tome I, page 38.

<sup>(2)</sup> Mém. Acad. des Sc. 1703, p. 88.

peu connus, ou du moins n'étoient pas perfectionnés (1). Il est naturel que les différens arts & les sciences marchent d'un pas à-peu-près égal chez une nation éclairée. On est étonné qu'un peuple, qui, à cette époque, avoit des connoissances astronomiques si avancées, eût si peu perfectionné l'art d'écrire ses idées. Cest une preuve évidente que ces connoissances lui étoient étrangeres, & qu'elles venoient du peuple inventeur qui l'avoit précédé. Yu-chi fit aussi plusieurs expériences pour prévoir les changemens du tems & de l'air. Ainsi voilà une date très ancienne de l'astrologie naturelle. D'ailleurs, en lisant l'histoire de la Chine, on trouve que cette astrologie, & l'astrologie judiciaire sont aussi anciennes que l'histoire même. Dans le Tschuntsieou, de même que dans le Chi-king, on voit qu'on avoit attention aux apparitions des étoiles & des planetes à certaines heures, à certains lieux du ciel, & sur-tout au passage par le méridien. Il est inutile de rapporter ce qu'on en concluoit pour le gouvernement de l'état & des familles. Cela ne tient point à l'Astronomie.

#### S. XXIII.

C'EST alors que fut établi le cycle de 60 ans, dont ces peuples se servent encore. On lui donna pour époque la premiere année du regne de Hoang-ti; & depuis ce tems jusqu'aujourd'hui, tous les faits historiques ont été liés aux années de ce cycle (2). Cette période de 60 ans est évidemment la même que celle des Indiens. Chacune des années de ce cycle a un nom composé de deux mots. L'un appartient à une suite de dix mots comme Kia, Y, Ping, &c.; l'autre à une seconde suite de douze mots comme Tsu, Theou, Yn, &c. qui sont des noms d'ani-

<sup>(1)</sup> Infrà, Eclairc. Liv. III, §. 27. (2) Infrà, Eclairc. Liv. III, §. 26.

maux. Le premier de l'une se combine avec le premier de l'autre, le second avec le second, &c. La premiere suite est sinie au dixieme de la seconde, de sorte que le premier de la période de 10 se recombine avec l'onzieme de la période de 12, & les deux premiers ne se retrouvent ensemble que la 61 année. On ne dit point la premiere, la seconde année du cycle, mais l'année Hia-Tsu, Y-Theou, &c.

Cette période de 12 années, renfermée dans celle de 60, est très répandue dans l'Asie; nous la retrouverons chez les Chaldéens. On prétend qu'elle a une origine astrologique, mais ce n'est pas autre chose que la période qui ramene jupiter vu de la terre au même point du ciel (1). Les Chinois ont aussi la période de 19 ans, qui, ainsi que celle de 60, & peut être celle de 12, sont le fruit des connoissances antérieures à tous les peuples dont nous faisons l'histoire.

#### §. XXIV.

Hoang-Ti est l'auteur de plusieurs instrumens pour observer les astres, & entre autres d'un instrument, qui, sans considérer le ciel, servoit à connoître les quatre points cardinaux. Cet instrument ne peut être que la boussole; & elle a par conséquent, chez les Chinois, plus de 4400 ans d'antiquité. C'est ce prince qui établit aussi le tribunal des mathématiques & celui de l'histoire; deux institutions qui feront à jamais honneur à ce peuple célebre (2).

On retrouve encore des traces de la boussole, 1400 ans après sous le regue de Chingu. Ce prince reçut des ambassadeurs de la Cochinchine (3), & lorsqu'ils prirent congé, il leur sit

<sup>(1)</sup> Infrà, Eclaire. Liv. III, §. 10.
(2) Recueil d'Observations du P. Souciet, instruit, se trompe, en disant que ces Amtome 3, page 44.
(3) On croit que le P. Martini, mal instruit, se trompe, en disant que ces Amtome 3, page 44.

présent d'une machine très ingénieusement composée, qui par un mouvement continuel se tournoit toujours vers le midi. Elle s'appelloit Chinan; nom que les Chinois donnent encore à la boussole (1).

Nous remarquerons que la connoissance de la boussole a peut-être été plus répandue dans l'antiquité & dans l'Asie, qu'on ne l'a cru jusqu'ici. Voilà deux faits de l'histoire chinoise qui déposent de cette connoissance. M. Vheler, dans son voyage du levant, a entendu dire à Constantinople que parmi les manuscrits arabes, ou persans, qui y étoient alors dans la bibliotheque du serrail, on avoit vu un ancien livre d'Astronomie qui supposoit l'usage de l'aiguille aimantée. Cette connoissance enfouie en Perse, ou en Arabie, seroit donc encore au nombre de celles dont les anciens auroient hérité sans en connoître presque l'usage.

L'empereur Chueni l'an 2513 composa des éphémérides du mouvement des cinq planetes. Il est remarquable que, suivant le pere Martini, il sut élevé à l'empire pour son prosond savoir dans l'Astronomie. C'est ce prince qui apperçut les cinq planetes en conjonction; phénomene que le calcul place l'an 2449 (2). Il voulut que l'année commençât le premier jour du mois où la conjonction du soleil & de la lune arriveroit le plus proche du 15° du verseau. Cet usage, qui a quelquesois varié, subsiste encore, & c'est pourquoi cet empereur est nommé par les Chinois le pere du calendrier (3). Les Chinois commencent leur année au solstice d'hiver; & il y a une conséquence très importante à tirer de cette institution de l'empereur Chueni,

Ils venoient sans doute d'un pays plus éloigné. Cela est d'autant plus vraisemblable, que le P. Martini ajoute, qu'avec le secours de cet instrument, ils ne furent qu'un an à s'en retourner chez eux.

<sup>(1)</sup> Martini, tome I, page 235. (2) Infrà, Eclaircissemens, Liv. III, §. 23.

<sup>(3)</sup> Martini, tome I, page 52.

c'est que le solstice se trouvoit alors, ou plutôt s'étoit trouvé antérieurement à Chueni, au 15° du verseau; & conformément à la tradition, on l'y croyoit encore. Mais de ce qu'il avoit été observé jadis au 15° du verseau, il s'ensuit que lors de la premiere division du zodiaque, le solstice d'hiver répondoit au 1° des poissons. C'est ce que nous avons déjà remarqué.

#### §. XXV.

L'EMPEREUR Yao, qui régna vers 2357, protégea spécialement l'Astronomie. Il ordonna aux mathématiciens d'obferver le cours de la lune & des autres astres, pour apprendre au peuple ce qui regarde les saisons. On apprend par un passage du Chou-king, livre composé du tems même d'Yao, que les Chinois avoient alors une année de 366 jours. Ainsi notre année julienne a chez eux cette date. Le même livre sait mention d'une lune intercalaire pour ramener leur année lunaire au mouvement du soleil (1). Au reste, la connoissance qu'ils avoient que la quatrieme année solaire doit être de 366 jours ne paroît pas avoir été appliquée au calendrier. Leur année est de 354 jours, & l'année embolismique de 384.

#### S. XXVI.

Sous le regne de Chou kang, 2169 ans avant J. C., arriva une éclipse fameuse, parce qu'elle est la plus ancienne dont les hommes aient conservé le souvenir, & qu'elle sert à prouver l'authenticité de la chronologie chinoise. Cette éclipse qui n'avoit pas été annoncée, ou qui ne l'avoit pas été précisément pour le tems où elle sut observée, coûta la vie à plusieurs

<sup>(1)</sup> Infrà, Eclaircissemens, Livre III, §. 29 & 31.

astronomes. Ces loix pénales étoient très anciennes. Le Pere Gaubil (1) pense qu'on avoit dès-lors des regles sures pour prédire les éclipses, puisqu'on punissoit de mort ceux qui en avoient marqué le moment trop tôt ou trop tard. Nous croyons que ces peines infligées aux astronomes ne prouvent que l'ignorance de la nation, & l'importance qu'elle attachoit à une science, qui, comme Astronomie, régloit l'agriculture, & comme astrologie avoit une grande influence tant sur le gouvernement que sur le peuple. On félicitoit les princes, lorsque les éclipses avoient été plus petites qu'on ne les avoit annoncées; c'étoit leur présager un regne heureux que de déclarer qu'il n'y auroit point d'éclipse totale de soleil. Les exposer au danger des éclipses, sans les prévenir, devenoit un crime de leze-majesté. D'ailleurs le Pere Gaubil convient lui-même (2) que les anciens astronomes chinois étoient établis, non-seulement pour observer les astres, mais pour régler le tems des fêtes & des cérémonies de la religion. Il y avoit des cérémonies marquées particuliérement pour les jours d'éclipse de soleil. Ne point prévenir de ces éclipses, exposer l'état au danger de manquer la célébration de ces cérémonies, devoit paroître un crime aux yeux de ce peuple superstitieux & jaloux de l'ordre & de la regle. Mais les astronomes chinois, aussi ignorans que ces peines sont barbares, étoient bien hardis d'acheter du crédit & des honneurs par le risque continuel de leur vie.

# S. XXVII.

Les Chinois ont fort anciennement l'usage des clepsidres & du gnomon. Les usages des gnomons sont détaillés dans un ouvrage écrit 206 ans avant J. C., où l'on recueillit les anciennes

<sup>(</sup> Recueil d'Oservations du P. Souciet, (2) Manusc, de M. de l'Isle, n°, 150, tome III, page 12.

connoissances, après la guerre qu'un empereur barbare sit à la lumiere & aux livres des sciences. On y voit la connoissance des latitudes par le moyen du gnomon, celle des longitudes même, la méthode de tracer la ligne méridienne par les ombres égales avant & après midi, ainsi que par l'étoile polaire (1). Il falloit bien qu'ils eussent ces méthodes, puisque la plupart de leurs bâtimens sont exactement orientés comme les pagodes des Indiens & les pyramides d'Egypte.

Nous avons peu de connoissance des planispheres & du zodiaque chinois. Ce zodiaque a les deux divisions qui se retrouvent par-tout, en 28 & 12 constellations. Nous savons qu'il y avoit chez eux des catalogues assez étendus, & d'environ 2500 étoiles; mais ils ne nous sont point parvenus. M. Freret (2) en cite deux, dont l'un remontoit à l'an 2000, & l'autre à l'an 1530 avant J. C.

#### S. XXVIII.

Depuis l'éclipse qui arriva sous le regne de Chou-kang, l'an 2155, jusqu'à l'an 776 avant J. C., l'histoire ne fait mention d'aucune éclipse, ce qui est singulier. Depuis cette époque, jusqu'à l'arrivée des Jésuites, il y en a une longue suite qui ont été moins observées que vues à la Chine. Aussi ne sont-elles propres qu'à régler la chronologie. On se contente de marquer le jour où elles sont arrivées. Ces observations suivies ne remontent gueres qu'à l'époque des observations chaldéennes que Ptolemée nous a conservées; avec cette dissérence que les Chaldéens plus exacts marquoient à-peu-près l'heure de l'observation. Mais ce qui est remarquable, c'est que dans la Chaldée les éclipses de soleil étoient négligées, au point que la mémoire d'aucune ne s'est conservée. A la Chine, au contraire, on a tenu

<sup>(1)</sup> Infrà, Eclairc. Liv. III, §. 35. (2) Mém. Acad. Inscr. tome XVIII, p. 271.

très peu de compte des éclipses de lune, celles qui y sont observées sont en petit nombre; c'est que les éclipses de soleil y étoient plus liées à la superstition. Il est certain qu'elles ont dû paroître plus effrayantes. L'homme sent même par instinct combien le soleil est nécessaire. La langueur apparente de cet astre, la diminution & quelquesois la perte totale de sa lumiere, ont dû inspirer d'abord une plus grande terreur que la disparition de la lune, dont on conçoit qu'on pourroit se passer.

# §. XXIX.

L'Astronomie qui avoit été en honneur à la Chine, depuis Fohi jusques vers la 480e année avant J. C., c'est-à-dire pendant 2500 ans, sans qu'elle eût fait cependant de grands progrès, fut tout-à-fait négligée, & se perdit enfin. L'empire fut divisé. Il se forma une infinité de petits états, dont les princes, occupés à se faire la guerre, à envahir mutuellement leurs possessions, s'inquiétoient peu de la culture des lettres & des sciences. Depuis Confucius, qui mourut l'au 479, & qui rapporte les dernieres éclipses qu'il avoit vues lui-même, jusques vers l'an 204 avant J. C., il y eut dans les observations une interruption totale. Il n'y avoit plus de calculs, ni d'astronomes pour veiller sur ce qui se passoit dans le ciel. Le tribunal des mathématiques étoit détruit. L'empereur Tsin-chi-hoang, qui réunit tous ces petits états divisés, & reconstruisit le grand empire de la Chine, croyant que l'épée suffisoit pour conserver ce qui étoit acquis par l'épée, fit brûler l'an 246 tous les livres historiques, astronomiques, & particuliérement les livres appellés Y King. On ne conserva que ceux qui traitoient de l'agriculture, de la médecine & de l'astrologie; trois sciences qu'il regardoit apparemment comme également nécessaires aux hommes. Quelques particuliers conserverent des exemplaires

#### 128 HISTOIRE DE L'ASTRONOMIE.

des livres historiques. C'est par ces exemplaires qu'on a retrouvé en grande partie l'histoire des Chinois & leur chronologie. Mais s'il y avoit des méthodes & des observations astronomiques, elles étoient déposées dans les registres du tribunal des mathématiques; elles disparurent avec lui. Lieou-Pang qui commença à regner l'an 206 avant J. C., rétablit le tribunal & favorisa l'Astronomie. Il sit rechercher & mettre en ordre les livres qui avoient été cachés & conservés. Nous reprendrons l'Astronomie chinoise à cette époque, quand nous jetterons un nouveau coup-d'œil sur l'Asie, dans des tems plus modernes.





# HISTOIRE

DE

# L'ASTRONOMIE ANCIENNE:

LIVRE CINQUIEME.

DE l'Astronomie des anciens Perses & des Chaldéens

S. PREMIER.

On donne le nom d'Assyriens, de Chaldéens & de Perses, à tous les peuples qui habitoient l'Asse, depuis le sleuve Indus jusques vers la Méditerranée. On ne compte ordinairement dans cette partie de l'Asse que deux grands empires; ceux de Ninive & de Babylone. Mais il semble qu'on peut en ajouter un troisseme, celui des Perses dont le siège sut établi à Persepolis, qui même doit être plus ancien, & si l'on s'en rapporte à une chronologie assez bien liée, & suivie pendant un long intervalle de 4049 ans (1), qui commence l'an 3507 avant J. C. Diems-

<sup>(1)</sup> Zend-Avesta, traduit par M. Anquetil, tome II, page 422.

chid, un des premiers rois de Perse, bâtit ou embellit beaucoup Persepolis. Il y a une tradition orientale que sept ouvrages merveilleux, rensermés dans le palais de Diemschid, surent détruits par Alexandre; on sait que ce conquérant brûla le palais des rois à Persepolis.

Lorsque cette grande ville sut achevée, Diemschid y sit son entrée, & y établit le siege de son empire. Ce jour remarquable, où le soleil entroit en même tems dans le bélier, sut choisi pour époque, & devint le commencement de l'année qui étoit purement solaire. Ce jour sut nommé Neuruz, nouveau jour; c'est encore la plus grande sête des Perses (1).

Cette année étoit de 365 jours. On n'ignoroit pas que la révolution solaire étoit plus longue d'un quart de jour. Mais Diemschid régla qu'on n'y auroit point d'égard pendant 120 ans, au bout desquels on intercaleroit un mois, d'abord à la fin du premier mois, qui de cette maniere étoit double. Au bout de 120 autres années, c'étoit à la fin du second mois, & ainsi de suite; de sorte que le mois intercalaire tomboit après 1440 ans révolus à la fin du douzieme mois. Ces 1440 ans s'appelloient la période de l'intercalation (2). Nous montrerons que le calcul place l'institution de cette periode l'an 3209 (3). L'Astronomie des Perses se bornoit à-peu près alors à la connoissance de l'année solaire, & à celle de quelques étoiles. Nous avons dit que 3000 ans avant J. C. ils avoient remarqué que les points cardinaux étoient désignés par quatre belles étoiles (4). Leur zodiaque avoit comme celui des Indiens deux divisions. Ce qu'il y a de singulier, c'est qu'ils pensoient que les étoiles étoient plus près de nous que la lune (5). Les Chaldéens n'ont point adopté

<sup>(1)</sup> Herbelot, Bibl. orient, p. 395. (2) Hide de relig, vet. Pers. ch. 17,

<sup>(3)</sup> Infrà, Eclaire. Liv. IV, §. 2. (4) Infrà, Eclaire. Lib. IX, §. 10.

page 203. (5) Infra, Eclairc. Liv. 1V, §. 3.

cette erreur, ils plaçoient les étoiles au dessus de toutes les planetes. Il n'en faut peut-être pas davantage pour prouver que les Perses sont les plus anciens; car de deux peuples, dont l'un a succédé à l'autre, celui qui a l'opinion la plus saine, sur quelque matiere que ce soit, est le plus moderne.

#### §. I I.

BABYLONE fut fondée par Nemrod. Les Arabes disent qu'elle fut ruinée & ensuite rétablie par Hermès, qui naquit plusieurs fiecles après le déluge, à Calovaz, ville de la Chaldée. On croit communément que Mercure, Hermès ou Thaut, étoit Egyptien, parceque les premieres traditions qui le concernent, nous sont venues d'Egypte. On compte même trois Hermès. Nous croyons que le dernier seul est Egyptien. Peut-être pourrons-nous fixer l'âge de ces trois Hermès, autant que les ténebres de l'antiquité peuvent le permettre. Le premier vécut avant le déluge, suivant le témoignage de Manethon. Or, nous trouvons une observation de l'étoile, appellée l'œil du taureau, qui place cette étoile dans le 26° des poissons. Le mouvement des fixes en longitude nous apprend que cette observation, attribuée à Hermès, n'a pu être faite que vers l'an 3362 avant J. C. On trouve encore d'autres observations, également attribuées à Hermès, qui ont été faites 1985 ans avant Ptolemée, ou 1846 ans avant notre ère (1). Voilà donc les trois Hermès. Le premier, qui vécut avant le déluge, grava les principes des sciences en caracteres hiéroglyphiques, qu'on appelloit alors la langue sacrée, sur des colonnes, ou steles, qui ont existé long-tems dans la Syrie. Le second vécut 3362 ans avant J. C. C'est sans doute celui qui fut l'inventeur des lettres ou caracteres alphabétiques. Car on nous apprend que son fils Agathodemon tra-

<sup>(1)</sup> Infrà, Eclaircissemens, Livre IV, § 4.

duisit en langue vulgaire ces principes des sciences, inscrits sur les steles, en caracteres sacrés & sacerdotaux. S'il y a eu réellement un troisieme Hermès, ce sera l'auteur des observations faites 1846 ans avant notre ère.

#### S. III.

On commença à compter par des années folaires à Babylone l'an 2473 (1) avant J. C. Cette date est celle du regne d'Evechous, le premier roi de Babylone, qui porta le nom de Chaldéen. Les Chaldéens étoient étrangers; ce fut l'époque de leur arrivée dans la Babylonie. Evechous y apporta la connoissance de l'année solaire. Il amena sans doute avec lui Zoroastre, qui, chez ces peuples passe pour l'inventeur de l'Astronomie. Une foule de traditions concourent à placer ce législateur, célebre dans l'orient, vers l'an 2459 (2). On ne doit pas le confondre avec le second Zoroastre, qui fut le restaurateur de la religion des Mages, & qui parut 589 ans avant J.C.

Belus passe aussi pour l'inventeur de l'Astronomie dans la Chaldée. Là subsiste encore, dit Pline (3), en parlant de Babylone, le temple de Jupiter Belus, inventeur de la science des astres. Mais cette tradition ne paroît, ni si bien établie, ni si générale que celle qui en fait honneur à Zoroastre. Cette derniere seule s'est conservée chez les Persans modernes. Le P. Pezron place Belus l'an 2346 (4). Ce temple de Belus servit en effet d'observatoire. C'est là que furent faites ces observations chaldéennes si long-tems suivies. Qui sait même si l'idée que Belus fut l'inventeur de l'Astronomie ne seroit pas venue

<sup>(1)</sup> Syncele place Belus 2285 ans avant J. C. M. le Président de Brosse ( Mémoires de l'Académie des Inscriptions, t. XXVII, pages 76, 77), le place dans le vingt-troisieme siecle, ce qui ne s'éloigne pas

beaucoup de la date que nous assignons

 <sup>(2)</sup> Infrå, Eclairc. Liv. IV, § 5.
 (3) Ibidem, § 7.

<sup>(4)</sup> Pline, Lib. 26, C. 26,

de ce que son temple étoit un observatoire? On peut avoir confondu tout cela; & du dieu qui donnoit asyle à la science, qui sembloit la protéger, on aura fait un inventeur élevé jadis au rang des dieux.

Malgré l'incertitude des anciennes chronologies, les conjectures que nous avons formées nous conduisent à des faits assez bien suivis, & qui paroissent liés les uns aux autres. Evechous, qui institua l'année solaire, régna l'an 2473 avant notre ère; Zoroastre, regardé comme l'inventeur de l'Astronomie chez les Chaldéens, sut son contemporain, & parut vers 2459; Belus exista en 2346, & dans son temple qui servit d'observatoire, les observations chaldéennes commencerent vers l'an 2234.

#### §. IV.

Voila toutes les dates qu'on peut fixer ou conjecturer dans l'histoire des Chaldéens. Nous ne trouvons point chez ce peuple une chronologie authentique comme chez les Chinois. Les anciens auteurs ne nous offrent que quelques-unes de leurs opinions recueillies sans choix, & conservées sans date; de sorte que nous avons les connoissances réunies de plusieurs siecles, sans pouvoir discerner celles qui étoient plus nouvelles & perfectionnées, sans pouvoir juger si les idées absurdes qui y sont mèlées, sont un effet de l'inconséquence de l'esprit humain, ou si elles étoient la suite des premiers essais dont on avoit gardé la mémoire.

Mais les Chaldéens, déjà intéressans par leur antiquité, le sont encore davantage, parce qu'à notre égard ils sont les restaurateurs de l'Astronomie. Le fil n'est plus interrompu. Nous retrouvons les pas de cette science depuis eux jusqu'à nous. C'est des mains des Chaldéens que les Grecs d'Alexandrie l'ont

reçue: ils l'ont transmise aux Arabes, d'où elle a passé en Europe.

§. V.

Les Chaldéens étoient originairement un collège de prêtres, institués par Belus, dit-on, sur le modele de ceux d'Egypte. La nation entière en a tiré son nom. Il est assez rare que des prêtres, ou des philosophes, aient donné leur nom à un pays. C'est le fruit du savoir; c'est la réputation de quelques particuliers, qui a rejailli sur toute la nation.

Ces prêtres, institués sur le modele de ceux d'Egypte, pourroient faire croire que les Chaldéens ont tiré de l'Egypte leurs premieres connoissances, que les Egyptiens sont plus anciennement éclairés. Mais l'Astronomie de ces peuples est assez différente pour faire évanouir ce soupçon. Ils n'ont point la même sphere, c'est-à-dire, que les constellations du ciel chez les Egyptiens & chez les Chaldéens, différemment dessinées, ne portent point le même nom. Cette connoissance fondamentale de l'Astronomie décide entiérement la question. Il est simple qu'étant assez voisins pour être souvent en guerre, quelques connoissances aient pu passer d'un peuple chez l'autre: mais les occasions en ont été rares. Les anciens ne paroissent pas avoir connu les avantages du commerce des lumieres. Ignorans & vains, ils croyoient n'avoir besoin de personne; jaloux de leur supériorité, ils étoient mystérieux & peu communicatifs. Les prêtres ne contribuerent pas peu à cette réserve & à ces mysteres. Dans l'antiquité les classes du peuple étoient isolées, comme les peuples eux-mêmes l'étoient alors sur la terre. Ce fut un usage presque général que celui de l'hérédité des professions dans les mêmes familles (1). Les unes étoient destinées

<sup>(1)</sup> Infrà, Eclaircissemens, Liv. IV, §. 9.

à la guerre, d'autres à l'agriculture, quelques classes étoient réservées pour les arts. Les prêtres s'attribuerent par-tout exclusivement l'étude des sciences, & la langue sacrée qui en renfermoit les principes. Soigneux de conserver la considération attachée au savoir, ils inventerent les mysteres & des prépara. tions effrayantes pour écarter ceux qui désiroient d'y être admis. Au reste, cet observatoire fixe & durable, ces corps, ces colleges toujours subsistans de prêtres savans & philosophes, furent très utiles au progrès des sciences. Chacun d'eux transmettoit le même esprit à ses successeurs. Les hommes changeoient, la constance & le zele étoient les mêmes. Ces hommes qui desservoient les temples, qui étoient astronomes, cultivoient en même tems la divination de la magie. Ne nous plaignons point de ce mélange d'erreurs & de vérités dont la religion étoit le lien: la religion a rendu l'Astronomie plus respectable, en la rendant sacrée. Celle-ci étoit moins une pratique qu'un culte. Il n'y a point de doute que ce ne soit une des causes auxquelles on doit attribuer cette longue suite d'observations, qui n'auroit pas embrassé tant de siecles, si la religion n'en eût pas fait un devoir, & si la divination & la magie, ces branches de l'art de tromper les hommes, n'eussent fondé la constance sur des motifs d'intérêt & d'utilité.

#### S. VI.

DANS ce long espace, où les astres furent observés avec tant d'assiduité, on ne cite que peu d'astronomes dont la célébrité soit passée jusqu'à nous. Le corps entier absorboit toute la réputation; les membres étoient peu connus, & le mystere dont les sciences étoient enveloppées, renfermoit la gloire des inventions particulieres dans l'intérieur des temples. Pline nous parle d'Ostanès que l'on regarde comme le successeur de Zo-

roastre, mais du dernier qui porta ce nom. Car cet Ostanès accompagna Xercès lors de son invasion dans la Grece; il y répandit la connoissance de la magie, dont, suivant l'expression de Pline, il infectoit le monde en le parcourant. Berose (1), qu'il ne faut pas confondre avec Berose l'historien, fut le plus celebre de leurs astronomes; mais il fut sans doute le plus ancien. Nous le croyons antérieur à la guerre de Troyes.

Ce Berose est connu par une explication absurde des phases de la lune & de ses éclipses. Selon lui, cette planete, semblable à une balle à jouer, avoit une moitié lumineuse, & l'autre d'un bleu céleste qui se confondoit avec la couleur du ciel. Cette explication ne peut appartenir qu'à l'enfance de l'Astronomie. Nous croyons appercevoir qu'il y eut chez les Chaldéens, quinze ou seize siecles avant J. C., une réforme dans l'Astronomie, où l'on introduisit l'usage de nouvelles observations, peut-être plus exactes, & des opinions plus saines: soit que cette réforme ait été due à une perfection acquise par les travaux de la nation, ou à quelque lumiere étrangere. C'est pourquoi nous pensons que dans les opinions chaldéennes on doit reléguer au-delà de cette époque, tout ce qui est mêlé d'absurdités, & incompatible avec les autres connoissances de ce peuple savant. On dit que Berose eut une fille appellée Demo, qui fut la Sybille babylonienne, & la même que la Sibylle de Cumes. Elle suivit son pere dans ses voyages, & vint à Cumes où elle prophétisa (2), Cette tradition, qui n'a rien d'invraisemblable, placeroit à-peu-près Berose à l'époque que nous venons de lui assigner; car sans en croire tout à-fait Ovide (3) qui la fait vivre jusqu'au tems d'Enée, en lui donnant alors 700

<sup>(1)</sup> Infrà, Eclaire. Liv. IV, §. 38. (2) Ovide, Métamorphose, Lib. XIV, (2) Saumaise, Plinian. Exerc. page 456. vers. 144.

ans, tous les auteurs s'accordent à faire la Sibylle fort ancienne. Il paroît constant du moins qu'elle existoit avant la guerre de Troyes. Ainsi c'est dans l'Asie qu'on doit chercher l'origine des Sibylles. Elles ont pris le nom de la constellation de la vierge, appellée en Persan & en Arabe Sumbul & Sumbula, d'où les Phéniciens & les Chaldéens ont sait Sibulla (1). On ne s'étonnera point que les orientaux aient donné aux vierges qui se mêloient de prédire l'avenir, le nom d'une constellation, puisqu'aujourd'hui les Persans appellent les astrologues Munegiim, ce qui signifie globe céleste parlant (2).

#### S. VII.

SENEQUE nous apprend que Berose fut l'interprete de Belus. Cet ancien roi avoit donc laissé des ouvrages. Peut être est-ce d'après eux que Berose annonçoit à la terre plusieurs fléaux. Il pensoit qu'elle seroit soumise à un déluge, & à un embrasement universel. Le tems en étoit marqué par les astres; l'incendie général devoit arriver, quand toutes les planetes se réuniroient en conjonction, au même point dans le signe de l'écrevisse; & le déluge, quand les mêmes astres se trouveroient aussi en conjonction dans le capricorne. Cette prédiction de Berose a été renouvellée bien des fois depuis lui. Stosser, astrologue allemand du 15e siecle, prédit que la conjonction de jupiter, saturne & mars, dans le signe des posssons, en 1524 causeroit un déluge universel; & cette prédiction jetta la terreur dans toute l'Europe. Il y en avoit eu une pareille pour l'année 1186. Les orientaux, qui ont cultivé l'Astronomie, ont eu les mêmes idées, & ont attaché les mêmes craintes aux conjonctions des planetes. Ressemblance remarquable des hommes

<sup>(1)</sup> Hide de Relig vet. Pers. c. 32, p. 398. (2) Chardin, tome III, c. 9.

de tous les climats, qui tombent dans les mêmes erreurs aux extrémités du monde. C'est sans doute le souvenir des révolutions que la terre a éprouvées. Les conjonctions de plusieurs ou de toutes les planetes sont rares. Ces phénomenes, qui ne se laissent voir que par des générations très éloignées, qui se préparent pendant des siecles, sont esfrayans pour les esprits soibles de tous les pays. La génération présente ne les connoît point. L'expérience seule peut rassure l'homme, jetté sur la terre par la nature, & inquiet de tout ce qu'elle opere autour de lui. Ce qui est très remarquable, c'est que cette superstition de Berose, qui existoit peut-être chez les Chaldéens 1000 ou 1500 ans avant J. C., se retrouve encore en Europe 1500 ans après lui. Le cercle des erreurs renaît en sinissant, comme celui des orbites célestes.

#### S. VIII.

Les Chaldéens connoissoient les sept planetes & leurs révolutions. Il paroît que leur zodiaque n'étoit divisé qu'en douze constellations, auxquelles présidoient les douze dieux supérieurs. Du moins on ne fait pas mention qu'ils aient connu cette division si ancienne en 28 parties. Le reste du ciel étoit partagé en 24 constellations. On nous a conservé une sphere, sous le nom de sphere persienne, qui peut bien avoir appartenu aussi aux Chaldéens, & qui est l'origine de la nôtre (1). On dit qu'ils faisoient la terre creuse & semblable à un bateau. Cette opinion semble extraordinaire dans un pays où l'Astronomie étoit si anciennement cultivée. Les histoires sont pleines de ces choses incohérentes, parce qu'elles nous sont rendues par des ignorans. On a pris à la lettre quelqu'expression figurée

<sup>(1)</sup> Infrà, Eclaircissemens, Liv. VI, §. 14, & Liv. IX, §. 17, 18, 19.

du style oriental. Les Chaldéens se servoient peut-être de l'image d'un bateau, soutenu sur l'eau, pour donner une idée de la maniere dont ils imaginoient que la terre étoit portée sur l'éther. Cela est d'autant plus vraisemblable que les anciens donnoient au soleil & à la lune un vaisseau pour faire leur cours. Ils favoient bien cependant que ni la lune, ni le soleil n'avoient la figure d'un bateau. C'est ainsi que les opinions les plus philosophiques deviennent des sottises dans la bouche de l'ignorance. C'est une opinion très ancienne que celle d'un fluide immense qui remplissoit tout l'univers. On conjecture que c'est de ce fluide, nommé éther, qu'est né le nom de l'océan. Ce mot significit primitivement le principe aqueux de l'univers. Les anciens philosophes disoient que cet éther immense embrassoit tous les êtres dans son sein humide (1), & l'océan n'étoit autre chose que l'éther terrestre. Les savans ayant reconnu que les astres nageoient dans le fluide céleste, le vulgaire les fit voyager dans des bateaux. Il ne faut donc pas se presser de condamner des opinions, qui, prises à la lettre, paroissent absurdes, & qui, prises figurément, pouvoient être assez philosophiques. Les Chaldéens enseignoient que la lumiere de la lune est empruntée, & qu'elle s'éclipse en entrant dans l'ombre de la terre. L'opinion de Berose, que nous avons rapportée, ne peut subsister avec celle-ci chez un même peuple, qu'en la suppofant beaucoup plus ancienne.

#### S. IX.

Les Chaldéens, étant en possession de la période de 223 mois lunaires, ou de 65853 un tiers, pouvoient prédite les éclipses de lune; mais ils n'avoient qu'une théorie impassaite des éclipses

<sup>(1)</sup> M. l'Abbé le Batteux, Mém. de l'Ac. des Insc. T. XXVII, pag. 237.

de soleil, & ils n'osoient les annoncer, parce que cette période qui ramene les éclipses de lune, ne ramene pas long-tems les mêmes éclipses de soleil (1). Les Chaldéens triplerent cette période pour éviter la fraction de jour, & en formerent une nouvelle de 669 mois ou de 19756i entiers. Ils connurent très bien l'avantage qu'elle a de ramener le soleil & la lune à la même distance du nœud & de l'apogée. Nous croyons que cette remarque de l'apogée appartient aux Chaldéens. Ce fut un nouvel avantage qu'ils découvrirent dans la période des éclipses depuis long-temps connue. Ils s'apperçurent que le mouvement de la lune dans son orbite n'étoit pas toujours égal, que la plus grande inégalité qui en résulte n'arrivoit pas toujours aux mêmes points de cette orbite: mais que ces points sembloient s'avancer suivant l'ordre des signes du zodiaque; ensorte que la période de cette inégalité étoit plus longue que la révolution de la lune à l'égard de l'écliptique ou des étoiles. Ils firent ces remarques, & déterminerent avec exactitude les révolutions moyennes de la lune, tant à l'égard de son nœud & de son inégalité, qu'à l'égard du foleil & des étoiles (2). Mais s'ils ont déterminé la quantité de cette inégalité, c'est ce que nous n'oserions dire, & ce qui ne nous paroît nullement vraisemblable. Ce fut l'ouvrage de l'école d'Alexandrie.

Héritiers, comme les autres peuples, de ce peuple antérieur qui les a tous éclairés, les Chaldéens eurent aussi les périodes de 60 & 600 ans. Ils eurent, comme les Indiens, la période lunisolaire de 3600 ans. Censorin (3) fait encore mention d'une période, qui étoit nommée chaldaïque, & qui comprenoit un intervalle de douze années. Il avertit qu'elle n'étoit

<sup>(1)</sup> Infrà, Eclaircissemens, Livre IV, (2) Infrà, Eclairc. Livre IV, §. 30. §. 15. (3) De die natali, c. 18.

réglée sur le mouvement d'aucun astre; elle étoit purement astrologique, parceque sa révolution ramenoit dans le même ordre les années d'abondance, de disette & d'épidémie. Cenforin se trompe. Il n'y a point de période qui n'ait sa source dans l'Astronomie. Jupiter vu de la terre revient au même point du ciel au bout de 12 ans & 5 jours. Il y a lieu de croire que c'étoit la période des mouvemens de cette planete. Mais elle n'appartient pas plus au peuple de Babylone qu'à tous les peuples de l'Asie chez qui on la retrouve (1). Ces 12 années portent chacune le nom d'un animal; & comme jupiter parcourt à-peu-près un signe du zodiaque dans une année, il y a grande apparence que les noms de ces 12 années sont les anciens noms des signes du zodiaque, qui, comme nous l'avons remarqué (2), durent être primitivement & uniquement des noms d'animaux.

#### §. X.

It n'est pas douteux que les Chaldéens ne connussent la division du jour en 60 parties, comme tous les autres peuples de l'Asie. Ils eurent également la division en 12 heures, puisque leur astronome Berose la porta dans la Grece. Les heures étoient subdivisées en minutes & en secondes. Les Indiens même ont de ces subdivisions plus petites que nos tierces. Quant aux instrumens pour mesurer le tems, les peuples de Babylone ont dû avoir des clepsidres & des cadrans. Les clepsidres sont en usage aux Indes, elles sont très anciennes en Egypte & à la Chine. Suivant Macrobe & Sextus Empiricus, la premiere fois qu'on divisa le zodiaque, ce sut par le moyen de l'eau

<sup>(1)</sup> Scaliger, de Emend. temp. Lib. II, Infrà, Eclaircissemens, Livre III, §. page 106.

Zend-Avesta, tome I, part. I, pag. 160.

(2) Suprà, Livre II, §. 16.

écoulée d'un vase. Nous montrerons (1) que cette méthode n'est pas si défectueuse qu'on l'a pensé jusqu'ici. Mais quoi qu'il en soit, on en peut toujours conclure que l'usage des clepsidres a la même antiquité que la division du zodiaque en 12 signes. Les Chaldéens ont adopté cet usage comme les autres peuples. Les cadrans sont peut-être moins anciens, quoique leur invention ait dû suivre assez naturellement celle du gnomon. Dès que l'on a remarqué que la longueur de l'ombre étoit propre à connoître la hauteur du foleil, que cette ombre, en tournant autour des corps, suivoit le mouvement diurne de cet astre, & pouvoit servir à en distinguer les intervalles, il a été aisé de construire des cadrans. Berose passe pour en être l'inventeur. Ce sont les Grecs qui le disent: mais les Grecs appelloient inventeurs tous ceux qui leur apportoient des connoissances étrangeres & nouvelles pour eux. Il paroît difficile que l'auteur de l'explication absurde des phases de la lune ait pu s'élever à cette invention. Nous sommes portés à croire qu'elle appartenoit aux Chaldéens, parce qu'elle ne se retrouve point chez les Indiens, ni chez les Chinois. Quant à l'antiquité de cet usage, nous manquons de faits pour la fixer. On connoît le miracle que dieu fit 730 ans avant. J. C. en faveur d'Ezéchias; les cadrans étoient connus alors. Berose les porta dans la Grece, & s'il a vécu vers 1500 ans avant J. C., l'invention des cadrans seroit encore antérieure.

#### § XI.

Nous avons peu de détails sur la nature des observations chaldéennes. Le P. Gaubil rapporte que les Lamas ont beaucoup d'anciens livres de religion ou de sciences, dont quelques-

<sup>(1)</sup> Irfrà, Eclaircissemens, Liv. IX, §. 14.

uns font mention de ce qui se passoit à la tour de Babylone. Ces livres seroient curieux: mais les auteurs arabes, plus près que nous de la source, d'environ 10 siecles, les Arabes qui habitoient le pays même, ont eu bien des lumieres qui nous manquent. Ces trésors sont peut-être dans leurs manuscrits que nous possédons, & qui restent inutiles, faute de traduction. Il seroit bien à souhaiter que quelque jeune astronome eût assez de zele pour se dévouer à l'étude de la langue arabe, & pour tirer ces trésors de leurs tombeaux.

Cette tour de Babylone étoit dans le temple de Belus; elle avoit un stade de hauteur. Pietro Della-Valle, qui, dans les champs deserts où fut Babylone, croit avoir retrouvé les ruines de ce temple, dit que les murs regardent les quatre parties du monde (1). Ainsi cet usage des Indiens & des Chinois d'orienter les bâtimens, cet usage que nous retrouverons chez les Egyptiens, appartient aussi aux Chaldéens. Ce fut l'usage général de l'Asie & de l'antiquité. Babylone avoit donc des bâtimens égaux par leur masse aux pyramides fameuses de l'Egypte. Les pyramides font encore debout, & la tour de Belus n'existe plus. Si ces divers édifices étoient également folides, également propres à réfister aux outrages des siecles, ceux que le tems n'a pas achevé de détruire doivent paroître plus modernes. Quelques savans (2) ont pensé que cette tour de Belus étoit la même que la tour de Babel, qui fut bâtie comme Babylone dans les plaines de Sennaar. Ainsi les Chaldéens, transportés dans cette ville, y auroient trouvé un observatoire qui attendoit leurs observations, & auroient appliqué à l'usage de l'Astronomie le plus ancien édifice de la terre.

Une partie des observations des Chaldéens étoient des écli-

<sup>(1)</sup> Mém. Acad. Insc. tom. XXVIII, p. 255. (2) Veidler, Hist. Astron. pag. 46.

pses. Une autre avoit pour objet vraisemblablement les apparitions des planetes, c'est-à-dire, le moment où commençant à se dégager des rayons du foleil, elles se laissent appercevoir le matin, immédiatement avant le lever de cet astre. On observoit encore leurs stations, leurs rétrogradations, & quelquefois leurs conjonctions avec les étoiles. Mais le plus grand nombre de ces observations étoient des levers & des couchers des étoiles. C'est de la Chaldée sans doute que cet usage passa dans la Grece, & peut-être dans l'Egypte. Ces observations du lever & du coucher des étoiles étoient le fondement de l'astrologie naturelle. Les habitans de la Cilicie & du mont Taurus observoient soigneusement le lever de la canicule, & s'en servoient pour prévoir la récolte & les maladies de l'année. En général toutes les intempéries des saisons étoient liées aux levers & aux couchers des étoiles, autant que des observations vraies ou fausses avoient pu l'indiquer. Elles servoient encore à l'asrrologie judiciaire, & Diodore de Sicile (1) nous apprend qu'il y avoit sans cesse, au haut de la rour de Babylone, un astronome en faction qui observoit les levers & les aspects des astres, au moment de la naissance d'un enfant.

#### S. XII.

Les Chaldéens donnoient à ces observations une antiquité très haute. Elles étoient suivies, dit-on à Babylone, depuis 473000 ans, lorsqu'Alexandre passa en Asie. Berose, l'historien, les fait monter à 490000, & Epigenes à 720000 années. On n'a pas manqué de taxer les Chaldéens d'imposture & d'orgueil; mais nous seuls avions tort de les juger sans les comprendre. Ces années ne sont que des jours. Epigenes lui-

<sup>(1)</sup> Diodore, Histoire Universelle, tome I, Livre II, page 233.

même nous apprend que ces observations étoient gravées sur des briques. Il y en eut peut-être d'abord une pour chaque jour. On compta le tems écoulé par le nombre de ces briques. Les 720000 années d'Epigenes, étant supposées des jours, ne font plus qu'environ 1971 années solaires; ce qui est d'accord avec le rapport de Simplicius, qui dit que Callisthenes envoya à Aristote une suite d'observations qui embrassoient 1903 années. Ces observations furent continuées, sans doute; & Epigenes, plus moderne qu'Alexandre & Calistienes, a dû compter quelques années de plus. Ainsi d'après Epigenes & Callisthenes (1) ces observations ont commencé 2234 ans avant J. C. Berose, l'historien, donne une date moins ancienne, il ne les fait remonter que vers l'an 1626 avant la même époque. Quelques modernes ont pensé qu'il désignoit la date des observations astrologiques. Il nous paroît plus vraisemblable qu'il y eut alors un changement dans l'Astronomie; peut-être de nouvelles méthodes d'observer, peut-être des instrumens inventés &établis; enfin une perfection plus grande qui donna lieu à une nouvelle époque, telle que nous en pourrions indiquer plusieurs dans les progrès de notre Astronomie moderne. Deux siecles auparavant, vers l'an 1846, le troisieme Hermès fit des observations des étoiles; trois siecles après, vers 1353, fut faite la. description de la sphere qu'Eudoxe nous a laissée. C'étoit indubitablement l'ouvrage des Chaldéens. Tout nous indique que, dans cet intervalle de l'an 1846 à l'an 1353, la science se perfectionna chez les Chaldéens; les efforts & les recherches se multiplierent. Il en résulta, ou une plus grande précision dans les observations, ou peut-être des observations d'une espece

<sup>(1)</sup> Infra, Eclaircissemens, Livre IV, §. 17 & suivans.

nouvelle & sur des objets plus importans. Nous ferons (1) voir que les observations des éclipses, par exemple, ne paroissent remonter à Babylone qu'environ 1600 avant J. C. C'est précisément l'époque dont il est question ici, & sans doute celle que Berose a voulu désigner. Il est encore une autre époque fameuse, dans l'histoire des Chaldéens ou Assyriens, c'est l'époque de Nabonassar qui commença le 26 Février de l'an 747 avant J.C.; mais elle est purement chronologique. Ce prince barbare détruisit tous les monumens de l'histoire, dans l'intention que son avénement au trône fût à jamais mémorable, & devînt une époque pour les tems à venir. Epoque bien différente par conséquent de celle de Diemschid, des Indiens, & de quelques autres plus modernes, lesquelles, fondées sur des observations, sont des monumens de l'état du ciel, & des connoissances utiles à l'esprit humain. Nabonassar, en voulant éteindre le souvenir des tems qui l'avoient précédé, a mérité la haine des tems qui l'ont suivi, & une place dans le nombre des destructeurs des lettres & des connoissances.

#### S. XIII.

On peut soupçonner que les Chaldéens avoient tenté quelque opération pour mesurer la circonférence de la terre. Ils disoient qu'un homme, marchant d'un bon pas, & sarrêter, feroit, comme le soleil, le tour de la terre dans l'espace d'une année (2). A raison d'une lieue par heure, il feroit essectivement, s'il pouvoit soutenir une si longue marche, 8766 lieues dans une année de 365 jours un quart. On sait que la terre a 9000 lieues de tour. M. Cassini (3) estime qu'un homme

<sup>(1)</sup> Infrà, Eclaircissemens, Livre V, S. (2) Achilles Tatius, in Uranol. c. 26. 8. (3) Mém. Acad. des Scien. 1701, p. 26.

de pied, marchant par un beau chemin, & du même pas, 12 heures par jour, feroit le tour de la terre en deux ans. S'il marchoit toujours, il le feroit donc dans une année. C'est précifément ce que disoient les Chaldéens. M. Cassini ne paroît pas avoir songé à eux, puisqu'il ne les a point cités, & le plus habile astronome moderne est ici d'accord, sans y penser, avec les plus anciens. Cette mesure des Chaldéens n'étoit pas cependant si exacte qu'elle le paroît, parce qu'ils estimoient de 30 stades le chemin qu'un homme fait à pied dans une heure. Il en résulte que la circonférence contient 262980 stades: & par une évaluation du stade dont nous rendrons compte ailleurs, (1) le degré se trouve de 62458 toises plus grand de 5 à 6000 toises qu'il ne l'est réellement. Aussi cette mesure est-elle bien insérieure pour l'exactitude à celle que nous supposons avoir été faite avant le déluge.

#### S. XIV.

Les opinions des Chaldéens sur les cometes, sont celles qui leur sont le plus d'honneur. Ils étoient sur ce point d'Astronomie, c'est-à dire, sur la nature de ces astres, aussi avancés que nous le sommes depuis Newton. Il y avoit chez eux deux opinions opposées. Les uns disoient que les cometes étoient produites par un certain mouvement de l'air, agité & pressé en tourbillon. Les autres rangeoient les cometes au nombre des étoiles errantes, ou des planetes. On ajoute même qu'ils étoient parvenus à connoître leurs cours (2). Ne sont-ce pas en esset les deux opinions qui ont régné en Europe au commencement de ce siecle. C'est-là que Séneque avoit puisé cette philosophie,

<sup>(1)</sup> Histoire de l'Astronomie moderne. (2) Infrà, Eclaire. Livre IV, § 47.

& cette fameuse prédiction de la connoissance future des rétours des cometes, dont on a fait tant de bruit depuis 15 ans, & qui ne lui appartient pas. Il n'a que le mérite d'avoir jugé & adopté cette opinion très philosophique. Sans doute les 1900 années d'observations suivies des Chaldéens, le ciel pur de leur pays, la constance des observateurs qui se relevoient & ne laissoient jamais le ciel sans témoins, ont donné à ce peuple de grandes facilités pour appercevoir les cometes. Mais comment a-t-il connu leur retour ? Indépendamment de ce que Séneque le dit expressément, cette condition est nécessaire pour enseigner qu'elles ont un cours réglé comme les planetes. Cependant cette découverte dépend d'observations que les Chaldéens n'ont jamais pu faire, & d'élémens qui leur manquoient absolument. Si cette opinion n'est pas, comme nous l'avons pensé (1), un reste d'une Astronomie plus ancienne, il faut croire que le hafard les abien servis. La longue apparition de certaines cometes a pu leur persuader que ces astres étoient durables. Ils auront vu ensuite dans le même lieu une comete, semblable à une autre qu'ils avoient déjà vue; &, soit que ce fût en effet la même comete ou non, ces apparences incertaines ou fausses les ont également conduits à une opinion vraie. C'est ainsi que quelquefois les vérités ont été découvertes ! Le partage des sentimens des Chaldéens sur la nature des cometes ne tient point à l'ignorance. Nous nous condamnerions nous-mêmes en les jugeant ainsi. Où en serions-nous, si on regardoit comme ignorant & barbare un peuple chez qui aucune vérité utile n'a pur s'établir sans contestation?

<sup>(1)</sup> Suprà, Livre III, §. 16.

#### S. XV.

UNE autre connoissance des Chaldéens, dont nous devons la remarque à l'historien des mathématiques, est celle du mouvement des fixes. Albategnius rapporte que les Chaldéens faisoient l'année astrale de 365) 6h 11'(1). Que seroit-ce en effet que cette année astrale, si la progression des fixes ne leur avoit pas été connue ? Nous savons que leurs années civiles étoient de 3651 un quart en nombres ronds, & nous ignorons s'ils s'étoient apperçus que cette durée étoit trop longue de quelques minutes; mais en retranchant 20' 17" pour le mouvement des étoiles en longitude, on aura une année tropique de 365 5h 50' 43", qui ne differe que de 11" de celle des Indiens (2). Toutes les années anciennes sont donc plus longues. On trouve encore chez les anciens Perses, qui, selon nous, ont précédé les Chaldéens, quelques indices de la connoissance du mouvement des fixes (3). D'ailleurs il est clair que les Chaldéens ont pu y parvenir comme les Indiens. Occupés, pendant plus de dix-neuf siecles, de l'observation des étoiles, de marquer le jour de l'année auquel répondoit leur lever héliaque, il est impossible qu'ils ne se soient pas apperçus que ces levers retardoient de 19 à 20 jours. Ils ont dessiné les constellations, & comparé leur position dans le ciel aux colures des solstices & des équinoxes. Ces positions changent trop sensiblement dans l'espace de 15 ou 20 siecles, pour qu'ils n'y aient pas fait attention. Le fruit de ces remarques simples devoit être la connoissance du mouvement des étoiles. Ainsi les preuves & les

<sup>(1)</sup> De Scientia Stellar. c. 17.

Hist. des Math. tom. I, pag 61.
(2) M. le Gentil, Mémoires de l'Acadé(3) Infra, Eclaireissemens, Livre IV,
(4) M. le Gentil, Mémoires de l'Acadé(5) 44.

probabilités se réunissent pour attribuer cette découverte aux Chaldéens comme aux Indiens.

# S. XVI.

Les Chaldéens ont donc fait beaucoup d'observations. On pourra demander, s'ils avoient des instrumens? Les probabilités démontrent que les cercles de cuivre divisés & les armilles, sont très anciens dans l'Asie, même antérieurement aux Chaldéens. Mais un usage de ces derniers, non-seulement fait connoître qu'ils se servoient d'instrumens, mais encore peut nous apprendre quelle étoit l'exactitude de ces instrumens. Ils partageoient le degré en 24 doigts, ou parties (1). On n'a point de pareilles subdivisions, on n'en fait point usage dans les observations célestes sans instrumens. Il en résulte encore, que la vingt-quatrieme partie d'un degré, qui vaut 2' 30", étoit sensible sur ces instrumens. On ne peut donc pas supposer que cette vingt-quatrieme partie eut moins d'une ligne, le degré deux pouces, & le rayon neuf à dix pieds. Nous verrons dans l'histoire des Egyptiens, que les anciens ont pu avoir des instrumens énormes; mais ceux dont ils faisoient un usage ordinaire, ne passoient pas sans doute les dimensions que nous leur assignons ici.

# S. XVII.

SI nous voulons apprécier le mérite astronomique des Chaldéens, nous n'établirons point notre jugement sur la ressemblance prétendue de la terre avec un bateau, ni sur le globe de la lune, moitié obscur & moitié lumineux, tournant sur son axe pour produire les phases & les éclipses. C'est l'explication de Berose; nous reléguons cet astronome & ses absurdités aux

<sup>(1)</sup> Infra, Eclaircissemens, Livre IV, §. 40.

premiers siecles des Chaldéens & à l'enfance de leur Astronomie. Nous ne nierons point les découvertes qu'ils ont faites, les opinions saines qu'ils ont eues, parce qu'ils en eurent de ridicules. Doit-on mêler & confondre ces différentes opinions, leur assigner la même date, & en jugeant les unes incohérentes, regarder les autres comme fabuleuses, tandis que c'est nous qui les dénaturons en les réunissant? Que deviendroit notre philosophie & notre méthaphysique, si les dépôts de nos connoissances étant péris, on comparoit quelques pensées de M. l'abbé de Condillac à des morceaux des auteurs scholastiques; notre physique & notre géométrie, si l'horreur du vuide & les quadratures du cercle, qui renaissent tous les jours, étoient rapprochées de la réputation que laisseront après eux les Busson, les Clairaut & les d'Alembert? Enfin, que deviendroit notre Astronomie si l'on nous contestoit la mémoire subsistante de nos découvertes, en citant l'opinion renouvellée & défendue de nos jours que les cometes sont des météores sublunaires? Il n'y a qu'un moyen de juger un peuple dont l'histoire est peu connue, & d'apprécier ses progrès dans les sciences, c'est de faisir dans les opinions qu'il a eues, dans les découvertes qu'on lui attribue, l'opinion la plus faine, la découverte la plus profonde, & de dire: voilà le terme de ses connoissances, voilà la mesure de ses lumieres. Cent opinions fausses & absurdes ne peuvent prévaloir contre une seule judicieuse & vraie. Comment marquer le terme où l'esprit humain s'est élevé dans un siecle? est-ce par le génie qui l'honore, ou par la médiocrité qui rend ce siecle semblable à tous les autres? Un peuple se juge comme un siecle. Si donc nous voulons établir le degré d'estime qui est dû aux Chaldéens astronomes, nous le fonderons fur la constance de leurs observations, sur les périodes du mouvement de la lune, sur la connoissance du mouvement des

fixes, sur l'opinion du retour des cometes; & nous oublierons toutes les absurdités dont les historiens ont chargé leur mémoire. Il y a encore une autre maniere de juger un peuple, c'est de comparer ses découvertes au tems qu'il a mis à les faire. Il est sans doute une certaine relation entre la durée d'une science & ses progrès. Ce nouveau point de vue ne sera point si favorable aux Chaldéens. Les fruits que nous avons recueillis sont en petit nombre pour vingt siecles d'observations: que n'auroiton point fait en France, en Angleterre, si l'Astronomie y datoit de cette antiquité! Il paroît que les Chaldéens furent sans invention & sans génie. Ils suivirent constamment les observations qui leur avoient été indiquées, & le peu de découvertes qu'ils ont laissées est dû à quelques étincelles, qui ne s'étant point communiquées, s'éteignirent bientôt. Mais ces découvertes sont l'ouvrage de la nation, elle en doit conserver la gloire. Les Chaldéens, malgré les erreurs qu'on peut leur imputer, doivent être regardés comme le plus savant des peuples connus de l'antiquité.

# S. XVIII.

On leur reproche l'Astrologie dont la nation sut tellement insectée, que toute espece d'astrologues & de devins surent dans la suite appellés Chaldéens. L'astrologie est une erreur universelle. C'est une tache que l'histoire imprime sur la mémoire de tous les peuples. Les Chinois si sages, si éclairés, ne s'occupent-ils pas encore des prédictions de cet art prétendu? Il n'y a pas long-temps que nous-mêmes avons secoué le joug de cette espece de superstition. Il ne faut donc pas imputer aux Chaldéens seuls l'erreur de toutes les nations. Peut-être ont-ils contribué à la répandre dans l'univers; mais l'Astrologie est un abus de l'Astronomie, & si l'abus est né chez eux, c'est une preuve

preuve que la science y est née elle-même, ou du moins y a été renouvellée. C'est une preuve qu'elle y étoit ancienne, que les connoissances en étoient descendues dans le peuple qui dénature tout, & que les prêtres, conduits par leur intérêt, ont trompé la nation pour la dominer plus aisément. D'ailleurs nous devons dire que chez eux-mêmes, chez ces prêtres qui abusoient ainsi de la crédulité, l'erreur ne fut pas générale. Parmi les Chaldéens, dit Strabon (1), il y en a qui font profession de prédire aux hommes leur destinée sur les circonstances de leur naissance, mais les autres ne les approuvent pas. Il seroit injuste de reprocher aux Chaldéens ce qu'ils condamnoient eux-mêmes. Dominique Cassini commença sa carriere par l'astrologie, & si la jeunesse d'un grand homme a pu tomber dans cette erreur, le peuple, qui est toujours dans l'enfance, doit aisément s'en laisser infecter. Il ne faut donc pas juger cette nation sur les sots qui la dégraderent, ni sur les frippons qui l'ont trompée.

# 6. X I X.

Nous n'avons point parlé en particulier des Phrygiens qui se disoient plus anciens que la lune; ce qui a fait croire à quelques modernes que la terre avoit été autrefois sans satellite; ni des connoissances astronomiques des Phéniciens, quoique ces peuples passent dans l'antiquité pour y avoir été très versés. Il paroît que les Phrygiens ont eu très anciennement des connoissances sur l'Astronomie. Le culte du soleil, ou plutôt d'Hercule qui en est le symbole, y étoit établi 2300 ans avans Hérodote, c'est-à-dire, 2700 ans avant J. C. (2). On peut soupconner que ce culte ne s'est introduit chez les différentes nations. qu'on n'y a apporté l'allégorie d'Hercule, qu'autant qu'on y a établi en même tems les principes de l'Astronomie, qui en sont le fondement; mais ces conjectures sont trop foibles, pour don-

<sup>(1)</sup> Géog. Lib. 16.

<sup>(2)</sup> Hérodote, Lib. II.

ner à ces peuples une place distinguée dans cet ouvrage. Les Phéniciens y auroient peut-être plus de droit. Le commerce dont ils ont donné le premier exemple, la navigation qui a porté leurs colonies dans la Gaule, dans l'Espagne, dans l'Irlande & dans la plus grande partie de l'Europe, les a conduits, dit-on, à l'invention de l'arithmétique & de l'astronomie. Ils navigeoient à l'aide des étoiles de la petite ourse, qui en a reçu le surnom de phénicienne. Mais on peut juger ce peuple par sa réputation même. Ce sont les entreprises de commerce qui l'ont rendu principalement fameux. Ce caractere dominant de la nation est peu compatible avec les progrès des sciences; il est naturel de penser que les Phéniciens ont attité, établi chez eux les connoissances utiles au commerce, qui faisoit le soutien de ce petit état, mais ils ne les ont point inventées. On peut croire seulement que l'Astronomie, née au milieu du grand continent de l'Asie, s'étant avancée de proche en proche jusqu'aux bords de la mer, fut avidement embrassée par les Phéniciens, qui en firent aussi-tôt l'application au commerce maritime. Cette application est une véritable invention, qui leur fait honneur sans doute: mais les notions primitives, les principes venoient de la Chaldée, trop voisine des Phéniciens pour n'avoir pas été la source de leurs lumieres à cet égard. Les Phéniciens enseignerent à leur tour ce qu'ils avoient appris, & comme leur commerce embrafsoit presque toute la terre, les vaisseaux transporterent par-tout les connoissances astronomiques, & acquirent aux Phéniciens une réputation plus grande que celle des Chaldéens, qui furent indubitablement leurs maîtres.





# HISTOIRE

DE

# L'ASTRONOMIE ANCIENNE.

#### LIVRE SIXIEME.

DE l'Astronomie des Egyptiens.

S. PREMIER.

Les Egyptiens prétendent qu'ils sont enfans de la terre, & les plus anciens des hommes qui l'habitent. Chaque peuple en peut dire autant; on n'est pas reçu à déposer seul de sa noblesse. Les Grecs, peuple toujours exagérateur, qui avoient tout tiré de l'Egypte, de qui les villes étoient des colonies égyptiennes, ont vieilli leurs prédécesseurs pour se rendre eux-mêmes plus respectables. Mais ce n'est pas être fort ancien que de l'être plus que les Grecs. Les Egyptiens, considérés comme habitans de l'Egypte, sont peut-être les plus modernes des peuples qui nous ont occupés jusqu'ici. Ce sont les Ethiopiens, leurs ancêtres, qui sont vraiment anciens. L'Ethiopie qui est un pays fertile,

V ij

fort élevé, fut habitée presque aussi-tôt après le déluge. L'Egypte alors n'étoit pas si étendue qu'elle l'est aujourd'hui. Les
Ethiopiens prétendoient même qu'au commencement du monde
l'Egypte n'étoit qu'une mer, mais que le Nil, entraînant dans
ses crues beaucoup de limon d'Ethiopie, en avoit fait une partie
du continent (1). Il est certain que l'Egypte inférieure a été
habitée la derniere. Le débordement du Nil a dû paroître un
grand obstacle à l'agriculture, avant que l'industrie humaine
eût reconnu qu'elle pouvoit l'y rendre favorable. Les Ethiopiens, quand leur population devint plus nombreuse, s'avancerent vers la haute Egypte, & leurs colonies la peuplerent.

#### §. I I.

Lucien, qui écrivoit sans doute d'après les traditions conservées jusqu'à lui, & sur les opinions reçues parmi les savans,
établit expressément cette antériorité des Ethiopiens sur les
Egyptiens, & donne le dernier rang à ceux-ci dans les connoissances philosophiques. Nous remarquerons que la route qu'il
fait suivre à ces connoissances sur la terre, en passant de peuple
en peuple, est assez conforme à l'ordre que nous observons dans
cet ouvrage. Lucien introduit la philosophie elle-même: je me
suis, dit-elle, transportée chez les Indiens que j'ai persuadés de
descendre de leurs éléphans, pour converser avec moi. De-là je
suis allée chez les Ethiopiens. Je suis ensuite descendue en
Egypte, où j'ai instruit les prêtres & les prophetes des choses
divines (2).

Le nom d'Inde que portoit jadis l'Ethiopie, les gymnosophistes ou les Brames que l'on y retrouve comme aux Indes, indiquent que les peuples qui habitent ces deux dissérentes parties du monde, peuvent avoir une origine commune. On re-

<sup>(1)</sup> Diodore, Lib. III, page 339. (2) Lucien, Traité de l'Astrologie.

Mémoires de l'Académie des Inscriptions, tome XXXI, page 118.

marque même que beaucoup de villes & de contrées ont dans l'Inde & dans l'Ethiopie des noms semblables (1). Certains traits de ressemblance entre le zodiaque égyptien du P. Kirker, & le zodiaque indien, inséré dans les transactions philosophiques (2), confirment singulierement cette opinion. On a regardé le zodiaque du P. Kirker comme suspect, mais ce soupçon tombe par les traits de ressemblance que ce pere n'a pu deviner. Nous n'en citerons qu'un qui est frappant; c'est celui du signe du capricorne. Les Indiens le représentent par un bélier & un poisson séparés. Les Egyptiens en ont fait un monstre, moitié bélier, moitié poisson, que nous avons conservé dans notre zodiaque. Ici l'imitation est évidente : on peut même aller plus loin. Il ne semble pas naturel que les Indiens, d'un animal en aient fait deux, & peut-être doit-on conclure que le peuple, chez qui on trouve ces deux animaux réunis, est le peuple imitateur.

Il est probable que la mer rouge a été formée par une irruption de l'océan dans les terres (3). Strabon nous apprend que le détroit de Babel-mandel fut autrefois fermé, & que la communication étoit ouverte entre l'Arabie & l'Ethiopie; c'est par là, sans doute, que ce pays s'est peuplé. Uranus, dit on, vint le civiliser, & y enseigner les premieres notions d'astronomie. On croit qu'Atlas y apporta l'invention de la sphere. Ces personnages, sans doute, n'y sont point réellement venus, mais leur mémoire y a été apportée; & les hommes qui cherchent toujours à connoître leur origine, qui joignent ce désir à l'amour du pays qu'ils habitent, y ont placé cette origine même, y ont transporté l'habitation, la naissance des chefs de leur race, des objets de leur vénération. Mais dans quelque lieu qu'Atlas ait

<sup>(1)</sup> Mém. Acad. des Ins. tom. V, p. 330.

Infra, Eclairc. Liv. V, §. 1.

<sup>(1)</sup> Tom. LXII, année 1772, p. 353.

Infrà, Eclairc. Liv. IX, §. 15. (3) Histoire Naturelle de M. de Buffon,

in-12, tome II, page 124.

vécu, on connoît la fable qui le charge du poids du ciel. Cette fable désigne visiblement l'invention de la sphere. A-t-on voulu marquer par-là le poids des occupations qu'il s'étoit imposées, en veillant jour & nuit à l'observation des astres? A-t-on voulu peindre l'entreprise immense de la recherche des causes, comme un fardeau qui accable la foiblesse humaine: fardeau dont Atlas s'étoit chargé, & qu'on a figuré par le monde pesant sur ses épaules ? Il n'y a gueres d'apparence que le peuple, récemment civilisé par Uranus, ait enveloppé des idées métaphysiques dans une fable. Il se présente une explication plus naturelle. Atlas inventa la sphere, c'est-à-dire, il sit des dissérens cercles du ciel, ou seulement de quelques-uns de ces cercles, une représentation portative. Il en démontra l'usage, on lui vit porter cette figure du monde. Les récits de l'admiration furent exagérés suivant la coutume, & depuis, la tradition qui confond tout, a dit qu'Atlas avoit porté l'univers sur ses épaules.

# S. III.

La mesure du tems & de l'année a subi beaucoup de changemens chez les Egyptiens, & sur fort dissérente dans les disférents tems; d'où naît la consusion de leur chronologie. En lisant leurs histoires, ou plutôt les extraits qui nous en restent, on voit qu'ils ont compté également & sans les distinguer par des années qui n'étoient point semblables. Il y a apparence que les provinces de l'Egypte, qui avoient chacune leurs dieux, avoient aussi leur manière particulière de compter le tems. Les Egyptiens eurent des années d'un, de deux, de trois, de quatre & de six mois. Les années d'un mois étoient les révolutions de la lune à l'égard du soleil, ou à l'égard des étoiles. Les années de deux mois étoient la période de 60 jours, connue dans l'Assie. Les années de trois mois, des saisons; & celle de six mois l'intervalle d'un solstice ou d'un équinoxe à l'autre, que l'on retrouve chez les Indiens & chez les Tartares. Mais les années

de quatre mois sont plus singulieres. Nous n'ignorons pas que les anciens auteurs nous disent qu'il n'y avoit autrefois que trois saisons à l'année, qui par conséquent étoient de quatre mois; cependant le tems n'a d'autre regle que l'Astronomie, & nous n'imaginons pas quelles observations pouvoient faire le partage de l'année en trois saisons. La révolution de mercure est d'environ quatre mois, mais est-il vraisemblable que l'on ait jamais établi la mesure du tems sur la marche d'une planete si difficile à appercevoir? On dit, ce qui n'est gueres plus vraisemblable, que cette division de l'année en trois parties étoit réglée par le Nil qui croît pendant quatre mois, décroît pendant quatre autres, & demeure quatre mois tranquille. Il ne reste que l'explication que nous avons proposée, comme la plus naturelle, dans le livre précédent, & qui place l'origine de ces années au 78° de latitude septentrionale. Horus, fils d'Osiris, inventa, dit-on, les années de trois mois.

Les quatre principales phases de la lune ont indiqué à tous les peuples la division du mois ou de la révolution de cette planete en quatre parties, de sept jours chacune, qui furent appellées semaines. On attribue aux Egyptiens l'idée d'avoir dédié chacun de ces sept jours aux sept planetes, ou aux dieux qui les gouvernent. Cependant cet usage se retrouve chez les Indiens & les Chinois, & nous en avons conclu que cet usage général leur vient à tous également d'une source commune. Quoi qu'il en soit, il paroît que les Egyptiens réunirent très anciennement 50 de ces semaines, pour former une année à-peu-près lunaire de 350 jours (1).

§. I V.

HERMÈS Chaldéen, né à Calovaz, passa dans l'Ethiopie vraifemblablement vers 3362 ans avant J. C. Il y fonda toutes les connoissances. Il régla, dit-on, le culte des dieux, parce que

<sup>(1)</sup> Infrà, Eclaiteissemens, Livre V, §. 3.

fans doute, il y apporta les rits & les usages de l'orient, la connoissance des douze dieux supérieurs. Les Ethiopiens n'avoient eu jusques-là pour dieux que les sept planetes. Il apporta les hiéroglyphes, les principes de la religion & des sciences qui y étoient cachés, & institua dans les temples les mysteres de l'Asie. Il plaça dans les sanctuaires ces tables de pierres gravées, qui, de son nom, furent appellées Steles, en égyptien Thoith, parce que l'Hermès des Grecs & des Chaldéens portoit en Egypte le nom de Thoth. Il indiqua le culte d'Hercule, symbole du soleil, & de là ces villes, où ce culte fut établi, qui portoient le nom de Diospolis & d'Héliopolis. Il inventa ou communiqua les caracteres alphabétiques; enfin, il fut l'inventeur de l'Astronomie, parce qu'apparemment il avoit recueilli les restes de l'ancienne Astronomie, déposés dans les monumens d'Asie. Il montra toutes les divisions du zodiaque, en deux, quatre, douze & trente six parties. Ces dernieres, de dix degrés chacune, étoient les subdivisions des signes. Il établit l'usage des observations, du moins il nous en reste une de lui, savoir celle de la position de l'étoile appellée l'œil du taureau (1). Il paroît qu'il réforma, ou plutôt qu'il compléta l'année lunaire, en y ajoutant cinq jours épagomenes. Les prêtres qu'il avoit institués, continuerent de graver sur les Steles les découvertes qu'ils firent depuis lui. Leur nom n'y paroissoit point. Toutes ces inventions, prises ensemble ou séparément, garderent le nom des Steles où elles étoient inscrites. On les nomma les inventions des Thoth; de là la prodigieuse quantité d'ouvrages dont on a fait honneur à Thoth, Hermès ou Mercure (2).

· §. V.

Une colonie d'Ethiopiens passa dans l'Egypte supérieure,

<sup>(1)</sup> Infrà, Eclaircissemens, Liv. IV, §. 4. (2) Infrà, Eclairc, Liv. II, §. 13 & 14.

& y fonda la ville de Thebes, fameuse par ses cent portes, & par le culte du soleil, d'où elle prit le nom d'Héliopolis. Il paroît que pour s'approcher de la durée de l'année solaire, on avoit établi une année de 360 jours. Les Thébains, qui les premiers cultiverent l'Astronomie en Egypte, s'apperçurent que cette année s'écartoit de cinq jours de la véritable révolution du soleil, & ces cinq jours nommés épagomenes, furent ajoutés à la sin de l'année aux douze mois de trente jours. Nous pensons que cette invention eut lieu vers 2887 ans avant J. C., parce que c'est à cette date que remontent les années solaires dans la chronologie égyptienne, rectissée par nos calculs.

#### §. V I.

Ils remarquerent bientôt que leur année étoit en défaut d'un quart de jour, par le changement du lever de la canicule. C'étoit pour eux le plus intéressant des phénomenes astronomiques. Les premiers hommes, qui se hasarderent à descendre dans la basse Egypte, virent détruire leurs cabanes, entraîner leurs troupeaux, périrent peut-être eux mêmes en partie, par le débordement imprévu du Nil. Dans le tems le plus sec de l'année, sans aucune pluie précédente, le fleuve grossissoit, sortoit tout-à-coup de son lit, & emportoit avec lui tout ce qui se rencontroit dans les plaines. Ce malheur ne sembla d'abord qu'un accident, mais il ne fallut que quelques années pour reconnoître qu'il étoit périodique. Dès que ces calamités suivoient quelque regle, on espéra de parvenir à les prévoir; on étudia les vents, l'état du ciel, & l'on s'apperçut que quelque tems avant le débordement, une très belle étoile se montroit le matin, du côté de l'orient, avant le lever du foleil. Elle ne faisoit que paroître, elle étoit presque aussi-tôt esfacée par l'éclat de l'aurore naissante. Comme elle sembloit ne se montrer que pour avertir, on la nomma Taaut, c'est-à dire, le chien; d'où elle retint le nom de canicule (1). On la nomma encore l'étoile du Nil, Sihor, Siris, & de là Sirius qui est le nom qu'elle porte aujourd'hui. Cette étoile devint le signe public, sur lequel chacun devoit avoir les yeux pour préparer les vivres nécessaires pendant le tems de l'inondation qui duroit plusieurs mois, & pour ne pas manquer le moment de se retirer sur les terrains élevés. On peut donc penfer que ce phénomene important, d'où dépendoit le salut des Egyptiens, fut toujours observé avec soin. En conséquence on dut s'appercevoir peu après l'établissement de l'année de 365 jours, que le lever de Sirius au bout de quatre ans n'arrivoit plus le même jour. S'il avoit été fixé au premier jour de l'année, au bout de quatre ans, quatre fois six heures s'étoient accumulées, il n'arrivoit que le second jour, en retardant ainsi d'un jour tous les quatre ans. Les Egyptiens en firent une petite période, qui étoit précisément celle de notre année bissextile.

#### S. VII.

Ainsi le commencement de l'année civile précédoit d'un jour tous les quatre ans le renouvellement de la révolution du foleil. Cette année étoit donc vague; c'est-à-dire, ses dissérentes parties répondoient successivement à dissérentes saisons de l'année solaire. Elle servoit de regle pour les sêtes, les sacrifices qui se célébroient à certains jours marqués; ainsi ces sêtes & ces sacrifices rétrogradoient continuellement, & parcouroient les dissérens jours de l'année. Les Egyptiens, bien loin de corriger ce désaut, y attacherent une sorte de superstition (2). Ils avoient en horreur toute espece d'intercala-

<sup>(1)</sup> Pluche, Histoire du ciel, tome I, (2) Geminus in Uranologion, page pages 37 & suivantes.

tion (1), & croyoient bénir, faire prospérer chacune des saisons, en les faisant jouir tour-à-tour de la fête d'Isis, qui se célébroit en même tems que celle de la canicule. Ce dérangement de l'ordre civil étoit même si respectable à leurs yeux, que dans la cérémonie du couronnement & du sacre des rois d'Egypte, les prêtres les introduisoient dans le sanctuaire d'Isis, où ils leur faisoient jurer de conserver l'usage de l'année vague, & de ne jamais sousfrir aucune intercalation de jour, ni de mois, quand même ces jours ou ces mois seroient destinés à être consacrés aux dieux (2). Comme les Perses leurs voisins, & quelquefois leurs maîtres, avoient l'usage de ces intercalations, les Egyptiens craignoient qu'on ne l'introduisît chez eux. Cette année vague ne pouvoit servir à régler les travaux de la campagne. L'agriculture dépend des saisons, qui dans cette forme d'année étoient mobiles. Le tems des labours, des semailles, des récoltes étant déterminé par celui du débordement du Nil, ils avoient une autre année qui commençoit le jour du lever de la canicule & annonçoit ce débordement; la premiere étoit civile & religieuse; celle-ci étoit rurale.

# S. VIII.

En supposant que ces deux années, religieuse & rurale, eussent commencé ensemble à une certaine époque, le commencement de l'une devoit tous les quatre ans s'éloigner d'un jour du commencement de l'autre; & l'année religieuse rétrogradoit en remontant l'année rurale. Il s'ensuit qu'au bout de quatre sois 365 ans, après 1460, ou plus exactement après 1461 ans, parce que 1460 révolutions solaires sont 1461 années de 365 jours, ces deux années devoient recommencer

<sup>(1)</sup> Saumaise, Plinian. Exerc. pag. 390. (2) Freret, Def. de la Chronol. p. 395. X ii

ensemble. C'est cette période de 1461 ans qui fut si fameuse chez les Egyptiens, à laquelle ils avoient donné les noms de grande année, d'année de dieu, ou de Thoth, d'année sothique ou caniculaire. La 1461e année étoit une année de renouvellement, d'abondance & de joie. Ils espéroient apparemment une récolte plus heureuse, lorsqu'après un long intervalle de tems, le lever de la canicule, & le débordement du Nil revenoient dans la même saison de l'année religieuse. Cette période, selon M. Court de Gebelin (1), avoit pour emblême le phénix. Nous avons montré que cet oiseau fabuleux étoit réellement l'emblême d'une révolution folaire. Les Egyptiens appliquerent peut-être en effet à leur grande année caniculaire, la fable par laquelle les peuples du nord avoient représenté l'année. Trompés par un mot dont ils comprirent mal la signification, ils dirent que cet oiseau venoit de l'Arabie; c'étoit en effet la route que les connoissances astronomiques avoient suivie pour parvenir jusqu'à eux. Ils ajouterent, en complétant la fable, que cet oiseau périt & renaît sur l'autel du soleil, parce que c'est le soleil qui regle & constitue la période caniculaire, & que les meilleurs astronomes égyptiens faisoient leur séjour à Héliopolis, fameuse par la plus ancienne école des prêtres d'Egypte. Mais ne perdons point de vue que cette fable a représenté l'année avant de devenir l'emblême de la période sothique, & qu'inventée dans le nord elle ne fut en Egypte qu'une application. La période sothique commença vers l'an 2782 (2); ainsi nous n'avons point placé trop haut en 2887 la connoissance des 365 jours de l'année, laquelle a dû précéder au moins d'un siecle, & la connoissance du quart de jour qui manquoit à l'année, & l'établissement de la période caniculaire.

<sup>(1)</sup> Allégor. Orient. Mercure, p. 124. (2) Infrà, Eclaireissemens, Livre V, §. 10-

#### S. IX.

Les Egyptiens, comme beaucoup d'autres peuples, tenterent la conciliation des mouvemens du foleil & de la lune avec la forme de leur année civile. Ils eurent d'abord une petite période de 25 de leurs années civiles, ou vagues de 365 jours, qui embrassoit assez précisément 309 révolutions de la lune à l'égard du soleil. Ainsi au bout de 25 ans les nouvelles lunes revenoient aux mêmes jours de cette année; mais elles ne se retrouvoient point au même point du zodiaque, & ne s'accordoient pas avec la vraie révolution du soleil. Pour y parvenir, ils multiplierent leur période caniculaire de 1461 ans par 25, & ils eurent une grande période de 36525 ans, après laquelle ils comptoient que le lever de la canicule, le commencement de l'année solaire, les nouvelles & les pleines lunes retomboient aux mêmes jours & aux mêmes heures de l'année vague (1) Période plus curieuse qu'utile, sa longueur excessive l'empêchoit d'être d'aucun usage. On a soupçonné encore que cette période de 36525 ans embrassoit une révolution du mouvement des fixes en longitude; mais cette conjecture ingénieuse nous paroît dénuée de fondement (2).

# §. X.

IL est certain que leur période caniculaire auroit dû leur enseigner ce mouvement, & leur faire rectifier la longueur de leur année, si les erreurs ne s'étoient pas à-peu-près compensées. Il résulte du mouvement des étoiles en longitude que le lever de Sirius retardoit continuellement, & cela d'environ 12 jours-en 1461 ans; mais l'année solaire étant plus courte

<sup>(1)</sup> Infra, Eclairc. Liv. V, S. 13. (1) Ibidem, S. 12.

d'environ onze minutes qu'ils ne la supposoient, le commencement de l'année vague ne pouvoit, dans cet intervalle, rétrograder que de 354 jours environ, & il tomboit au onzieme jour de l'année solaire, comme le lever de Sirius, ou du moins la différence n'étoit pas assez sensible pour se faire remarquer. Ainsi, quoique cette période embrasse un long intervalle de tems, son usage, en compensant une erreur par une autre, empêcha les Egyptiens de reconnoître que les étoiles s'avançoient le long du zodiaque, & que l'année de 365j un quart, étoit trop longue de quelques minutes; d'où il paroît qu'ils n'observoient directement ni le soleil, ni les étoiles; car ils se seroient apperçus qu'au renouvellement de leur période le soleil, ainsi que l'étoile Sirius, ne se retrouvoient pas au même point du zodiaque où ils étoient au commencement. Il est clair encore qu'ayant connu 2800 ans avant J. C. le quart de jour qui complete la longueur de l'année, ils n'en ont guere été plus avancés. Cette connoissance ne s'est point perfectionnée chez eux. Ils n'ont jamais déterminé le mouvement du foleil, indépendamment de celui des étoiles, en comparant un certain nombre de ses révolutions à un nombre complet de révolutions de la lune, comme on a dû faire avant le déluge pour l'établissement de la période de 600 ans; & n'étant pas à la source des anciens monumens, comme les Indiens, ils ont eu une connoissance beaucoup moins exacte de la longueur de l'année.

# §. X I.

Nous ne devons point passer sous silence deux traditions singulieres, mais fabuleuses, que les prêtres égyptiens raconterent à Hérodote (1). Ils disoient que dans l'espace de 11340

<sup>(1)</sup> In Euterpe.

ans, on avoit vu changer quatre fois le cours du soleil, & deux fois cet astre se lever aux mêmes points de l'horizon où il se couche maintenant, & se coucher aux mêmes points où il se leve. Ils ajoutoient que l'on avoit vu l'écliptique perpendiculaire à l'équateur. Nous ignorons si la premiere de ces sables renserme quelque vérité cachée; mais on n'a pu la découvrir jusqu'ici. Nous rapporterons (1) ailleurs les conjectures que l'on a proposées. La seconde semble rensermer une connoissance de la diminution de l'obliquité de l'écliptique. Si les Egyptiens s'en sont apperçus, comme quelques autres indices nous porteroient à le croire, ils en auront conclu que le cercle de l'écliptique dans les siecles reculés, avoit été perpendiculaire à l'équateur, & cette conclusion, dénaturée par la tradition, est devenue une observation.

#### S. XII.

Les Egyptiens connoissoient la rondeur de la terre, la cause des phases & des éclipses de lune. On ajoute même qu'ils annonçoient fort exactement ces éclipses, ainsi que celles de so-leil. Thalès qui avoit appris d'eux à les prédire, n'y a pas été fort habile, & il en faut conclure que les maîtres étoient des ignorans, ou que l'éleve leur fait peu d'honneur. On leur attribue un grand nombre d'observations; savoir, 373 éclipses de soleil, & 332 éclipses de lune. Telle est essectivement la proportion qui regne entre ces deux especes d'éclipses vues sur un même horizon, &, comme le remarque l'historien des mathématiques, c'est une preuve qu'elles ne sont point sictives, & qu'elles ont été réellement observées. L'ignorance, quand elle invente des faits, ne rencontre pas si heureusement. On peut

<sup>(1)</sup> Infrà, Eclaircissemens, Liv. V, S. 14 & suivans.

estimer qu'un pareil nombre d'éclipses, sous un ciel sans nuage comme celui de l'Egypte ou de la Chaldée, peut être vu en 12 ou 1300 ans. Or, comme ces observations avoient été faites avant le regne d'Alexandre, elles remontent à 15 ou 1600 ans avant J. C., à-peu-près à l'époque du troisseme Hermès. Nous prouverons que ces observations n'ont point été faites par les Egyptiens, & ne peuvent appartenir qu'aux Chaldéens. C'est la source où Ptolemée & Hipparque ont puisé, & elles font l'époque ou le renouvellement de l'Astronomie des Chaldéens que nous avons indiqués (2) dans leur histoire.

On dit encore que les Egyptiens observerent les planetes avec assez de soin pour avoir reconnu leurs mouvemens; tantôt directs, tantôt stationaires ou rétrogrades, & pour en avoir dressé des tables de tems immémorial. Aristote prétend (3) qu'ils observoient les éclipses des étoiles par les planetes; mais toutes ces observations, ces tables, ces méthodes pour prédire les éclipses, soit qu'elles sussent exactes ou non, toutes ces connoissances rensermées dans le secret des temples & de la langue hiéroglyphique, n'en sont jamais sorties, & sont ensevelies sous leurs ruines.

On peut croire qu'ils eurent l'idée de la pluralité des mondes, que M. Fontenelle a si ingénieusement rajeunie. Ils appelloient la lune une terre éthérée. D'ailleurs c'étoit l'opinion des Pithagoriciens & des philosophes de la secle d'Ionie, dont les instituteurs, Pithagore & Thalès, avoient tout puisé en Egypte. A l'égard des étoiles, les Egyptiens pensoient que ce sont des seux, dont les émanations tempérées forment par leur mélange tout ce qui naît sur la terre (4); car ils surent insectés

<sup>(1)</sup> Infrå, Eclairc. Lib. V, §. 18.
(2) Suprà, Liv. V, §. 12.

<sup>(3)</sup> Infrà, Eclairc. Liv. V, §. 19, 22 & 23.

v. V, §. 12. (4) Diogenes Laerce.

de l'astrologie. Il seroit à souhaiter que leur savoir astronomique sur aussi bien constaté que leur erreur en ce genre. Manethon, prêtre égyptien, a publié six livres des rêveries astrologiques; & il est assez singulier qu'il n'ait tiré de l'intérieur mystérieux des temples que ce qui faisoit peu d'honneur à sa patrie, tandis qu'il a laissé dans l'oubli ces observations nombreuses que les prêtres citoient, & que personne n'a jamais vues.

#### S. XIII.

Les Egyptiens essayerent d'estimer la distance des corps célestes, ou du moins la grandeur du cercle qu'ils décrivent. Pline rapporte que Petosiris & Necepsos trouverent chaque degré de l'orbite de la lune de 33 stades, les degrés de l'orbite de saturne doubles de ceux de la lune, & les degrés du cercle du soleil moyens entre les deux. D'où l'on conclueroit que saturne n'est éloigné de la terre que d'environ 164 lieues, le soleil de 123, & la lune de 82. Ces déterminations sont absurdes. Nous aurions honte de les rapporter, si l'histoire des erreurs de l'esprit humain ne devoit pas accompagner celle de ses découvertes. Nous dirons cependant, pour justifier les Egyptiens, que ces mesures, plus que grossieres puisqu'elles sont fausses, ont été faites, sans doute, dans des tems très reculés. On les rapporte au tems de Sesostris (1), & peut-être sont-elles beaucoup plus anciennes. Les sciences, comme les hommes, ont leur enfance. Quand on voit marcher un adulte fort & vigoureux, on oublie qu'il s'est traîné sur la terre au sortir de son berceau. Quand on arrête ses regards sur les premiers développemens de l'esprit humain, il faut lui pardonner ses erreurs, ses' essais maladroits, & jusqu'aux faux pas qu'il a pu

<sup>(1)</sup> Infrà, Eclaircissemens, Liv. V, §. 25.

faire dans une route où il s'est acquis tant de gloire. Les siecles s'accumulent comme les pierres d'un édifice; le dernier siecle n'a rien à reprocher au premier. La pierre qui est au faîte est de la même nature que celle de la base, & la base contribue à la hauteur du faîte.

#### S. XIV.

LA découverte la plus remarquable des Egyptiens est celle du véritable mouvement de mercure & de vénus. Les anciens n'ont point différé sur l'arrangement des cinq autres planetes; ils plaçoient saturne le plus loin, jupiter ensuite, puis mars & le soleil, la lune étoit la derniere. Quant à vénus & mercure, les uns les plaçoient au-dessus du soleil, les autres au-dessous. Les Egyptiens connurent mieux cette partie du système du monde. C'est d'après eux que Cicéron (1) nomme ces deux planetes comites solis; les satellites du soleil. En effet, elles l'accompagnent sans cesse, & ne s'en écartent jamais beaucoup. C'est la premiere remarque qu'on a dû faire. Mais ce qui fait infiniment d'honneur aux Egyptiens, c'est d'avoir suivi ces planetes dans la partie de leur orbite où elles ne sont pas visibles, & d'avoir deviné leur véritable marche. Ils reconnurent que mercure & vénus tournent autour du soleil dans leurs orbites dont cet astre est enveloppé, & de maniere que l'orbite de mercure est intérieure à l'égard de celle de vénus. D'où il arrive que, lorsque ces planetes sont dans la partie supérieure, elles paroissent au-dessus du soleil, qui à son tour paroît au-dessus d'elles, lorsqu'elles sont dans la partie inférieure.

<sup>(1)</sup> Somnium Scip. §. 4.

#### §. X V.

Les Egyptiens sont le seul peuple connu de l'antiquité, qui se soit élevé à cette vérité. On demandera s'ils en sont réellement les inventeurs, ou s'ils n'en avoient pas puisé la connoissance dans une antiquité plus reculée. C'est un des problèmes que le silence des auteurs ne nous permet point de résoudre. Les Egyptiens ont au moins le mérite d'avoir adopté cette opinion, puisqu'elle a porté leur nom. On n'en trouve point de trace chez les orientaux. On a douté qu'elle appartînt aux Egyptiens, parce que Ptolémée n'en parle pas dans son grand ouvrage de l'Almageste, parce que Platon qui voyagea chez eux, qui sut instruit par leurs prêtres, en rapportant l'ordre des planetes, place mercure & vénus au-dessus du soleil.

Ils n'auroient pu emprunter cette connoissance que de l'Asse. Il paroît que le vrai système du monde y a été connu; mais s'il sur passé de là en Egypte, les Egyptiens l'auroient adopté tout entier. Le vrai mouvement de mercure & de vénus n'est qu'une partie de ce système; & cette raison nous fait croire que l'invention en appartient réellement aux Egyptiens. On en peut conclure seulement qu'ils ont manqué de génie & d'observations pour étendre cette belle idée au reste des planetes.

La source de toutes ces contradictions est le mystere dont les sciences étoient enveloppées chez les anciens en général, & chez les Egyptiens en particulier. Ils avoient deux philosophies, l'une claire, intelligible & simple, qui étoit abandonnée au vulgaire; l'autre cachée, réservée aux prêtres seuls, qui n'étoit écrite qu'en caracteres hiéroglyphiques, & que l'on n'ensseignoit que par des emblêmes (1). Celle-ci contenoit sans doute

<sup>(1)</sup> Clément Alex. Str. 5. Porclus in Timzo Plat. Lib. III.

les connoissances les plus sublimes; leurs pensées sur les principes de la nature, sur sa marche & ses opérations, les causes des phénomenes célestes, &c. C'est dans cette philosophie qu'on ne pénétroit qu'avec peine; les prêtres en éloignoient soigneusement les étrangers. Il falloit des recommandations & le crédit des rois d'Egypte pour y être initié; mais on peut croire qu'ils ne révéloient de leurs principes que ce qu'ils n'osoient cacher.

Ces mysteres devoient être très anciens en Egypte, & encore plus en Asie. Ceux d'Eleusis dans la Grece n'en sont qu'une copie; & leur institution, attribuée à Orphée, à Eumolpe, ou à Erictée, remonte à plus de 14 siecles (1) avant J. C. Au reste ces mysteres, consacrés dès la haute antiquité par un long usage, n'étoient point une affectation rididule, ni peut-être l'effet de l'intérêt seul. Pourquoi ne seroit-ce point le fruit de la sagesse & de l'expérience des anciens? Le peuple est souvent ingrat envers ceux qui l'éclairent. L'ignorance se défend avec vigueur, elle a toujours en réserve des armes offensives. Combien de grands hommes auroient vécu plus tranquilles, auroient été honorés, & seroient morts dans leur patrie, si une langue savante eût renfermé les vérités qu'ils avoient découvertes. Il est des tems où il faut dérober à l'envie les bienfaits de l'esprit comme ceux du cœur, cacher sa vie, suivant le précepte des anciens, & n'instruire les hommes qu'après sa mort.

C'est ce mystere, cette réserve dont usoient les prêtres, qui a induit en erreur quelques auteurs modernes. Ils pensent que dans un certain tems les Egyptiens n'avoient pas certaines connoissances, parce qu'ils ne les avoient pas communiquées à quelques uns des Grecs qui voyagerent chez eux. On croit, par exemple, qu'ils ne connoissoient pas le quart de jour qui

<sup>(1)</sup> Diodore de Sicile, Lib. V.

complete la longueur de l'année (1), 400 ans avant J. C., lorsque Hérodote voyagea en Egypte, & vécut long-tems avec les prêtres. Cet historien, dit on, n'en parle pas. On voit cependant, par l'époque de la période sothique, qu'ils faisoient l'année de 365 jours un quart, dès l'an 2782 avant J. C. C'est ainsi qu'il faut avoir tous les faits sous les yeux pour pouvoir les juger chacun en particulier.

### S. XVI.

Les Egyptiens s'occuperent beaucoup de la mesure du diametre du soleil. Ils ont employé diverses méthodes qu'il faut sans doute attribuer à des tems différens. Les rois d'Egypte se servirent de la course d'un cheval vivement excité (2). Ils savoient le nombre de stades que ce cheval parcouroit en une heure; ils marquoient le nombre de ceux qu'il avoit parcourus pendant le tems que le disque du soleil avoit mis à monter sur l'horizon, & ils en concluoient le rapport du diametre de ce disque à la circonférence du grand cercle, que le soleil décrit dans son mouvement diurne. Après l'invention des cadrans & des clepsidres, tantôt ils se servoient de l'espace parcouru par l'ombre, pendant que le soleil se levoit, comparé à l'espace qu'elle parcourt dans une heure; tantôt ils mesuroient par la chûte de l'eau le même tems & le même rapport. L'inégalité des réfractions, l'obliquité du mouvement du foleil à l'égard de l'horizon, l'imperfection des instrumens, rendoient ces méthodes très défectueuses. Cependant la derniere leur donna, sans doute par des compensations, le diametre du soleil de la 700e ou 750e parrie de son orbite, ce qui est assez exact. Ptolémée eut raison de

<sup>(1)</sup> M. Goguet, Origin des Loix, des (2) Cléomede, Cyclica Theoria, Lib. II. Sciences & des Arts, tome III, page 98.

rejetter ces méthodes. Mais ce sont des essais qui ont produit des essais plus heureux. On aime à voir ces premiers efforts de l'industrie. On y retrouve le même esprit qui nous anime aujourd'hui; les moyens seulement sont dissérens. Il falloit employer ces moyens pour apprendre qu'on devoit les rejetter. Si les Egyptiens ne s'en étoient pas servis, peut-être nous en servirions nous encore nous mêmes. N'oublions pas que les savans de tous les tems forment comme une nation qui voyage. Si nous, qui vivons actuellement, sommes nés au milieu de la carrière, c'est que nos ancêtres s'y sont transportés. Plutarque rapporte (1) que, selon les Egyptiens, la lune étoit la 72e partie de la terre. Comment l'entendoient-ils? Si c'est en comparant les disques, ils supposoient donc que le diametre de la lune n'étoit pas la huitieme partie de celui de la terre; si c'étoit la solidité qu'ils avoient en vue, ce diametre auroit été un peu moins du quart, tandis qu'il n'est qu'un peu moins du tiers du diametre de la terre. Ce qui est assez singulier, c'est que ce rapport est à-peu-près celui des masses. M. Clairaut pense, d'après quelques observations, que la masse de la lune est la 67º partie de celle de la terre (2). M. Bernouilli estime qu'elle en est la 71° (3). Quoique nous ayons toujours en vue cette ancienne Astronomie, dont les déterminations n'ont été confervées que par des traditions vagues & incertaines, nous n'osons penser qu'elle ait eu les moyens de parvenir à la connoissance des masses des planetes; mais nous nous faisons un devoir de faire ces rapprochemens, & de remarquer toutes ces ressemblances.

<sup>(1)</sup> De facie in o-b. lune.
(2) Mém. Ac. des Sc. an. 1754, p. 559. art. 3413.

# §. XVII.

Les cadrans & les clepsidres paroissent d'une très grande antiquité en Egypte. Nous pensons que l'usage des cadrans y a précédé celui des clepsidres, soit que cet usage soit né dans le pays même, ou qu'il y ait été apporté d'Asie. Nous en jugeons par les déterminations du diametre du soleil qui furent faites en se servant de ces deux instrumens. Celle qui résulte des clepsidres est beaucoup plus exacte que celle qu'on obtint par les cadrans (1). Cette mesure doit donc être postérieure, ainsi que l'invention ou l'usage de l'instrument.

Les clepsidres, quoique nous les suppossons plus modernes, sont cependant d'une date très ancienne. La fable reçue en Egypte du cynocéphale, qui, urinant douze fois par jour, a indiqué la division du jour; en la considérant comme fable, dénote une ancienne origine. Ce n'est jamais que dans des tems très reculés que des fables pareilles se mêlent & s'identifient avec les faits. Les Egyptiens, pour conserver cette tradition, plaçoient toujours un cynocéphale sur leurs horloges d'eau. M. Goguet (2) pense que les obélisques des Egyptiens furent des gnomons. Nous avons fait voir que cet instrument doit être le premier inventé. Les édifices, les arbres en avoient donné l'idée, & l'art bientôt y ajouta une forme plus commode, avec une plus grande élévation. De là ces masses de pierre si élevées, taillées en aiguilles, que l'on nomme obélisques. En effet, le choix de cetre espece de monument ne paroît point fait au hasard. On a pu donner aux pyramides la forme qu'elles ont, comme la plus propre à résister aux intempéries des saisons, & à prévenir l'éboulement de la masse;

<sup>(2)</sup> Infrà, Eclaire. Livre V, §. 26 & 27. (2) Oilg. des Loix, tom. II, p. 250.

mais la forme alongée des obélisques, leur base étroite, relativement à leur hauteur excessive, donne beaucoup de poids à la conjecture de M. Goguet. On place l'invention des obélisques vers le tems de Sésostris, qui régna, suivant M. Freret, dans le 16e siecle, avant l'ère chrétienne (1). Ils font plus anciens chez les Chaldéens, s'il est vrai qu'on ait dressé une aiguille pyramidale sur le chemin de Babylone par les ordres de Sémiramis (2). Les pyramides, ce monument de la puissance & de la vanité des rois d'Egypte, sont aussi un monument de leur Astronomie. La plus grande a ses quatre faces exactement dirigées vers les quatre parties du monde, M. de Chazelles (3) en fit la remarque dans son voyage en Egypte en 1693. Or, comme cette direction ne peut être l'ouvrage du hasard, il s'ensuit, que dans le tems où les pyramides ont été construites, les Égyptiens savoient tracer une ligne méridienne. Voilà la preuve la plus complete que nous ayons des observations égyptiennes. Ces grandes masses semblent n'avoir été élevées, n'avoir résisté aux outrages du tems, que pour déposer de leur savoir astronomique. Diodore de Sicile dit qu'elles existoient de son tems depuis 3400 ans, selon les uns, depuis 1000 ans, selon les autres. Cette derniere date seroit trop récente, comparée à l'opinion de la haute antiquité de ces pyramides (4). Peut-être les deux dates pourroient-elles subsister ensemble, en supposant qu'elles appartiennent aux différentes pyramides bâties près de Memphis & près de Thebes. Celles de Thebes seroient les plus anciennes.

(4) Infrà, Eclairc. Liv. V, §. 29.

<sup>(1)</sup> Origine des Loix, tome II, p. 131. Déf. de la Chron. p. 242 & 243. (2) Diodore de Sicile, Lib. II, p. 238. Le Pere Pezron place le regne de cette Reine vers l'an 2239 ans avant J. C.

Antiq. rétabl. page 147. (3) Eloges de M. de Chazelles, Mémoires de l'Académie des Sciences, année

<sup>§.</sup> XVIII.

# S. XVIII.

L'OPINION presque générale des Musulmans (1), est que ces pyramides ont été bâties par Gian-ben-gian, monarque universel du monde, avant Adam. On ne peut assurément leur assigner une plus grande antiquité, que de placer leur construction au tems où rien n'existoit. Les Coptes disent qu'elles furent élevées avant le déluge, par un roi nommé Saurid (2), & ils apportent en preuve une inscription gravée sur une de ces pyramides (3). Tout cela prouve seulement qu'elles sont très anciennes, & qu'elles pouvoient bien en effet avoir 3400 ans d'antiquité au tems de Diodore de Sicile. Il en résulte même un synchronisme singulier, c'est que cette époque est précisément celle du second Hermès, fixée à 3362 ans avant notre ère par l'observation qui lui est attribuée (4).

Au sommet de ces pyramides étoit une plate-forme, où Proclus (5) prétend que les prêtres faisoient leurs observations astronomiques. Mais il ne paroît gueres vraisemblable que dans un pays plat & découvert comme l'Egypte, on fit usage d'observatoires si élevés (6), où il auroit été si long & si pénible de monter, tandis qu'en rase campagne, ou du moins dans des bâtimens ordinaires, on embrassoit facilement le spectacle du ciel entier. Il ne faut pas croire qu'on y montât pour prévenir & voir plutôt le lever des astres. Car dans ces climats heureux où le ciel est si serein, l'horizon est bordé d'épaisses vapeurs, & l'on ne voit les étoiles qu'à trois ou quatre degrés de hauteur (7).

Herbelot au mot Ehram, pag. 311.
 Hist. Univers, traduite de l'Anglois, tome I, pag. 336 & 501.

<sup>(3)</sup> Greaves, Descript. of the pyramids.
(4) Suprà, Livre V, §. 2.

<sup>(5)</sup> In Thimao.

<sup>(6)</sup> Ces pyramides ont 77 toises trois quarts, c'est-à-dire 466 pieds de hauteut (Mem. Acad. des Scien. 1761, p. 160). Les tours de Notre-Dame n'ont que 210 pieds.

<sup>(7)</sup> M. Nieburh, Descript. de l'Arabie, page s.

# S. XIX.

DANS une de ces pyramides, placées près de Thebes, devoit être le tombeau du roi Osimandué. C'est là qu'étoit cette immense couronne d'or de 365 coudées de tour, & large d'une coudée. On a remarqué avec raison qu'il n'étoit pas possible de rassembler une assez grande quantité de ce métal précieux, pour en former une pareille couronne; & on a imaginé qu'elle n'étoit que dorée. Cette couronne avoit des usages astronomiques (1). Chaque coudée répondoit à un jour où étoit marqué le lever & le coucher des astres, & les indications astrologiques qu'on en devoit tirer. On a regardé l'existence de cet instrument comme une fable; & il faut avouer qu'un cercle, d'airain sans doute, qui avoit au moins 74 pieds de rayon, paroît peu croyable. Cependant les Arabes ont eu des instrumens presqu'aussi grands (2). Pourquoi les anciens Egyptiens n'auroientils pu faire ce que les Arabes ont fait depuis eux? Ces cercles monstrueux, si on ose le dire, sont dans le genre des instrumens, ce qu'étoient dans la classe des édifices ces masses pyramidales de pierre, étendues d'une stade en tout sens. C'est l'emploi de la puissance & de la richesse sans goût & sans discernement. La difficulté de se servir d'un pareil instrument devoit compenser en grande partie l'avantage de sa grandeur. Nous ne prétendons point garantir qu'il ait jamais existé. Cependant deux usages astronomiques tirent une explication si naturelle de l'emploi de cet instrument, qu'il paroîtra peut-être difficile de ne le point admettre. Nous partageons encore aujourd'hui les diametres du foleil & de la lune en 12 doigts. L'origine de cet usage est facile à trouver. Les anciens divisoient le degré

<sup>(1)</sup> Diodore, Lib. I, sect. 2, p. 103.

<sup>(2)</sup> Voyez l'Hist, de l'Ast. moderne.

diametres du soleil & de la lune, qui sont chacun environ d'un demi degré. Mais pourquoi les anciens divisoient-ils le degré en 24 doigts? Quelle analogie cette mesure, prise sur le corps humain, a-t-elle avec les espaces célestes? Tous les peuples de l'antiquité, Indiens, Chaldéens, Perses, les Egyptiens mêmes ont suivi & pratiqué la division sexagésmale. Pourquoi donc ont ils adopté celle-ci, & quelle peut en être la raison? La coudée ordinaire, en Asie, comme en Egypte, avoit 24 doigts; il est clair que la division de la coudée a été appliquée à celle du degré. Mais, selon nous, il n'y a qu'une maniere de rendre cette application naturelle & vraisemblable, c'est de supposer un instrument dont chaque degré avoit une coudée d'étendue, & cet instrument, c'est précisément le cercle d'Osimandué.

On trouve encore ailleurs cet usage de mesurer les espaces célestes par des coudées. Les Chinois qui n'ont que 10 doigts à leur coudée, donnent en conséquence 10 doigts au diametre du soleil & de la lune (2). Les Arabes, qui ont recueilli les anciens usages de l'orient, évaluoient quelquesois en coudées les distances réciproques des étoiles (3). Ces faits réunis semblent donner beaucoup de vraisemblance à l'instrument d'Osimandué, & nous ramenent à l'identité d'origine de ces dissérens peuples. Nous pensons même que cet instrument peut n'avoir jamais existé chez les Egyptiens. Ils n'ont pas fait assez d'observations pour avoir exécuté de pareils instrumens. Celui-ci a pu être construit dans les tems de l'Astronomie ancienne. Les Egyptiens, instruits par quelque tradition, se le sont approprié. Car

<sup>(1)</sup> Ptolemée, Almag. Lib. XI, c. 7; Cassini, Elém, d'Astr on. pag. 398.

<sup>(2)</sup> Souciet, Recueil d'Obs. t. III, p. 188. (3) Hyde, Prés, du Cat. d'Ulug-Beg.

dans les ruines du tombeau d'Osimandué, visitées pas R. Pocoke, on ne voit point le lieu où cet instrument auroit pu être placé. Au reste, cet instrument, dans quelque pays qu'on en ait fait usage, eût été trop lourd pour être mobile. Il faut croire qu'il étoit sixe & azimuthal, c'est-à dire qu'il servoit d'horizon. Placé ainsi, il a pu avoir une infinité d'usages, & sournir quantité d'observations.

#### S. XX.

L'Astronomie avoit dégénéré parmi les Egyptiens vers le commencement de notre ère. Lorsque Strabon voyagea en Egypte, on lui montra à Héliopolis le lieu où avoient résidé les astronomes; mais ces astronomes n'y existoient plus. Il n'y avoit que des prêtres uniquement consacrés au culte de la religion. Ces prêtres se moquerent de Cheremon, philosophe Grec, versé dans la connoissance de l'Astronomie, qui accompagnoit Elius Gallus en Egypte; tant ils étoient ignorans alors, & vains encore du favoir qu'ils n'avoient plus. Ils se souvenoient que leurs ancêtres avoient été un peuple éclairé, & la source de la lumiere pour les peuples de l'Europe. Ils montroient avec complaisance les maisons où avoient habité Eudoxe & Platon, qui y passerent 13 ans à s'instruire parmi eux. C'étoient les restes de leur gloire passée; ils ne pouvoient plus se vanter que 'des éleves qu'ils avoient faits. Strabon ne dit point les causes de ce changement: mais on peut soupçonner que les précautions qu'ils avoient prises de tout tems, pour rendre les sciences inaccessibles, contribuerent à les faire oublier. L'esprit de corps même s'altere à la longue; l'indolence succéda sans doute au zele & à l'activité. On peut croire qu'ils n'avoient point de dictionnaire de la langue sacrée. Le sens de ces hiéroglyphes, n'étant confié qu'à la mémoire des hommes, se

perdit insensiblement & en détail. Ils resterent bientôt spectateurs inutiles de ces colones savantes qu'ils n'entendoient plus. C'est ce qui prouve qu'ils n'avoient point alors de connoissances de pratique, qu'ils ne faisoient point d'observations dont l'usage se seroit conservé plus facilement. On peut croire encore que la jalousie, qui dut s'élever entre le collège des prêtres & l'école d'Alexandrie, ferma toute communication aux lumieres. Les prêtres étoient un ancien établissement royal; ils ne durent point voir sans envie l'établissement du Musæum d'Alexandrie, où des étrangers jouissoient de la faveur déclarée du Prince. Les prêtres n'eurent sans doute aucun commerce avec eux. Ils redoublerent de vigilance pour cacher le peu qu'ils savoient; & tandis qu'ils restoient dans leur ignorance, les Grecs apprirent à se passer de ce qu'on leur refusoit. Bientôt le génie & l'invention des Eratosthenes, des Thimocharis leur donnerent une grande réputation qui esfaça celle des prêtres astronomes. Ceux-ci perdirent de la considération publique, & ne tarderent pas à se dégoûter d'une science qui ne leur valoit pas la même estime. Ils négligerent l'étude, & les lumieres s'éteignirent tout-à-fait parmi eux.

# S. XXI.

Nous avons rassemblé ici tout ce que l'antiquité nous a laissé passer de traditions sur l'Astronomie égyptienne. Nous n'avons exposé qu'un petit nombre de faits; & comme il y en a peu qui soient bien prouvés, on pourroit, presqu'à son choix, estimer ou dépriser le savoir des Egyptiens. Ils ont été dans l'antiquité les rivaux des Chaldéens, avec, ce semble, une plus grande réputation; mais les Chaldéens nous paroissent mériter plus d'estime. Si les Egyptiens ont eu dans le secret des temples une Astronomie étendue & persectionnée; ce que nous ignorons

ne peut influer sur notre jugement, nous ne devons prononcer que sur des faits.

Nous ne voyons pour eux que la position de leurs pyramides, qui suppose des méthodes astronomiques. La connoissance très ancienne de l'année de 365i un quart, & la découverte du vrai mouvement de mercure & de vénus. Les Chaldéens ont à leur opposer l'ancienneté & la continuité de leurs observations; la mesure très exacte de la longueur de l'année & des dissérens mouvemens de la lune; leurs périodes lunisolaires, la connoissance du mouvement des fixes, & celle du cours des cometes. Les Chaldéens & les Orientaux, en général, ont donc une supériorité très marquée sur les Egyptiens. Si ceux-ci ont été également, & même plus célebres dans l'antiquité, c'est un préjugé que les Grecs ont établi. Ils avoient tout appris des Egyptiens; ils n'ont connu de peuple vraiment savant, que celui qui avoit pu les instruire. Ils avoient surpassé les Egyptiens; & l'intérêt de la vanité nationale engage secrétement à élever par la louange un peuple qu'on a laissé loin derriere soi. Les Grecs, qui les premiers écrivirent l'histoire, ont bien senti que ces deux nations n'auroient d'existence que par eux dans les siecles à venir. Les peuples n'ont-ils pas les mêmes foiblesses que les hommes?





# HISTOIRE

DE

# L'ASTRONOMIE ANCIENNE.

#### LIVRE SEPTIEME.

DE l'Astronomie des Grecs, & des Philosophes de la secte Ionienne.

# S. PREMIER.

Les Grecs sont tout-à-sait modernes dans la carrière astronomique, en comparaison des Orientaux & des Egyptiens. Long-tems barbares, ils ne furent civilisés que par les colonies d'Egypte & de Phénicie, qui, en échange du sol, apporterent leurs dieux, leurs arts & leurs connoissances. L'Astronomie ne date chez eux que du quatorzieme siecle avant l'ère chrétienne. C'est alors qu'ils reçurent la description de la sphere. Il paroît que ce sut un des fruits du sameux voyage des Argonautes. Alcée, nommé depuis Hercule, rapporta dans la Grece la sphere des Perses & des Chaldéens, qu'il avoit prise en

Asie. C'est ce qu'on a voulu exprimer par la fable du monde qu'il porta sur ses épaules. Diodore de Sicile le dit expressément (1). Il y a apparence qu'il rapporta également l'allégorie de l'Hercule oriental, inventeur de l'année solaire & des douze signes du zodiaque. Sans doute le nom d'Hercule est un surnom qui lui fut donné en reconnoissance de la sphere qu'il avoit fait connoître, & dont il étoit l'inventeur à l'égard de la Grece. Chiron, qui en expliqua les principes & les constellations, Musée, qui y ajouta l'histoire des dieux, en furent aussi regardés comme les inventeurs. Les constellations, à-peu-près les mêmes dans la sphere chaldéenne & dans la sphere grecque, représentaient des figures d'hommes & de femmes sans nom, des animaux, &c. Les Grecs y firent quelques changemens pour en déguiser l'origine, & Musée imagina de donner aux figures qui y étoient placées des noms tirés de l'histoire vraie ou fabuleuse de la Grece, d'y consacrer les voyages des Argonautes, qui devoient être alors très célebres, & de donner ainsi l'immortalité aux héros de son pays, en naturalisant la sphere dans la Grece. Musée étoit poëte : ce sont les poëtes qui font les apothéoses. On juge bien qu'Hercule ne fut point oublié. Cette idée heureuse satisfit infiniment les Grecs, dont l'orgueil se plut à regarder le ciel comme le développement de leur origine, & l'histoire de leurs grands hommes. Si depuis on a attribué l'invention de la sphere à Musée, qui y avoit fait tous ces changemens, on ne s'est pas trop écarté de la vérité; il est l'auteur du globe céleste.

§. I I.

PLUSIEUR s autres connoissances astronomiques passerent en même tems de l'orient dans la Grece. On attribue à Orphée une Astronomie & une Théogonie, où il expliquoit, en poëte,

<sup>(1)</sup> Infrà, Eclaircissemens, Livre VI, §. 6.7 & 8.

la religion & l'Astronomie orientale. Les Grecs ont toujours été persuadés que les vers orphiques renfermoient une infinité de vérités philosophiques & de principes d'Astronomie. Orphée fut un des Argonautes; il doit avoir puisé ces connoissances dans l'Asie. Il les décrivit en vers, parce que la poésie consacroit alors tout ce qui méritoit d'être retenu, les préceptes de la religion & de la morale, les faits de la nature & de l'histoire. C'est à cet ouvrage qu'il faut rapporter toutes les idées répandues dans la Grece sur la formation du monde, sur les révolutions qu'il a éprouvées, les élémens dont il est composé, les dissérens peuples qui l'habitent, & sur les phénomenes de la diverse longueur des jours dans les différens climats. Les Grecs étoient trop ignorans alors pour avoir acquis la connoissance de ces phénomenes par le calcul; ils ne pouvoient donc l'avoir que par tradition. Dans le poëme des Argonautes, composé 550 ans avant J. C. (1), Onomacrite, sous le nom d'Orphée, parle des Cimmériens comme d'une nation condamnée à d'éternelles ténebres (2). Cette expression exagérée; désigne nécessairement les peuples du nord, long-tems privés de la lumiere du soleil. Les traditions que ce poëte avoit en vue existoient du tems d'Homere, qui a dit à - peu - près les mêmes choses des Cimmériens. Les peuples qui, selon Hérodote (3), dorment pendant six mois, sont évidemment les peuples voisins du pole où la nuit est de six mois. Tout cela étoit connu avant Pithéas, le premier voyageur qui ait pénétré dans les contrées septentrionales. Pithéas sleurit plus de 50 ans après Hérodote, & 200 ans après Onomacrite. Les relations du voyage, & sur-tout du retour des Argonautes, ne sont

<sup>(1)</sup> Mémoires de l'Acad. des Inscriptions, ome IX, page 55.

<sup>(2)</sup> Ibidem, Tom. XII, p. 115.
(3) Liv. IV.

que des fables; mais dans ces romans antiques, pleins de merveilleux, & destitués de vraisemblance, on voit que leurs auteurs, pour embellir l'ouvrage, avoient recueilli toutes les connoissances acquises par les traditions étrangeres. Ce qui est vrai dans ces récits, ne l'est pas moins pour être mêlé de sables. Les anciens avoient donc déjà fait de longs voyages vers le nord, ou plutôt les peuples de l'Asie, éclairés par le peuple qui habita le 50° de latitude septentrionale, avoient conservé la tradition des phénomenes de la nature, au-delà de ce climat. Mais dans l'un & dans l'autre cas, puisque les Grecs n'avoient point voyagé vers le nord avant Pithéas, ces connoissances étoient orientales; elles furent chantées par Orphée, & devinrent le germe de toute la philosophie grecque.

#### S. III.

Linus, poëte comme Orphée son maître & son contemporain, avoit sait une cosmogonie & des livres sur le cours du soleil & de la lune (1). Il se présente une réslexion à saire sur ceci; ou ces livres étoient barbares, & ne répondoient nullement à leurs titres; ou l'on doit s'étonner du peu de progrès qu'avoit sait l'Astronomie dans la Grece, puisqu'elle n'y semble née qu'avec Thalès. C'est que ces vers étoient rendus obscurs par le style siguré des orientaux, transporté dans la poésie & dans une langue qui ne faisoit que de naître. Le peuple saisst avidement les histoires sabuleuses de la théogonie; on négligea les idées astronomiques, & l'intelligence s'en perdit insensiblement. Il en resta seulement quelques traditions; telles sont les grandes années de 120 ans & de 10800 ans, attribuées

<sup>(1)</sup> Suidas, Lexicon, au mot Linus. Veidler, Hist. Astron. p. 8.

à Orphée & à Linus (1). L'une est la période de l'intercalation des Perses, & l'autre un multiple de la période orientale de 3600 ans.

On cite encore, pour les connoissances astronomiques, Ancée, fils de Neptune; Hippo, fille de Chiron; Nausica, fille d'Alcinoiis qui régnoit à Corcyre, laquelle apprit d'Ulysse les cercles de la sphere. L'Astronomie n'étoit alors que la connoissance de la sphere, & celle du mouvement journalier. Tirésias, que l'on regarde comme un prophete du paganisme, fut, selon quelques auteurs, un astrologue qui enseignoit que les astres étoient animés, & qu'il y en avoit de différens sexes (2). Cela n'est pas plus extraordinaire que d'animer les fleuves & les fontaines. Les premiers hommes ont donné une vie & une ame à tout ce qui avoit du mouvement. Au reste, c'étoit encore une idée orientale. On dit que Tirésias devint aveugle en punition d'avoir pénétré dans les secrets des dieux (3). Dans un siecle moins éclairé que celui de Galilée on eût dit la même chose, & à bien plus juste titre, de ce grand homme qui perdit la vue comme Tirésias. Mais au tems de Tirésias on ne l'eût pas persécuté.

#### §. I V.

On rapporte à l'Astronomie l'origine de plusieurs fables de la mythologie grecque, dont nous allons dire un mot, sans ajouter foi à aucune de ces explications. Promethée, selon la fable, fut attaché sur le mont Caucase, où un vautour lui rongeoit le foie à mesure qu'il renaissoit. Mais, selon l'histoire, Promethée, prince ambitieux, & parent de Jupiter, qui régnoit

<sup>(1)</sup> Infrá, Eclairc. Liv. VIII, §. 15.
(2) Bannier, Myth. tom. III, pag. 385. tome 1, page 216. (3) Deslandes, Hist. de la Philosophie,

dans l'isle de Crète, fut chasse par ce monarque. Il se retira dans la Scythie, où il se livra à la contemplation des astres. Il montoit sur le Caucase pour observer; & par le vantour, la fable figure, ou l'esprit de méditation & de recherches dont il étoit dévoré, ou l'ennui de son exil (1). On interprete la fable d'Endimion, amant de Diane, par un astronome dont l'assiduité & l'industrie démêlerent les irrégularités du mouvement de la lune (2). Phaëton conduisant le char du soleil, & précipité dans le Pô, après avoir embrasé la terre, est, selon Plutarque (3), un prince qui régna sur les Molosses; instruit de l'Astronomie, il avoit prédit une grande chaleur qui désola tout son royaume. Et selon Lucien (4), un homme qui s'étoit appliqué particulièrement à connoître le cours du soleil. Il mourut fort jeune, & laissa ses observations imparfaites; ce qui sit dire à quelques poëtes qu'il n'avoit pu conduire le char du soleil jusqu'à la fin de sa carrière. Ces explications peuvent être plus ou moins vraisemblables; mais la plus révoltante est celle de la fable du soleil, reculant d'horreur à la vue du festin d'Atrée. Euripide & quelques auteurs (5) attribuent à ce prince la découverte du mouvement propre des planetes, & de leurs révolutions d'orient en occident, contraires au mouvement diurne. On ajoute qu'il connut les causes des éclipses, & que, comme le soleil en s'éclipsant, semble se dérober à la vue, & reculer en quelque sorte jusques sous l'horizon, on avoit représenté par cette fable l'effet naturel dont Atrée avoit pénétré la cause. Peut-on croire que les hommes aient enveloppé une découverte intéressante, utile, sous un emblême atroce? Indé-

<sup>(1)</sup> Banier, Myth. tom. I, page 110.

<sup>(2)</sup> Pline, Lib. II, c. 9. (3) Vic de Pyrrhus. (4) Traité de l'Astrologie.

<sup>(5)</sup> Hygin. Fabul. c. 258.

Strabon, Géog. Lib. I, page 23. Achilles Tatius, in Uranol. c. 1, pag.

pendamment de ce que l'emblême ne peint pas sidèlement l'esset dont il est question, quelle liaison y a-t-il entre ces idées, entre une invention ingénieuse, & les crimes qui sont frémir la nature?

#### §. V.

SOPHOCLE attribue à Palamede, l'un des premiers guerriers qui périrent devant Troyes, la division de la nuit en plusieurs parties, par la hauteur des étoiles sur l'horizon, afin que les sentinelles pussent veiller & se reposer également. Le même poëte ajoute que Palamede montra aussi aux pilotes à se conduire par la constellation de l'ourse, & par le coucher de Syrius en hiver (1). Ainsi la Grece commença à s'éclairer par le voyage des Argonautes, & par le long séjour que ses guerriers firent en Asie & devant Troyes. Ces connoissances orientales se naturaliserent dans la Grece, & ceux qui les avoient rapportées en furent regardés comme les inventeurs. Le premier fruit de ces connoissances furent les années de trois mois & de six mois que quelques peuples grecs employerent à la mesure du tems, mais l'usage le plus général sut celui de l'année lunaire. Ils eurent même quelque notion confuse de l'année solaire. On en juge par les tentatives qu'ils firent pour faire quadrer cette année lunaire avec le cours du soleil. Ils ajouterent de tems en tems un treizieme mois intercalaire, pour remédier au dérangement du calendrier. On peut imaginer comment ces intercalations étoient faites par un peuple qui ne faisoit point d'observations. Au milieu de ce désordre, les gens de la campagne devoient être fort embarrassés pour en régler les travaux. On prit le parti, à l'exemple des orientaux, d'indiquer ces travaux par le lever & le coucher des étoiles. Les grecs en voya-

<sup>(1)</sup> Freret, Def. de la Chron. page 16.

geant de différens côtés, dans la Chaldée ou dans l'Egypte, rassemblerent les observations qui y avoient été saites, & les apporterent dans leur pays. C'en étoit assez pour eux; ils ne se doutoient pas que l'obliquité de la sphere influât sur ces phénomenes, & qu'une étoile se dégageât plutôt des rayons du soleil pour un pays que pour un autre. De ces observations ainsi rassemblées, ils formerent un calendrier rustique qui ne laissa pas d'être utile. On sut donc attentis à ces signaux, qui, dans le ciel annonçoient le retour des saisons; & l'Astronomie se borna longtems dans la Grece à cette espece d'observations. Il y eut des peuples qui commencerent leur année, comme les Egyptiens, au lever de Syrius. Ce lever annonçoit même par certains caracteres si l'année seroit salubre ou pestilentielle. Syrius eut des autels & des sacrisses (1).

#### §. V I.

Les points des équinoxes & des solstices étoient déterminés par le lever & le coucher des étoiles. On disoit, Syrius se leve héliaquement quatre jours après le solstice. Mais comme les étoiles ont un mouvement progressif en longitude, ou plutôt que les points équinoxiaux retrogradent continuellement à l'égard des étoiles & des constellations, il en résultoit que les levers de ces étoiles retardoient dans le cours de l'année solaire, & que les points des équinoxes & des solstices répondoient à dissérens degrés des constellations (2). Ces changemens deviennent sensibles au bout de quelques siecles. Les Grecs, en retournant dans les pays où ces changemens étoient constamment observés, en rapportoient de nouvelles déterminations qu'ils ajoutoient aux anciennes. Ils ne les distinguoient pas, leur ignorance même étoit telle que leurs meil-

<sup>(1)</sup> Infrà, Eclairc, Liv. IV, §. 17.

<sup>(2)</sup> Infrå, Eclairc, Liv. VI, § 2.

leurs astronomes publicient de ces déterminations qui avoient eu lieu bien des siecles avant eux, & qui n'étoient plus conformes à l'état du ciel. Dans les dissérentes déterminations que rapportent les anciens auteurs, on reconnoît évidemment les lambeaux de dissérentes calendriers apportés successivement dans la Grece, & dont on peut même fixer les dates par le calcul.

Le premier de tous est celui qui est lié à la sphere décrite par Chiron & par Musée. Dans les siecles héroïques de la Grece, où la valeur étoit la seule vertu nécessaire, & la guerre le seul talent qui rendît célebre, on cultiva peu l'Astronomie qui étoit venue d'un pays où les mœurs étoient plus formées, & les peuples plus tranquilles. On ne s'apperçut que cette sphere étoit désectueuse, ou du moins on n'en connut une autre que vers le tems d'Héssiode. C'est l'époque d'un nouveau calendrier.

#### S. VII.

Ce poëte paroît avoir été fort instruit. La plupart des levers & des couchers d'étoiles, qui sont indiqués dans son poëme répondent exactement à son tems (1). C'est une preuve que la Grece reçut alors de nouvelles lumieres de l'orient, & qu'Héssiode les adopta. On peut juger même, en examinant ces observations du lever des étoiles, rapportées par Héssode, qu'elles étoient faites dans ces tems anciens, avec une exactitude qui doit étonner (2). Il en résulte qu'elles peuvent être utiles pour régler la chronologie.

Homere n'étoit pas si instruit qu'Hésiode. Il applique mal

<sup>(1)</sup> Infrà, Eclairc. Liv. VI, §. 14.

<sup>(2)</sup> Ibidem, S. 13.

les connoissances dont il fait usage. Il paroît, par exemple, qu'il n'ignoroit pas que la terre a des climats où le plus long jour d'été est de 24 heures; d'autres où le soleil est plusieurs mois sans se montrer; mais il applique cette derniere circonstance aux Cimmériens, qui habitoient les environs des Palus Méotides. Cette ignorance d'Homere, l'un des hommes les plus éclairés de son siecle, prouve que les Grecs, 1000 ans avant J. C., ne connoissoient point ces phénomenes par la théorie de la sphere, ni par le récit de quelque voyageur, témoin oculaire; mais qu'ils les connoissoient confusément, par une tradition vague, incertaine, étrangere même au pays où ils l'avoient puisée. Rien ne fait mieux voir que cette idée des pays septentrionaux avoit été apportée de l'Asie; mais que les noms des lieux & des peuples s'étant perdus, on avoit retenu seulement que ces phénomenes avoient lieu vers le nord; & on les attribuoit aux Cimmériens, parce que les Grecs ne connoissoient point apparemment de nation plus septentrionale.

#### §. VIII.

ALORS, c'est-à-dire au tems d'Hésiode & d'Homere, l'année sut de douze mois & de 360 jours (1). On quitta sans doute l'usage de l'année lunaire pour se rapprocher du cours du soleil. Comme on avoit coutume d'ajouter un mois tous les deux ans à l'année lunaire, on en ajouta également un tous les deux ans à l'année de 360 jours. Cette intercalation vicieuse produisoit des erreurs énormes; mais ce qui doit étonner, c'est qu'elle a subsisté jusqu'au tems d'Hérodote & d'Hippocrate. Solon remédia en partie à ce désaut, en in-

<sup>(1)</sup> Infrà, Eclaircissemens, Livre VI, §. 16.

troduisant l'usage des mois pleins & caves, c'est-à-dire, alternativement de 29 & de 30 jours; & l'année redevint purement lunaire. Mais les Grecs s'obstinoient à garder leur année de 360 jours, & leur mois intercalaire tous les deux ans. Cette période de deux ans s'appelloit Dieteride. La correction de Solon ne s'établit qu'à Athenes. L'ancienne forme prévalut plus ou moins de tems dans les différentes villes de la Grece. Sans les olympiades, la chronologie grecque auroit été dans la plus grande confusion. Iphitus, roi d'Elide, qui établit ou renouvella les jeux olympiques, voulut qu'ils fussent célébrés chaque quatrieme année au milieu du premier mois qui suit le solstice d'été. Mais l'année olympique n'étoit que de 362 ou 361 jours (1). En quatre ans elle se seroit écartée de 14 jours du cours du soleil; & au bout de 50 ans les jeux olympiques auroient été transportés au solstice d'hiver, si les Grecs n'avoient pas eu quelque signe céleste qui les avertît du moment du solstice, & qui ramenât la célébration des jeux à sa véritable place. Nous pensons, quoique les auteurs anciens n'en aient rien dit, qu'ils se régloient par le lever de quelqu'étoile,

#### S. IX.

SI nous jettons un coup-d'œil sur l'Italie, à cette époque qui suit la fondation des jeux olympiques, nous y remarquerons une singularité rare dans l'histoire de l'Astronomie. Les anciens peuples de l'Italie ne régloient point leurs mois sur le cours de la lune; ils avoient des mois qui n'étoient que de 16 jours, d'autres qui en avoient 35 & plus. C'est presque le seul exemple d'une mesure du tems qui n'ait pas son origine dans l'Astronomie, en supposant la vérité du fait attesté par Solin,

<sup>(1)</sup> Infrà, Eclaircissemens, Liv. VI, §. 17.

Censorin & Plutarque. Romulus, par une singularité non moins remarquable, donna aux Romains une année de 10 mois & de 304 jours (1). Les habitans du Kamchatka n'ont également que dix mois de leur année; mais c'est qu'elle n'est réglée que par leurs travaux. La saison de l'hiver & de l'inaction, qui, chez eux, est d'environ trois mois, n'en fait qu'un(2). Les Romains adopterent bientôt l'année lunaire de 12 mois & de 355 jours. On pense que l'Italie pouvoit tenir cette connoissance d'Evandre, qui, selon la fable, passant en Italie, quelque tems avant la guerre de Troye, instruisit les Aborigenes, & leur communiqua l'usage des lettres, du labourage, &c.; ou d'Enée, qui, s'il a jamais mené en Italie les débris de sa nation, a pu y porter quelques – unes des connoissances répandues dans l'Asse (3).

Mais il est plus qu'incertain qu'Enée ait jamais été en Italie (4). A l'égard d'Evandre, il étoit, dit on, sils d'une Sibylle (5). Nous avons dit que Berose étoit pere de la Sibylle babylonienne; il en naît un soupçon que cet Evandre pourroit bien être petit-sils de Berose, & que les connoissances, apportées de l'Asie dans la Grece par cet astronome, ont passé peu de tems après dans l'Italie.

Numa, le second roi de Rome, voulut que l'année sut aussi réglée sur le cours du soleil, & comme la révolution du soleil excede l'année lunaire de 11 jours, il sit intercaler tous les deux ans un mois de 22 jours. Il connoissoit assez précisément la longueur de l'année solaire, pour ne pas ignorer qu'elle avoit encore un quart de jour de plus. Il en tint compte en multi-

<sup>(1)</sup> Infrà, Eclaireissemens; Livre VI, (3) Scaliger, de emend. temp. lib. IV,

<sup>(2)</sup> Voyage de M. l'Abbé Chappe, en (4) Mém. Acad. Inf. t. XVI, p. 412. Sybérie, tome III, pages 17 & 18. (5) Tite-Live, lib. I, c. 5 & 7.

pliant ces 11 = jours par 8, pour en former 90 jours, qu'il partagea en quatre mois, deux de 22, & deux de 23 jours, dont il en intercaloit un tous les deux ans. La Grece n'étoit pas si avancée. Elle eut cette période de 8 ans deux siecles plus tard. Nous ignorons d'où Numa avoit reçu des connoissances si exactes pour son tems. On a prétendu même qu'il n'ignoroit pas le véritable système du monde, & qu'il plaçoit le soleil au centre de l'univers; ce qui nous paroît difficile à croire (1). Mais ce prince gâta le bel ordre qu'il avoit établi, en laissant subsister, par respect pour le nombre impair, le jour presque entier dont l'année lunaire étoit trop longue. Il en résulta qu'au bout de trois périodes de 8 ans, il y avoit 24 jours d'erreur. Aussi voulut-il que dans la troisseme de ces périodes, au lieu d'intercaler quatre mois ou 90 jours, on n'en intercalât que trois de 22 jours chacun. C'est pourquoi l'ordre n'étoit rétabli qu'au bout de 24 ans (2). Ainsi ce prince philosophe, qui donna des loix sages, cet homme qui assignoit peut-être au soleil sa véritable place, qui du moins connoissoit les mouvemens de cet astre, & ceux de la lune, avec assez d'exactitude, fit prêter la révolution du soleil, celle de la lune, l'ordre civil, à la vénération qu'il avoit pour le nombre impair. Cette inconséquence au reste n'étonne point quand on pense qu'on en retrouve des exemples chez les peuples les plus éclairés. Le jour chasse les ténebres de la nuit, mais les ombres restent. Tant qu'il existera des corps, l'ombre sera à côté de la lumiere; tant qu'il y aura des hommes, l'erreur aura sa place près des connoissances sublimes.

<sup>(1)</sup> Infrà, Eclaitc. Liv. VI, §. 19. (2)

<sup>(2)</sup> Tite Live, Lib. I, c. 19.

#### §. X.

Le premier des Grecs que l'on peut regarder comme un astronome, celui qui porta dans la Grece les fondemens de l'Astronomie, fut Thalès, qui naquit à Milet 641 ans avant J. C. Il étoit d'une famille illustre, & descendoit des rois de Phénicie. La premiere partie de sa vie sut errante. Il se retira d'abord en Crete pour cause de religion; ensuite, étant déjà avancé en âge, le goût des sciences le conduisit en Egypte. Il y vécut avec les prêtres qui l'instruisirent, & qu'il instruisit lui-même, car il leur enseigna à déterminer la hauteur des pyramides par la longueur de leur ombre (1). Il vint terminer sa carriere au sein de sa patrie, où il forma des disciples qui furent les philosophes de la secte Ionienne. Ses opinions étoient que les étoiles sont de la même substance que la terre, mais de cette substance enflammée; que la lune emprunte sa lumiere du soleil; qu'elle est la cause des éclipses de cet astre, & qu'elle s'éclipse elle-même en entrant dans l'ombre de la terre : que la terre est ronde, & peut être partagée en cinq zones, au moyen de cinq cercles, qui sont l'arctique & l'antarctique, les deux tropiques & l'équateur; que ce dernier cercle est coupé obliquement par l'écliptique, & perpendiculairement par le méridien. Il apporta donc dans la Grece la connoissance des cercles de la sphere. Jusques-là ce qu'on avoit entendu par la sphere n'étoit que la description des constellations. Ces connoissances ne se répandirent point, & deux siecles après Thalès, Hérodote, un des plus beaux génies de la Grece, en étoit assez peu instruit pour dire, en parlant d'une éclipse, le soleil abandonna sa place, & la nuit prit la place du jour. Thalès est fa-

<sup>(1)</sup> Infrà, Eclaircissemens, Livre VI, §. 22.

meux pour avoir le premier prédit une éclipse de soleil. Si les Egyptiens ont su réellement les prédire, c'étoit au moyen de quelque période, ou plutôt de quelques regles qu'ils ont pu communiquer à Thalès; mais cette prédiction si fameuse se borne a avoir annoncé l'année où ce phénomene arriva, & elle paroît avoir été faite presque au hasard (1). Cela prouve comment la célébrité s'acquiert dans un pays d'ignorance. On dit qu'il messura le diametre du soleil, & qu'il le trouva de la 720° partie du cercle, ou d'un demi degré. Mais Thalès ne paroît pas avoir été en état de faire cette observation. Il n'avoit pas les instrumens nécessaires. C'est évidemment un milieu pris entre les deux déterminations égyptiennes, que nous avons rapportées, de la 700° ou la 750° partie du cercle (2).

#### §. X I.

PHERECIDES, qui fut contemporain de Thalès, dressa; dit-on, dans une Isle de la mer de Syrie, une machine propre à montrer les conversions du soleil, c'est à-dire, à mesurer son mouvement vers les pôles d'un solstice à l'autre (3). Mais cette machine qui ne peut être qu'un gnomon, ne sut connue dans la Grece & à Sparte que par Anaximandre. Ce philosophe, successeur de Thalès, naquit à Milet 610 ans avant J. C. On lui attribue l'invention de la sphere, & la premiere connoissance du zodiaque. On ne sait ce que les anciens auteurs veulent dire en s'exprimant ainsi; car la sphere & le zodiaque étoient connus de Thalès: les constellations l'étoient bien avant ce philosophe. Ainsi il ne reste rien à Anaximandre que l'honneur d'avoir transporté peut-être ces connoissances à Lacé-

<sup>(1)</sup> Infrà, Eclaircissemens, Livre VI, (2) Ibidem, §. 25. §. 24. (3) Diogene Laerce,

démone où elles n'avoient pas encore pénétré. Il érigea le premier gnomon dans cette ville, & il y démontra la marche du soleil.

L'invention des cartes géographiques mérite particulièrement à Anaximandre la reconnoissance de la postérité. C'est sans doute une très belle idée que celle de développer la surface de la terre, pour l'exposer aux regards curieux des hommes. On pense bien que de tout tems les voyageurs ont eu une espece de géographie pour se diriger dans l'étendue des pays qu'ils avoient à parcourir. Cette géographie n'étoit que le résultat de quelques itinéraires; ceux qui avoient fait une route, les auront rédigés par écrit pour l'instruction de ceux qui ne l'avoient pas encore faite. Les sauvages de l'Amérique tracent ainsi sur des peaux des especes de cartes géographiques (1). Celui qui le premier rassembla les traditions, les récits des voyageurs, & disposa sur un plan les disférentes contrées de l'univers, fut vraiment l'inventeur de la géographie & des cartes. Cette invention peut appartenir originairement aux Egyptiens. On parle de colonnes dressées par l'ordre de Sésostris dans la ville d'Æa en Colchide. où les bornes des terres & des mers étoient marquées. Les Grecs ont pu en rapporter l'idée. C'est pourquoi Homere s'est si bien distingué par la connoissance des peuples de la terre & des pays qu'ils habitent. Mais Anaximandre, saissssant cette idée, dressa la premiere carte géographique.

On a pensé qu'Anaximandre avoit entrepris & exécuté la mesure de la terre. Le célebre M. Damville (2) l'infere d'un passage de Diogene-Laeree. Malgré l'autorité de ce savant homme, nous ne croyons point qu'Anaximandre ait eu même

<sup>(1)</sup> Lassiteau, Mœurs des Sauvages, tome II, page 225. (2) Traité des Mesures itinéraires, page 83.

l'idée de cette opération. Il est évident qu'on a confondu la représentation de la terre sur les cartes, avec sa mesure. Nous ne voyons point que dans aucun pays du monde on ait exécuté cette grande entreprise, sans qu'elle ait été citée avec éloge par les historiens, & célébrée par la nation entiere. Les Grecs, plus vains & plus jaloux de la gloire nationale, qu'aucun autre peuple, n'y auroient pas manqué. La mesure grecque de la terre seroit attestée par les poèmes, par l'histoire & par les inscriptions.

La représentation du monde étoit alors fort bornée; on ne connoissoit rien au delà de l'équateur. L'étendue de l'est à l'ouest étoit beaucoup plus grande que du midi au nord; c'est pourquoi on nomma longitude l'étendue de la terre de l'ouest à l'est, & latitude celle du midi au nord. Quelque borné que fût l'univers connu, il paroissoit immense sur les cartes; & l'on sait que Socrates s'en servit pour consondre l'orgueil d'Alcibiade.

#### S. XII.

QUANT aux opinions d'Anaximandre, nous ne croirons point qu'il ait pensé que la terre avoit la forme d'une colonne, ni que pour expliquer les éclipses il ait comparé le soleil & la lune à des roues remplies d'un feu qui s'échappe par un trou, disant qu'il y avoit des éclipses lorsque cette bouche se trouve embarrassée & fermée (1). Thalès a connu les causes des éclipses; son disciple devoit les connoître comme lui. Le desir qu'ont les hommes de produire des nouveautés qui soient leur ouvrage, ne les sert point si mal. Diogene-Laerce & Eudeme (2) rap-

<sup>(1)</sup> Plut. de placitis Philos. Lib. II, c. 20, 21, 25, Lib. III, c. 10. (2) Diogene in Anax.

portent des opinions plus dignes de ce philosophe, & nous ne devons croire des hommes célebres que ce qui est au niveau de leur réputation. Il regardoit le soleil comme un feu pur, & la terre comme un corps en mouvement autour du centre du monde (1). Il pensoit de même que Thalès sur la luniere de la lune. Il croyoit cependant qu'elle avoit une lumiere propre, mais beaucoup plus foible que celle qu'elle empruntoit du soleil. Cette fausse opinion feroit croire qu'il avoit observé la lueur pâle qui paroît sur la partie obscure de la lune, lorsqu'elle est sous la forme d'un croissant; cette lueur qui vient de la lumiere renvoyée par la terre, & réfléchie une seconde fois par la lune: ou bien peut-être encore auroit-il remarqué la lumiere rougeâtre que la lune conserve dans ses éclipses totales; lumiere qui est due aux rayons du soleil brisés dans l'atmosphere de la terre, qui, atteignant jusqu'à la lune, sont résléchis vers nous. Cette découverte feroit honneur à Anaximandre, quoiqu'il en eût mal saisi la cause. Il y a tant de vérités & de phénomenes que nous n'expliquons peut-être pas mieux.

Anaximandre enseigna la pluralité des mondes. Cette opinion, contenue dans les vers orphiques, su adoptée par ceux des philosophes grecs qui eurent assez de génie pour sentir combien elle est grande & digne de l'auteur de la nature.

#### S. XIII.

ANAXIMENE, né à Milet l'an 554 avant J. C., fut le chef de la secte Ioniene, après Anaximandre. Il n'a point eu des opinions qui lui sussent particulieres. Il suivoit celles d'Anaximandre & de Thalès. On lui attribue, comme à eux, des sentimens ridicules, tels que celui de supposer la terre plate, tandis

<sup>(1)</sup> Infrà, Eclaircissemens, Liv. VIII, §. 12.

qu'il est très sûr que Thalès la croyoit ronde (1). Peut-être les cartes qu'Anaxmandre avoit dressées, & qui donnoient à la terre la forme & l'apparence d'un plan, ont-elles produit cette erreur. Anaximene imagina & enseigna le premier la solidité des cieux. Plutarque dit qu'il les supposoit de terre, c'est-à-dire d'une matiere solide & dure (2). En esset quand on a réssechi sur le mouvement qui entraîne toutes les étoiles de l'orient vers l'occident, en conservant leur ordre & leurs distances, on a pu penser d'abord que le ciel étoit une enveloppe sphérique & solide, à laquelle les étoiles étoient attachées comme des clous.

Anaximene passe pour l'inventeur des cadrans solaires. Cette invention seroit une suite assez naturelle de celle du gnomon qu'Anaximandre avoit érigé à Lacédémone. Mais il est fort douteux que l'une & l'autre appartiennent aux philosophes grecs. Cette connoissance étoit très ancienne dans l'Asie. Berose, l'astronome, passa dans la Grece; il y porta le gnomon, la division du jour en 12 heures, & sans doute les cadrans dont il a été nommé aussi l'inventeur. N'oublions pas que la plupart des découvertes attribuées aux anciens Grecs ne sont que des connoissances communiquées. Ce qui nous paroît probable, c'est que le cadran solaire, ainsi que le gnomon & la division du jour, furent transportés de Babylone dans la Grece, par Berose. La division du jour seulement fut adoptée; les deux instrumens resterent sans usage, chez un peuple qui n'avoit pas assez d'apritude aux sciences pour s'approprier des instrumens étrangers & inconnus. On les oublia; & les deux philosophes, Anaximandre & Anaximene, les réinventerent de nouveau, ou en firent revivre la connoissance; & dans l'un & dans

<sup>(1)</sup> Plut. de Plac. Phil. lib. III, c. 10.

<sup>(2)</sup> Ibidem, lib. II, c. 11, 14.

l'autre cas, les Grecs ne manquerent pas de leur en attribuer tout l'honneur, ou par justice, ou par vanité. Jusqu'à cette époque les Grecs, qui n'avoient point de cadrans ni d'horloges, connoissoient les divisions du jour, ou les heures, par l'ombre du soleil. L'heure du dîner étoit sixée lorsque l'ombre étoit de 10, de 12 pieds, &c. On avoit des esclaves dont la fonction étoit d'examiner l'ombre, & d'avertir du moment où elle avoit la longueur sixée (1).

#### S. XIV.

Anaxagore de Clazomene fut le disciple & le successeur d'Anaximene. Il naquit 500 ans avant J. C. En méditant sur les phénomenes de la nature, il négligea ses intérêts particuliers, & ne se mêla point des affaires publiques. On lui reprocha qu'il oublioit son pays; mes yeux, dit-il en montrant le ciel, sont sans cesse tournés vers ma patrie. On lui demanz doit encore quelle étoit la destination naturelle de l'homme; c'est, dit-il, de considérer le ciel & les astres. Ces idées plaisent par l'enthousiasme qui les a dictées. On sent que ce goût exclusif pour certaines connoissances, cette persuasion intime qu'elles méritent seules d'attacher, sont toujours accompagnés d'efforts, & suivis de quelque succès. Nous allons rapporter les opinions d'Anaxagore sur les astres, car nous devons répéter que l'Astronomie de la Grece consiste presque uniquement dans les opinions de ses philosophes. On n'y observa point, ou du moins la plupart des observations qui ont pu y être faites ont été ensevelies dans l'oubli; ce qui, chez un peuple si jaloux de la gloire des arts & des sciences, prouve que ces observations étoient mauvaises. Anaxagore disoit que les ré-

Mémoires de l'Académie des Insc. tome IV, pag. 151.

gions supérieures qu'il appelloit l'éther, étoient remplies de feu, & il ajoutoit que la révolution rapide de cet éther avoit enlevé des pierres, ou des masses considérables de dessus la terre, lesquelles s'étant enslammées avoient formé les étoiles (1).

Cette opinion d'Anaxagore des cieux & des étoiles formés de pierre a une origine singuliere, mais assez naturelle. On rapporte que la 2º année de la 78e olympiade, il tomba du ciel, en plein jour, une pierre auprès du fleuve Egos, dans la Thrace. On la montroit encore au tems de Pline. La date de cet événement a été confignée dans la chronique athénienne, à l'année 1113 de l'ère attique ou de Cécrops. Ce prodige donna lieu au philosophe de conclure que la voûte céleste étoit composée de grosses pierres, que la rapidité du mouvement circulaire tenoit éloignées du centre, & qui y tomberoient sans ce mouvement. Si le fait est vrai, cette pierre avoit été lancée par quelque volcan. Voilà comment les faits mal observés & mal expliqués conduisent à des hypotheses fausses. Pline a été plus loin. Il a avancé qu'Anaxagore avoit prédit la chûte de cette pierre, en vertu de ses connoissances astronomiques, comme s'il avoit été question d'une éclipse (2).

Anaxagore disoit encore que le soleil étoit une masse de seu plus grande que le Péloponese. Plutarque assure qu'il le regardoit comme une pierre enslammée; Diogene - Laerce comme un fer chaud. Ces opinions absurdes sont évidemment désigurées. Tout cela ne signifie que l'idée très belle & très philosophique de considérer le soleil comme un feu semblable au seu terrestre. Le célebre Xénophon se moqua de cette pensée d'Anaxagore que le soleil étoit de la même nature que le seu. Le génie saisit des traits de ressemblance qui échappent au vulgaire.

<sup>(1)</sup> Plutarque, Opinions des Philosophes, lib. II, c. 23 & 16.

<sup>(2)</sup> Pline, lib. II, c. 58. Mém, Acad. Insc. tom. V, p. 421.

On nous pardonnera cette expression qui ne semble pas faite pour Xénophon. Mais on est grand homme dans son genre; on est un homme ordinaire dans les choses qu'on n'entend pas.

#### S. X V.

ANAXAGOR E pensoit que les astres avoient eu d'abord un mouvement irrégulier; que le pole avoit tourné long-tems autour du même point de la terre avant de se fixer. L'axe de la terre prit enfin une position inclinée à l'égard du soleil, pour rendre la température plus égale &, la terre habitable; il reconnoissoit ainsi les vues de la Providence. Toutes ces idées naissent évidemment de celle du chaos qui a précédé la formation de l'univers, & sur lequel la philosophie s'est souvent permis des conjectures. Qui sait d'ailleurs si ce mouvement du pole autour d'un point, ne viendroit point de l'idée obscurcie & altérée du mouvement du pole de l'équateur; connoissance qu'ont eue les Chaldéens, long-tems avant l'époque où nous sommes? Mais doit-on croire qu'un successeur de Thalès, qui devoit connoître la route oblique du soleil, ait pensé que cet astre ne s'avançoit pas vers les poles au-delà des tropiques, par la difficulté de percer un air trop dense & trop épais, qui le forçoit de rebrousser chemin. C'est cependant ce que nous apprend Plutarque (1), si on en doit croire sa compilation indigeste des opinions des philosophes.

#### §. XVI.

SELON Anaxagore la voie lactée étoit la réflexion des rayons du soleil, ou plutôt il pensoit que cette blancheur pouvoit être produite par la lumiere propre de certains astres, que la lumiere du soleil rendoit insensible, & qu'on ne pouvoit appercevoir

<sup>(1)</sup> Plut, de Placit. Philof. lib. II, c. 23.

que lorsque l'opacité de la terre interceptoit les rayons solaires (1). Les cometes, selon lui, étoient formées par l'assemblage fortuit de plusieurs étoiles errantes (2). Il fut le premier qui écrivit sur l'illumination de la lune & sur ses éclipses. Il avança même qu'elle étoit habitable comme la terre, & qu'elle devoit avoir, comme notre globe, des eaux, des montagnes & des vallées (3). Il faut louer la sagacité du philosophe qui a prévenu les découvertes du télescope. Nous finirons cet article par un mot qui donne une grande idée d'Anaxagore. Un homme lui demandoit si les montagnes de Lampsace ne deviendroient point mer un jour; oui, dit-il, si le tems ne finit point. Ainst l'esprit humain a des momens prophétiques! Anaxagore éclairé par une étincelle du génie de Buffon, a deviné l'illustre auteur de l'histoire naturelle.

## S. XVII.

ANAXAGORE eut Démocrite pour ennemi, qui l'accusa de s'être approprié sur les astres & sur le monde des opinions beaucoup plus anciennes que lui (4); mais ce n'est pas à la haine qu'on doit s'en rapporter. D'ailleurs c'étoit l'histoire de tous les Grecs & de Démocrite lui-même. Anaxagore fut persécuté. On lui fit un crime d'avoir enseigné la cause des éclipses de lune. parce que, selon le peuple, les philosophes attribuoient à des causes naturelles les actes de la puissance des dieux (5). Anaxagore avoit enseigné le premier l'existence d'un seul Dieu; on le taxa d'impiété & de trahison envers sa patrie. Il sut proscrit, lui & ses enfans. Quand on lui prononça sa sentence de mort: " Il y a long-tems, dit-il, que la nature m'y a condamné; & " à l'égard de mes enfans, quand je leur ai donné la naissance,

<sup>(1)</sup> Veidler, pages 81, 103.

<sup>(2)</sup> Aristote, de Meteorologiis, lib. I,

C. 13.

<sup>(3)</sup> Plut. de Plac. Phil. lib. II, c. 25, 26. (4) Diogene-Laerce, in Democr.

<sup>(5)</sup> Plutarque, in Nicias, §. 9.

#### HISTOIRE DE L'ASTRONOMIE.

206

» je ne doutois pas que ce ne fût pour mourir un jour ». Périclès, son disciple, le défendit, & lui sauva la vie; il sut seulement exilé.

Archelaus, le dernier philosophe de la secte Ionienne, ne peut être cité que pour l'analogie qu'il établissoit entre le soleil & les étoiles. Il regardoit le soleil comme une étoile plus grande que les autres. Anaxagore & lui transporterent l'école de Milet à Athenes, qui devenoit le siege de la philosophie.





### L'ASTRONOMIE ANCIENNE.

#### LIVRE HUITIEME.

DE l'Astronomie des Grecs dans la secte de Pythagore, dans la secte éléatique, & des opinions de quelques autres Philosophes.

# S. PREMIER.

Nous venons de parcourir ce que la secte Ionienne nous fournit de connoissances sur l'Astronomie; mais dans le même tems florissoit en Italie la secte que Pythagore fonda peu de tems après la mort de Thalès.

Pythagore naquit vers 580 ans avant J. C., & fut un des plus grands hommes de l'antiquité. Il étoit Toscan selon les uns, & felon d'autres Tyrien. Son nom est plus connu que son origine. Il n'avoit pas encore dix huit ans quand il alla entendre Thalès (1). Ce philosophe lui conseilla le bon usage du tems,

<sup>(1)</sup> Bayle, art. Pyth. remarque B. Diogene-Laerce, cité à la marge.

& la tempérance comme le soutien de l'étude. Ce précepte est la source de l'abstinence, devenue célebre sous le nom de régime de Pythagore. Sorti de l'école de Thalès, Pythagore entreprit différens voyages pour acquérir des connoissances. L'instruction ne se répandoit pas alors facilement d'un bout du monde à l'autre, comme aujourd'hui. Les hommes, placés dans des climats éloignés, étoient les seuls livres qu'on pût consulter. Il falloit du courage & une véritable vocation, pour acquérir la science avec tant de peine. Pythagore passa en Phénicie, dans la Chaldée, dans les Indes où la mémoire de son nom subsiste encore (1). Les Indiens ont conservé dans leurs annales le souvenir de Pythagore, ainsi que celui de Zoroastre. Il passa ensuite en Egypte où il resta, dit-on, 22 ans (2), ce qui est peu vraisemblable. Il ne paroît pas y avoir puisé assez de connoissances pour un si long séjour. Polycrate, tyran de Samos, l'avoit recommandé à Amasis, roi d'Egypte, qui lui donna des lettres pour les prêtres. Il s'adressa d'abord à Héliopolis; les prêtres de cette ville pour s'en défaire le renvoyerent à ceux de Memphis, comme à leurs anciens. Ceux de Memphis sous le même prétexte le renvoyerent à Diospolis ou à Thebes. Ceux-ci n'osant le refuser à cause du roi, se proposerent de le détourner de son dessein par la grandeur des travaux & des fatigues qu'ils lui imposeroient. Ils lui proposerent donc les préparations les plus dures & les plus étrangeres à la religion des Grecs; la circoncision étoit la premiere. Si d'ailleurs ces préparations ressembloient, comme on peut le croire, à celles de Mithra dans la Perse, elles devoient être esfrayantes. Elles renfermoient 80 especes de souffrances ou même de supplices. Il falloit pendant plusieurs jours de suite traverser à la nage un espace d'eau consi-

<sup>(1)</sup> Holwel, Itad, du Shas-theh, pag. 31. (2) Jamblique, de Vit, Pyth. lib. I, c. 4. dérable,

dérable; passer à travers le feu; vivre quelque tems dans un lieu désert; s'abstenir de nourriture, & cependant vaquer à différens exercices, &c. Ceux qui n'y périssoient pas étoient admis. Il est évident que les prêtres, pour se réserver leurs secrets, vouloient faire périr, par ces épreuves dangereuses, ceux qui avoient la témérité de s'y hasarder, & n'admettre que les hommes assez courageux pour le tenter, & assez forts pour y résister; ce qui ne pouvoit être que très rare(1). Mais Pythagore ayant accompli tout avec autant de célérité que d'exactitude, ils furent forcés de lui ouvrir les secrets de leurs sciences, & cela n'étoit arrivé à nul étranger avant lui.

Revenu à Samos, qui étoit sa patrie d'adoption, il étoit en état d'enseigner; mais il ne s'y trouva point d'auditeurs qui daignassent l'entendre; c'est ce qui le détermina à passer en Italie, à Cortone, ville du territoire de Tarente, où il se sit beaucoup de disciples, & une grande réputation. Il est le premier qui se soit fait appeller philosophe. Avant lui, les hommes qui se livroient à la contemplation de la nature, portoient le nom de sages; il prit celui de philosophe par modestie (2). Il fut en grande vénération chez les Romains, qui voulurent lui attribuer la morale & les préceptes de Numa, qu'ils faisoient Pythagoricien (3), quoiqu'il fût mort plus de cent ans avant la naissance de Pythagore. Vers l'an 411 de Rome, un oracle ayant ordonné aux Romains d'élever une statue au plus brave & au plus sage des Grecs, il en dresserent une à Alcibiade, & une autre à Pythagore (4).

<sup>(1)</sup> Jablonski, Pantheon. Ægypt. Proleg.

<sup>(2)</sup> Cicer. Quaft. Tuscul. lib. V.

<sup>(3)</sup> Tite-Live, liv. XL, c. 29. Bayle, Art. Pyth. Remar. B.
(4) Pline, lib. XXXIV, c. 6.

#### S. II.

PYTHAGOR E rapporta de ses voyages la connoissance de l'obliquité de l'écliptique. Il apprit aussi à l'Italie que les deux étoiles du matin & du soir, hesper & lucifer, n'étoient qu'un seul & même astre, la planete de vénus. On pourroit presque croire que les prêtres d'Egypte lui communiquerent la connoissance du véritable mouvement de vénus & de mercure, & que c'est par une tradition qui subsista long-tems après lui, en Italie, que cette découverte des Egyptiens nous a été transmise. Il n'admettoit point l'irrégularité du mouvement des planetes (1). L'Asie lui avoit appris à faire des astres le séjour des dieux. Il n'étoit pas de la dignité de ces êtres sublimes de marcher inégalement dans leurs orbites circulaires.

Les anciens Grecs regardoient le cercle comme parfait, parce qu'il est sini, & n'est susceptible d'aucune addition; parceque dans sa courbure toujours égale, tous ses points peuvent être également le commencement, le milieu & la sin; parceque le mouvement revenant sans cesse sur lui-même, le cercle sournit des périodes sinies qui se renouvellent à l'infini (1). On peut donc attribuer à Pythagore le préjugé, qui a régné si long-tems dans l'Astronomie, que les planetes ne pouvoient décrire que des cercles, & ne pouvoient les décrire qu'uniformément. Ces considérations sur le cercle sont vraisemblablement son ouvrage. Ces idées d'ordre, de régularité & de la prééminence de certaines formes, nous semblent avoir une origine grecque. Les anciens peuples plus sages se bornoient à amasser des faits; les Grecs avoient la manie de raisonner sur tout, d'expliquer avant de connoître, & souvent de partir d'un seul fait pour établir

<sup>(1)</sup> Geminus, c. I.

<sup>(2)</sup> Simplicius, de calo, lib. I, Com. 13.

des généralités. Whiston a cependant imaginé que cet attachement des anciens à donner la figure circulaire aux orbites dés planetes, étoit dû à la tradition confuse, restée sur la terre, que ces orbites avoient été primitivement circulaires avant le déluge. Au reste cet attachement à la figure circulaire étoit pauvreté & ignorance chez les anciens. Ils ne connoissoient alors d'autre courbe fermée, & revenant sur elle-même, que le cercle. Il ne devint préjugé que lorsque l'école de Platon ayant découvert les sections coniques, on ne s'avisa point d'essayer d'autre courbe pour expliquer les mouvemens célestes, par respect pour la figure circulaire.

#### §. III.

PITHAGORE établissoit douze spheres dissérentes; le sirmament ou la sphere des étoiles, celle de saturne, de Jupiter, de Mars, de mercure, de vénus, du soleil, de la lune; ensuite la sphere du feu, de l'air, de l'eau, enfin le globe de la terre (1). De l'idée des étoiles attachées à la voûte céleste, on passa à celle que chaque planete avoit une sphere, ou un ciel solide où elle étoit également attachée. Les anciens ne pouvoient concevoir qu'un astre pût être suspendu, & se mouvoir de lui même librement dans l'espace, à moins qu'il ne fût attaché à une calotte solide & sphérique (2). Voilà l'origine de . ces cieux concentriques & roulans les uns dans les autres, que l'on fit de crystal, afin de voir facilement au travers. Il étoit aussi aisé d'imaginer un corps mu en rond par une cause inconnue, que d'imaginer une sphere pour le porter. Mais les idées naturelles, les systèmes simples, sont toujours les derniers qui se présentent à l'esprit humain. Pythagore avoit pris cette mauvaise

<sup>(1)</sup> Auctor anonymus vita Pythag. apua Photium.

Veidler page 86. (2) Simplicius, de calo, l. II, comm. 46.

physique dans l'Asie. Les Perses donnoient un ciel au soleil, à la lune, aux étoiles (1).

Pythagore enseigna publiquement que la terre étoit au centre de l'univers. Il réserva pour ses disciples de choix l'opinion du mouvement de la terre & de l'immobilité du soleil qui eût choqué le vulgaire.

Il sera peut être intéressant de rapporter ici les idées philosophiques, que Pythagore avoit puisées dans l'Inde sur la formation de l'univers. Le partage de l'étendue universelle s'étoit fait dans l'origine des choses, entre la nuit primitive & la lumiere. On conçut en conséquence au centre de la nuit un commencement de lumiere, une espece de foyer. Ce foyer augmentant le volume de sa masse par l'attraction successive de tout ce qui lui étoit homogene, dut s'accroître au point de repousser les ténebres en tout sens, à des distances proportionnées à sa force, & de former, dans le centre même de la nuit, un empire lumineux dont les limites sphériques fussent tracées, dans cette substance concave & azurée qu'on appelle le ciel. M. l'Abbé le Batteux (2), qui nous fournit ce passage, remarque avec assez de vraisemblance que ces idées physiques furent les raisons qui firent adopter à Pythagore le mouvement de la terre, & qui lui firent placer le soleil au centre du monde. C'étoit, ajoute M. l'Abbé le Batteux, parcequ'il convenoit à l'astre, roi du monde, d'être au milieu de son empire, & d'y être en repos; c'étoit parceque l'œil du monde devoit être placé à des distances égales des limites. Mais ces idées qui, au défaut des observations, déterminerent Pythagore à cette opinion vraie & philosophique, ne sont point, selon nous, celles qui ont produit le système. Ces idées ne sont nées au contraire qu'a-

<sup>(1)</sup> Infrá, Eclairc. livre IV, §. 3. Zend-Avesta, tome II, page 364.

<sup>(2)</sup> Mémoires de l'Académie des Inscriptions, tome XXVII, pages 242, 243.

près le système & pour son explication. C'est parce que des observations ont enseigné que le soleil étoit au centre du monde, c'est parce que la voûte sphérique & azurée du ciel, semble être les limites de la sphere de la lumiere, que l'on a imaginé, en y ajoutant l'idée du chaos primitif, toute cette explication physique. Sans cette connoissance tirée de l'Astronomie, les philosophes, ou les physiciens, qui ne sont jamais embarrassés, auroient expliqué sans peine des faits contraires ou conformes aux apparences. Ils auroient dit que le soleil étoit en mouvement, parce que le mouvement est essentiel au principe actif, qui met tout en mouvement dans la nature, parce que la divinité qui y préside, l'astre qui éclaire, qui échausse & qui vivisie, doit, comme un roi bienfaisant, parcourir l'étendue de son empire, & se rendre présent par-tout. Ces idées auroient été aussi naturelles, aussi vraisemblables que les autres, si les faits ou l'Astronomie n'avoient pas décidé la question. Nous pensons que les observations qui ont fondé le système du repos du soleil dans l'ancienne Astronomie n'existant plus au tems de Pythagore, il fut conduit à cette opinion seulement par les idées physiques qui s'étoient conservées dans la tradition. Mais ces idées étoient le résultat de connoissances peutêtre plus exactes qu'on ne pense, & n'ont pu avoir d'autre source que l'observation & une Astronomie perfectionnée.

Pythagore admettoit aussi la pluralité des mondes. Plutarque aj oute que, selon les Pythagoriciens, les animaux qui sont dans la lune sont quinze sois plus sorts que ceux de notre globe, & que les nuits y sont dans la même proportion avec les nôtres (1). La lune n'a en effet dans chaque révolution qu'un jour & qu'une nuit, égaux à environ quinze de nos jours. Auroit - on connu autresois le mouvement de rotation de la

<sup>(1)</sup> Plut. de Placit, Phil. Lib. II, c. 30.

lune autour de son axe? C'est ce que nous n'osons croire; mais nous avons dû faire remarquer cette opinion singuliere des Pythagoriciens, à laquelle personne, que nous sachions, n'avoit encore fait attention. Ils avoient apperçu du moins que la lune, tournant toujours la même face vers la terre, devoit alternativement & successivement tourner deux sois en trente jours ses deux hémispheres vers le soleil. Pythagore regardoit les cometes comme des planetes qui se montrent dans une partie de leur orbe, & qui, invisibles dans tout le reste, ne paroissent qu'après de longs intervalles (1). Tout cela étoit la philosophie de l'Asie.

#### IV.

CE qui nous paroît appartenir plus particulièrement à Pythagore, c'est la musique des astres. Ce philosophe est justement célebre par l'invention de la théorie de la musique. Il donna naissance à une nouvelle branche des mathématiques, en établissant les proportions pour la source & le fondement des accords. Frappé de cette découverte, & entraîné par la manie philosophique des Grecs, qui vouloient toujours généraliser, il pensa qu'il devoit retrouver cette harmonie dans le ciél, & que le mouvement des astres & des spheres devoit rendre un son, qui, étant proportionnel à leurs distances mutuelles formoit un concert céleste (2); concert que nous n'entendons pas, parce que les sons en sont trop forts & trop élevés pour être saiss par notre foible organe. Il pensa apparemment que les sensations des objets infiniment grands, comme celles des infiniment petits, échappoient à nos sens bornés. Il posoit la distance de la lune à la terre pour un ton (3); de la lune à mercure un

<sup>(1)</sup> Arist. Météorolog. Lib. I, c. 9. (2) Plut, de Musica.

Arist. de cœlo , Lib. II , c. 9.

Macrobe, Somn. Scip. page 149.

Censorin, de die natali, c. 13.

<sup>(3)</sup> Il estimoit cette distance de 126000 stades italiques.

demi-ton; autant de mercure à vénus; de vénus au soleil un ton & demi; du soleil à mars, un ton; de mars à jupiter, un demi-ton; de jupiter à saturne, un demi-ton; ensin de saturne à la sphere des étoiles, un ton & demi. Ce qui fait l'octave de sept tons, ou le diapason. Il n'est pas nécessaire de dire que ces rapports de distances des planetes sont, saux. On ignore si Pythagore avoit été conduit à cette idée par les distances mal connues des planetes, ou si, prévenu de l'harmonie chimérique des astres, il avoit déduit la proportion de leurs distances, des intervalles qui sont entre certains accords.

On voit ici un nouvel ordre suivant lequel Pythagore rangeoit les planetes: il est dissérent de celui que nous avons rapporté ci-dessus. Peut-être tenoit-il le premier des Egyptiens, &
le second des Chaldéens ou des Indiens; peut-être a t-il eu
connoissance du vrai mouvement de mercure & de vénus,
connu en Egypte, & pensoit-il qu'on pouvoit placer également
ces deux petites planetes, au-dessus & au-dessous du soleil,
puisque dans le cours de leur révolution elles avoient également ces deux positions à l'égard de la terre.

s. v.

PYTHAGOR E pensoit que le monde avoit commencé par le seu (1), c'est-à-dire que le premier des élémens avoit été le seu. Il appliqua les figures des cinq corps réguliers, aux quatre élémens & à l'univers. Le cube forma la terre; la pyramide le seu; l'octaedre ou la figure à huit faces, l'air; l'icosaedre ou la figure à vingt faces, l'eau; enfin le dodécaedre ou la figure à douze faces sur la sorme de la sphere supérieure de l'univers (2).

<sup>(1)</sup> Plut. de Plac. Phil. lib. II, c. 6. ami de Platon, pour l'auteur de cette idée; (2) Riccioli, Almag. tome I, page 40, cite un certain Thaetetès, contemporain & Pythagore.

thagore, célebre par ses découvertes mathématiques, voyoit par-tout de la géométrie & des rapports. Il oublioit que la géométrie n'est point une science puisée dans la nature; elle est née & elle n'existe que dans l'esprit humain. Il n'y a rien de semblable dans l'univers. Ce sont des formes, des figures constantes & régulieres, mais idéales, qui servent à mesurer par approximation les formes & les figures infiniment variées, réellement existantes; c'est un instrument, & rien de plus. Il est assez bizarre, sans doute, de bâtir le monde avec des figures de géométrie; mais en cherchant dans ce système des idées chimiques, on pourroit peut-être y trouver quelque vraisemblance. Tout ne se crystallise-t-il pas dans la nature? Ces crystaux n'ont. ils pas des formes régulieres & constantes? Qui nous dit que très anciennement, avant Pythagore, la chymie n'a pas été cultivée avec succès, que les crystaux & leurs figures n'ont pas été connus? Qui nous dit que les crystaux de terre primitive ne sont pas des cubes, ceux du feu, des pyramides, &c. Cette connoissance, après la destruction de toutes les autres, peut être parvenue seule à Pythagore qui nous l'a conservée. D'ailleurs il n'est pas nécessaire que les figures qu'il attribue aux parties primitives des élémens soient réellement celles qu'elles ont. Il suffit qu'on ait su qu'elles avoient des figures constantes, l'imagination peut avoir fait le reste. Nous avons des exemples de vérités connues pendant des siecles, sans qu'on puisse en indiquer l'origine, regardées long-tems comme des erreurs populaires, & réhabilitées par l'expérience. Combien y a-t-il que les gens de la campagne mettent du fer auprès des choses qu'ils veulent préserver du tonnerre? Cet usage taxé de préjugé par les Physiciens, a été justifié depuis que l'électricité a fait connoître que le fer a la vertu de se charger des particules électriques répandues dans l'air.

#### S. VI.

Pythagore pensoit que la terre étoit ronde, & partout habitée; car il admettoit les antipodes, & il disoit que les hommes pouvoient être droits sur leurs pieds dans une direction opposée à celle que nous suivons dans notre hémisphere. Il est le premier philosophe qui l'ait pensé; & si cette opinion ne lui a pas été fournie par les étrangers qu'il consulta, s'il s'est élevé de lui-même à cette idée, elle doit lui faire beaucoup d'honneur. Il falloit alors un grand génie pour écarter le préjugé, si naturel, que la pesanteur agit toujours dans le même sens. Ce préjugé même avoit de si prosondes racines qu'elles se sont étendues presque jusqu'à nos jours. Après vingt siecles Galilée su condamné pour avoir soutenu la vérité que Pythagore avoit apperque.

Pythagore n'a rien écrit. Il cachoit avec soin sa véritable doctrine. Il ne proposoit aux étrangers, à la soule de ses auditeurs, que des emblêmes, & il ne découvroit la vérité qu'à ses disciples choisis. Tous les philosophes anciens ont été persuadés que la vérité devoit être voilée. Ce n'est pas elle qui rougit de se montrer, ce sont les hommes qui craignent de la voir nue.

C'est peut-être cette affectation de mystere, poussée trop loin, qui sit hair & craindre les Pythagoriciens. Ils surent dans la suite chassés de Cortone & de l'Italie. Il y a de l'inconvénient, sans doute, à enseigner publiquement certaines vérités, mais il est également dangereux d'enseigner en secret des opinions inconnues. Elles peuvent paroître redoutables au gouvernement, quel qu'il soit. Les Pythagoriciens suivoient l'exemple des Egyptiens, des Chaldéens & des Indiens; mais chez ces peuples les sciences étoient dans les mains des prêtres. Le mystere les rendoit respectables, sans les rendre suspects. Comme

les dieux sont inconnus, le mystere semble le partage de tout ce qui les entoure.

On dit que Pythagore vécut 80 ans, d'autres le font vivre jusqu'à 104 ans. Quant à sa mort, elle est rapportée diversement. Les uns le font mourir tranquillement dans son lit, les autres disent qu'il fut brûlé dans sa maison, ou par un homme qu'il n'avoit pas voulu y admettre, ou par les Crotoniates qui soupçonnoient qu'il aspiroit au gouvernement (1).

#### S. VII.

EMPEDOCLE, le premier disciple de Pythagore, fameux par la curiosité qui le fit périr, dit-on, dans la bouche de l'Etna, naquit dans la Sicile à Agrigente, on ne sait pas trop en quel tems. On fait seulement qu'il fut admis aux leçons secretes de Pythagore. Nous ne savons rien de lui qui ne soit au dessous de la réputation qu'il a laissée. Selon lui le véritable soleil, le feu qui est au centre du monde, éclairoit l'autre hémisphere. Celui que nous voyons n'en est que l'image résléchie, qui suit tous les mouvemens du foleil, invisible pour nous. Ce philosophe avoit cherché la cause de l'inclinaison de l'axe de la terre sur l'écliptique, & il croyoit que l'impétuosité des rayons du soleil partant du midi, avoit exercé son action sur l'air qui environne les pôles, & que celui du nord en y cédant, fut contraint de s'abaisser : celui du midi au contraire s'éleva, & le monde pencha comme il fait aujourd'hui (2). Il faut que depuis ce tems là les rayons du soleil aient bien perdu de leur activité, puisque tout est resté dans le même état. Il pensoit encore que lorsque le monde avoit été créé, le mouvement du soleil étoit si lent que la longueur d'un seul jour égaloit celle

<sup>. (1)</sup> Bayle, Art, Pyth, Rem. O.

<sup>(2)</sup> Plut, de Plac. Phil. lib. II, c. 200.

de dix mois; cette durée se restreignit peu-à-peu à sept mois. C'est pourquoi, ajoute Plutarque, les enfans qui naissent ne peuvent vivre qu'aux époques de sept ou de dix mois (1). Nous avons honte de rapporter cette conclusion de l'un ou de l'autre philosophe: mais ces erreurs sont l'histoire de l'esprit humain. On n'en peut tirer qu'une conclusion légitime; c'est que, soit préjugé ou vérité, les anciens pensoient que le mouvement des astres avoit été d'abord plus lent qui'il ne l'est aujourd'hui. Les prêtres du temple de Jupiter Ammon disoient que la longueur de l'année diminuoit continuellement (4). Au reste il faut observer que des philosophes, qui cachoient leur véritable doctrine, ne peuvent pas être jugés définitivement sur ce qu'on rapporte de leurs opinions. Empedocle étoit poëte, il nous reste un poëme intitulé la sphere, qui lui est attribué (3). On dit qu'il ne périt point dans l'Etna; d'autres prétendent que ce fut pour cacher sa mort, & se faire passer pour un dieu; mais on dit aussi qu'il refusa la couronne qui lui fut offerte. Il faut que l'envie s'accorde avec elle-même, celui qui n'a pas voulu être roi pendant sa vie, voudroit-il être dieu après sa mort?

#### S. VIII.

PHILOLAUS, disciple de Pythagore & d'Architas de Tarente, florissoit environ 450 ans avant J. C. Lorsque la secte des Pythagoriciens sut chassée de toutes les villes d'Italie, il s'échappa de Métapont, & s'arrêta à Héraclée (4). Il avoit composée des commentaires sur la physique dont Platon saisoit tant de cas qu'il les acheta des héritiers, selon les uns, 1000 dragmes & selon d'autres 100 mines. L'estime de Platon est l'éloge de

<sup>(1)</sup> Plutarque, de Placie. Phil. Lib. V,

<sup>(2)</sup> Ibid. des oracles qui ont cessé, §. 11.

<sup>(1)</sup> Fabricius, Bibl. gree. lib. II.

Veidler, page 91.
(4) Plut, du génie de Socrates, §. 15.

cet ouvrage. On ajoute que ce philosophe en a emprunté beaucoup d'idées qu'il a inférées dans son Timée. Du tems des manuscrits, les larcins étoient faciles. Philolaus pensoit, dit-on, que le soleil étoit une masse de verre, qui nous renvoyoit par réflexion toute la lumiere répandue dans l'univers (1). Mais n'oublions jamais que ces opinions nous sont rendues par des historiens qui ne les entendoient pas, & qui, dans les expressions des philosophes, ont peut-être pris à la lettre ce qui n'étoit que comparaison & figure. Il disoit que la grande année s'accomplissoit en 59 ans, dans lesquels il se trouvoit 21 lunes intercalaires. Ce qui prouve qu'il faisoit la révolution de la lune de 27j 13h environ, & celle du soleil de 365 jours (2). Pythagore, quelque peine qu'il se sût donnée, n'avoit pas été bien instruit par les prêtres d'Egypte & d'Asie, puisqu'ils lui avoient caché la connoissance du quart du jour qui complete la longueur de l'année.

#### S. IX.

L'OPINION qui fait le plus d'honneur à Philolaüs, & à laquelle on a donné quelquefois son nom dans nos siecles modernes, est celle du mouvement de la terre autour du soleil. Nous avons déjà dit que la découverte de cette vérité suppose une Astronomie déjà fort avancée, qui ne fut point celle de Philolaüs, de Pythagore, ni même des anciens Egyptiens Il y a lieu de croire que Pythagore l'avoit puisée dans l'Inde, où elle étoit restée comme tradition d'une Astronomie qui n'existoit plus. Pythagore a eu assez de génie pour en sentir le prix, & pour l'adopter, mais il la cacha aux yeux du vulgaire prosane. Son disciple Philolaüs eut le courage de la révéler & de l'enseigner

<sup>(1)</sup> Plut. de Placit, Phil. lib. II, c. 20. (2) Infrà, Eclairc. Fivre VII, §. 4.

publiquement. Il seroit assez singulier que cette vérité fût la cause de la persécution, qui obligea Philolaus à prendre la fuite. Galilée perdit sa liberté pour elle. Le sort de cette vérité seroit donc de rendre malheureux dans tous les siecles ceux qui les premiers l'ont enseignée.

Plusieurs philosophes Grecs, desquels on ne peut assigner précisément l'âge, mais qui sont à-peu-près de cette époque, parlerent aussi du mouvement de la terre. Seleucus d'Erithrée, disoit que la terre tourne comme la circonférence d'une roue (1). Héraclides de Pont & Ecphante, qu'elle se meut sans changer de place; par où ils entendoient son mouvement diurne sur ellemême, en excluant sans doute son mouvement annuel ou de translation autour du soleil (2). Mais aucun ne s'est mieux exprimé sur le mouvement diurne que Nicetas de Syracuse. Voici ce que Cicéron rapporte d'après Théophraste, ancien historien de l'Astronomie. » Nicetas, dit-il, pensoit que tous les astres » sont en repos, & que la terre seule est en mouvement dans " l'univers. Par son mouvement rapide autour de son axe, elle » produit les mêmes apparences qui auroient lieu, si, la terre » étant en repos, le ciel lui-même étoit en mouvement (3). « Copernic n'eût pu rien dire de plus exact. On pense même que ce fut ce passage de Cicéron qui donna à cet astronome la premiere idée du système qu'il a fait revivre.

#### 6. XX.

ENOPIDES de Chio établit la grande année comme Philolaus de 59 ans (4). Et selon lui, dit-on, l'année solaire étoit de 3651 12, ou près de 9 heures (5); ce qui n'est nullement

<sup>(1)</sup> Plutarque, quæst. Plat. §. 8.

<sup>(2)</sup> Idem. de Placit. Phil. lib. III, c. 13.

<sup>(3)</sup> Cicer. Quaft. Acad. lib. IV, S. 39.

<sup>(4)</sup> Ælian, Var. Histor, lib. X, c. 7. Scaliger, de Emend, temp, lib. II, p. 61.

<sup>(5)</sup> Censorin, c. 19.

vraisemblable. Tous les anciens ont fait l'année de 365 ou de 365 jours 1, mais on ne s'est jamais écarté de ces nombres, que pour approcher plus près de la véritable longueur de l'année. Nous pensons qu'il y a erreur de chiffres. Ce cycle de 39 ans fut proposé, pour régler le calendrier (1), à l'assemblée des jeux olympiques. Mais il ne paroît pas qu'il ait été adopté. On donne à Enopides l'idée que la voie lactée étoit une ancienne route du soleil, qu'il avoit quittée pour décrire le zodiaque (2). Ce philosophé pensa qu'il y avoit dans le centre de la terre une chaleur qui y subsiste roujours, indépendamment de celle du soleil. Il expliquoit par là comment les cavernes & les souterrains semblent si chauds en hiver, comment l'eau des puits paroît plus chaude dans cette saison (3). On sait aujourd'hui que la chaleur y est toujours égale. Il est assez singulier qu'il ait été deviner cette chaleur intérieure, qui est une vérité physique (4), pour l'appliquer mal, & fonder une fausse explicarion.

Ici, c'est-à-dire à Enopides, s'éteignirent les restes de la secte de Pythagore qui subsista pendant dix-neuf générations (5). L'école de Socrate avoit déjà la plus grande réputation, & contribua sans doute à l'effacer. Socrate, qui recueillit les débris de l'école Ionienne, jugeant que la morale étoit plus utile à l'homme que la physique, préféra l'étude de soi-même à celle de la nature, & n'oublia rien pour y ramener la philosophie. Ainsi le Pythagorisme vit baisser son crédit. Mais cette secte se perdit par le mystere, dont elle s'enveloppoir, qui la rendit suspecte; par une séparation totale de ceux qui n'y étoient pas admis:

M. de Buffon, Histoire naturelle des

<sup>(1)</sup> Ælian, Var. Hift. lib. X.

<sup>(2)</sup> Achilles Tatius, c. 24. Minétaux.
(3) Seneque, Quast. Nat. lib. IV, c. 2.
(4) Mairan, Mém. Ac. des Sc. an 1764. Veidler, page 95.

séparation qui est une source de haines; mais sur-tout par l'estime qu'elle faisoit d'elle-même, & par son mépris pour le reste des hommes. Quand le petit nombre méprise la multitude, quand il a l'imprudence de le laisser voir, tôt ou tard, il est opprimé & détruit. Tous ceux qui n'étoient pas Pythagoriciens étoient appellés les morts; mais les morts accablerent les vivans.

# S. XI.

CLÉOSTRATE de Tenedos vivoit vers l'an 532 avant J. C. On croit qu'il avoit fixé les équinoxes & les folftices au 8° des fignes (1); mais cette détermination appartient au 8e fiecle avant l'ère chrétienne, & non pas au 6c(2); ce qui prouve que tous ces prétendus astronomes empruntoient de la Chaldée, ou d'ailleurs, des déterminations qui ne convenoient plus à leur tems. Cléostrate s'occupa de la réforme du calendrier; il est l'inventeur de l'octaéteride. Quand la connoissance plus exacte de l'année de 3651 4 eut percé dans la Grece, soit qu'elle y ait été apportée par Thalès ou par quelqu'autre, Cléostrate remarqua que la révolution du soleil excédoit de 11j 4 douze révolutions de la lune, qu'il estimoit chacune de 291 1; il vit qu'en multipliant par 8 ces 111 4, on avoit 90 jours, qui faisoient trois mois lunaires de 30 jours. Il composa donc une période de 8 années de 365 1 , ou de 2922 jours, pendant lesquels s'écoulent 96 révolutions ou mois lunaires, alternativement de 29 & de 30 jours, avec trois mois intercalaires de 30 jours. L'erreur de cette période est d'environ 36 heures, dont la lune anticipoit sur le soleil. Plusieurs astronomes, Nauteles, Mnesistrate, Dossthée, qui est cité dans les calendriers pour avoir

<sup>(1)</sup> Scaliger, de Emend, tempor, lib. II, (2) Instià, Eclaiteissemens, Livre VI, page 62.

recueilli des observations d'étoiles, modifierent cette période seulement dans les mois intercalaires (1). Quelqu'un imagina d'ajouter trois jours à lá fin de deux octaéterides, & il en résulta une période de 16 ans qui sut nommée Hecca-decaétride. Mais en s'adaptant mieux au mouvement de la lune, elle s'éloignoit du mouvement du foleil. Harpalus ne fut pas plus heureux. Il s'apperçut que deux tetraéterides, ou deux périodes olympiques de 4 ans, avec un mois intercalaire de 30 jours, faisoient 2924 jours, deux de plus par conséquent que l'octaéteride: il en résulta que la nouvelle lune ne pouvoit plus tomber au premier jour du premier mois de l'année olympique, comme il avoit été réglé lors de l'établissement de ces jeux fameux dans la Grece. Il donna donc deux jours de plus à la période, qui, au lieu de n'avoir que 51 mois de 30 jours, comme celle de Cléostrate, en eut 53 (2). Cette période avoit le même défaut que celle de 16 ans; elle s'accordoit assez bien aux mouvemens de la lune, mais elle s'écartoit de ceux du soleil de deux jours & plus,

# S. XII.

MALGRÉ ces réformes, les erreurs du calendrier étoient toujours considérables. Ces deux jours s'accumuloient à chaque octaéteride, & au bout de 60 ans il y avoit quinze jours d'erreur. Ensin, Meton parut, Meton, disciple de Phainus, né à Leuconée, village de la campagne d'Athenes (3). Il proposa son cycle de 19 années solaires, pendant lesquelles s'écoulent 19 années lunaires & 7 mois intercalaires. Ces mois étoient placés dans les 3°, 6°, 8°, 11°, 14°, 17° & 19° années. Il changea

<sup>(1)</sup> Censorin, c. 18.
(2) Scaliger, de Emendatione temporum,
(3) Saumaise, Exercit. Plinian. p. 519:
aussi

aussi la disposition des mois, & au lieu de les faire alternativement de 29 & de 30 jours, il voulut que dans les 235 mois qui composent sa période, il y en eût 110 seulement de 29<sup>1</sup>, & 125, de 30, en comptant les sept intercalaires. Par ce moyen les mouvemens du soleil & de la lune sont très heureusement conciliés, & les deux astres se retrouvent à très peu près au bout de la période au même point du ciel; car 19 années solaires sont 6939<sup>1</sup> 14<sup>h</sup> 25<sup>'</sup>, & 235 lunaisons sont 6939<sup>1</sup> 16<sup>h</sup> 31. La lune acheve donc sa derniere révolution deux heures plus tard que le soleil. Mais, comme une période civile ne comporte point de fraction, & qu'il fallut l'établir de 6940<sup>1</sup>, au renouvellement de la période, il y a déjà 9<sup>h</sup> ½, que le soleil a commencé sa révolution, & 7<sup>h</sup> ½ que la lune a recommencé la sienne. Cette erreur étoit inévitable.

# S. XIII.

Il étoit impossible d'inventer pour la conciliation de ces deux mouvemens un cycle plus exact, plus court & plus commode. Cette découverte dut étonner les Grecs, & leur paroître un des plus grands efforts de l'esprit humain. Aussi son utilité même étoussat toute espece d'envie; on ne dit point qu'elle ait essuyé aucune contradiction. Elle sur reçue avec un applaudissement général, quand son auteur en présenta des tables & une explication dans l'assemblée de la Grece pour les jeux olympiques. Quoiqu'il changeât l'ordre public, ou plutôt qu'il en établît un où il n'en existoit pas, sa résorme sur admise sur-le-champ, & le premier cycle commença l'an 432 avant J. C.

Jamais succès ne sur mieux mérité, ni plus complet, que celui de Meton. La période sur adoptée par toutes les villes & colonies grecques, & reçut unanimement le nom de cycle ou

nombre d'or, pour marquer son excellence: nom qu'elle a conservé jusqu'aujourd'hui chez la plupart des peuples de l'Europe qui en sont encore usage. Après la mort de Meton les astronomes continuerent d'annoncer, par des tables exposées dans les grandes villes de la Grece, le quantieme de l'année du cycle, les prédictions météorologiques, & sans doute les jours où tomboient les sêtes & les cérémonies réglées suivant les saisons.

#### §. XIV.

Nous avouons cependant que nous ne pouvons nous persuader que Meton soit le véritable auteur d'une période, qui ayant tant de précision en si peu d'années, feroit honneur à notre Astronomie moderne. On a tout lieu de croire que les Grecs jusqu'alors n'avoient point fait d'observations pour déterminer les moyens mouvemens du soleil & de la lune, avec cette précision. La premiere observation grecque, ou du moins la plus ancienne qui ait été conservée, est celle du solstice d'été, faite par Euctemon & par Meton lui-même, l'an 432. Il est clair que Meton avoit emprunté ces connoissances exactes du mouvement du soleil & de la lune, de l'Egypte ou de la Chaldée. On assure qu'il voyagea en Egypte (1), il a pu également aller dans la Chaldée. Il aura eu communication de la période de 19 ans, qui a été connue de presque tous les anciens peuples. Il l'aura rapportée, & s'en sera fait honneur dans sa patrie, comme beaucoup d'autres avoient fait avant lui. Cette supposition nous paroît plus vraisemblable que la suite des idées que Scaliger suppose à Meton dans l'invention de sa période (2). S'il a pu ignorer dans ses voyages l'existence de cette période, il aura eu du moins connoissance de celle des Chaldéens de 123

<sup>(1)</sup> Infrà, Eclaircissemens, Livre VII, (2) Scaliger, de Emend. temp. Lib. II, 9.7.

lunaisons, ou de 18 ans & 10 jours environ. Il aura vu que, pour que cette période ne comprît que des années completes, il suffisoit d'y ajouter une année lunaire de 354 jours, & quelques heures, & le voilà parvenu à son cycle de 19 ans. Cette application de la période chaldéenne, ainsi augmentée d'une année lunaire, aux usages du calendrier grec, feroit encore honneur au génie de Meton. Mais la Grece, ni le siecle, n'en partagent point la gloire. Ce siecle n'étoit pas assez avancé pour produire une pareille découverte. Il n'en est point qui n'ait été préparée par quelques germes semés plusieurs siecles auparavant, c'est-à-dire par des connoissances précédemment établies. Il n'y avoit rien de tout cela dans la Grece. L'Astronomie auroit passé, d'une sorte de barbarie, à une précision singuliere. On ne connoît point cette espece de saut dans les progrès des sciences, ainsi que dans ceux de la nature.

Il y avoit dans la Grece des fastes ou des calendriers qui portoient le nom de Meton (1), c'est-à-dire de ces calendriers qui indiquoient les tems de l'année, où l'on observoit le coucher & le lever des étoiles. Mais ces observations lui appartiennent encore moins que l'invention de la période. Il est prouvé par le calcul qu'elles remontent au tems d'Hésiode, & quelquesois au-delà. Ce sont des observations qu'il a recueillies, & rien de plus. On ne sait ni en quel tems est né, ni en quel tems est mort, cet homme célebre dans la Grece. On sait seulement qu'il vivoit 410 ans avant J. C., & l'an 432 su l'année où il proposa son cycle (2).

#### §. X V.

COMME nous suivons les différentes écoles de philosophie

<sup>(1)</sup> Columelle, de re Rustica. Infrà, Eclairc, livre VII, §. 9.

<sup>(2)</sup> Elian, Var. Histor. lib. XIII,

qui ont illustré la Grece, il nous faut remonter à des tems antérieurs à ceux qui nous occupent maintenant, pour parler de la secte éléatique; secte qui, moins curieuse d'étudier & d'enseigner les sciences de la nature, avoit choisi pour son objet la dialectique, dont Zenon d'Elée fut l'inventeur. L'Astronomie dans cette sede se borna donc à quelques opinions, dont la plupart furent assez ridicules. Xénophanes, le fondateur, qui vivoit vers 630 ans avant J. C. ne fut pas, comme on le croit bien, celui qui eut les opinions les plus saines. Si l'on en croit Plutarque (1), il pensoit que les étoiles s'éteignent le matin pour se rallumer le soir; que le soleil est une nue enflammée (2); que les éclipses arrivent par l'extinction du soleil qui se rallume ensuite (3); que la lune est habitée, mais 18 fois plus grosse que la terre (4); qu'il y a plusieurs soleils & plusieurs lunes pour éclairer les dissérens climats de la terre. Quand on lit ces sottises; on croit que les historiens ont voulu calomnier les philosophes, d'autant plus qu'elles étoient nées dans la tête de Xénophanes, un siecle après Thalès.

Il pensoit que le mouvement du soleil se saisoit en ligne droite, & que l'apparence du mouvement circulaire naissoit de la grande distance où nous sommes de cet astre. On sait que ces apparences ne peuvent être les mêmes que dans de petits espaces parcourus. Un mouvement réellement circulaire peut paroître pendant quelque tems s'exécuter en ligne droite. On a tenté de représenter le mouvement des cometes par une pareille hypothese; mais il est physiquement impossible qu'un corps mu en ligne droite ait jamais l'apparence de se mouvoir en rond. Ce philosophe a été sans doute mal entendu. Peut-être con-

<sup>(1)</sup> Opinions des Philosophes, Lib. II,
(3) Ibidem, c. 24.
(4) Lactance, Divin, Institut. Lib. III,
(5) Ibidem, c. 20.
(6) 23.

sidéroit-il la courbe de l'orbite du soleil comme un poligone d'une infinité de côtés, & alors il pouvoit dire que le mouvement du foleil avoit lieu dans des lignes droites. Une idée plus heureuse est celle des mers, qui, selon lui, avoient couvert toute la terre. Phénomene qu'il démontroit par la présence des corps marins déposés sur sa surface & dans ses entrailles (1).

#### S. XVI.

PARMENIDES fut disciple de Xénophanes. Il divisa, comme Thalès, la terre en zones (2). Il est l'auteur du préjugé que la terre n'étoit habitée & habitable que dans les deux zones tempérées (3). Il regardoit la terre comme sphérique, placée au centre du monde. Il ajoutoit qu'elle étoit suspendue au milieu de l'univers, parce qu'il n'y avoit point de raison pour qu'elle dût se mouvoir ou pencher d'un côté plutôt que d'un autre (4). On voit ici les premiers pas qu'on a faits pour expliquer le phénomene incompréhensible de la terre, supendue au milieu de l'univers sans que rien la soutienne dans une fluide plus léger que l'air. tandis qu'on voit tomber les corps sur la terre, lorsqu'on les abandonne à eux-mêmes. Avant l'attraction newtonienne, avant d'avoir reconnu que la pesanteur est dirigée au centre de la terre, cela put donner long-tems à penser aux meilleurs esprits. L'explication de Parmenides est assez philosophique. Elle est fondée sur le principe de la raison suffisante, employé depuis par Archimede, & dont Leibnitz a fait dans le dernier siecle un si grand usage.

#### S. XVII.

Leucipe n'est connu que pour avoir été l'auteur de la

<sup>(1)</sup> Diogene-Laerce.

<sup>(3)</sup> Plut. Opin. des Phil. lib. III, c. 2. (4) Ibiuem, c. 15. .

<sup>(1)</sup> Achilles Tatius, c. 31.

philosophie corpusculaire, & le précurseur de Démocrite. Ce dernier, nommé aussi le philosophe d'Abdere, naquit vers la 80º olympiade, 450 ans avant J. C., & fut contemporain de Méton. C'est pourquoi il est assez singulier qu'il ait osé proposer un cycle de 82 ans, qui ne valoit certainement pas le cycle de 19 ans de cet astronome. Démocrite voyagea, & vit ce qu'il v avoit de plus favant au monde., les Egyptiens, les Chaldéens & les Gymnosophistes, ou les Brahmanes. Il avoit fait un grand nombre d'ouvrages qui ont péri. Métaphysique, morale, médecine, physique, agriculture, cosmographie, Astronomie, géométrie, musique, grammaire, poésie, &c. Cet homme universel avoit tout embrassé. Pour nous borner à ce qui concerne l'Astronomie, il avoit fait un ouvrage sur les planetes, un autre sur les causes célestes, & un traité intitulé grande année, ou Astronomie. Il avoit dressé sans doute un de ces calendriers qui annonçoient les levers & les couchers des étoiles.

Il est l'auteur du système des atomes, ou plutôt il donna de la célébrité à ce système, imaginé avant lui par Leucipe. On ne sait ce que Laerce veut dire, en ajoutant que ces atomes sont infinis en nombre & en grandeur; cela est absurde: & voilà comment les historiens rapportent les opinions des philosophes.

§. XVII.

L'IDÉE la plus philosophique de Démocrite est celle qu'il eut sur la voie lactée. Il est le premier qui l'ait considérée comme un amas d'étoiles infiniment éloignées, & dont la lumiere se confond pour ne former qu'une lueur blanchâtre (1). Cette opinion subsiste encore aujourd'hui, & si l'opinion n'est pas suffisamment satisfaisante (2), les modernes n'ont rien trouvé de

<sup>(1)</sup> Plutarque, de Placitis Philosophor. (2) M. de la Caille, Mémoires de l'Acalib. III, c. 1. démie des Sciences, année 1755, p. 194.

mieux à lui substituer. Quand on considere la variété des opinions humaines, comme elles se succedent & se détruisent, combien il est difficile d'assigner aux phénomenes ou aux apparences physiques, une cause qui soit vraie pour tous les tems, on sent qu'il y a de la gloire à laisser après soi une opinion qui se trouve à l'épreuve des siecles, & qui regne à jamais sur la terre. Démocrite étendit cette idée aux cometes. Il pensa qu'elles étoient produites par la rencontre de deux ou de plusieurs planetes, qui se trouvent si voisines, que leurs lumieres réunies n'excitent que la sensation d'un seul astre (1). En conséquence Démocrite établissoit que l'on ne connoissoit pas encore le nombre des planetes; & il supposoit qu'il y en pouvoit avoir un assez grand nombre pour que ces rencontres eussent lieu aussi fréquemment que l'apparition des cometes. Démocrite prétendoit même qu'on avoit vu quelquefois paroître des étoiles à la place où une comete s'étoit évanouie. Mais comme le remarque Aristote (2), cela ne devoit pas arriver quelquefois, mais toujours. Si Séneque a très bien réfuté cette idée de Démocrite, il a eu tort d'avancer que ni ce philosophe ni les Grecs de son tems ne connoissoient le nombre des planetes, ou bien il faut l'entendre de la maniere que Démocrite l'entendoit. Il ne seroir nullement vraisemblable que la Grece qui avoit commerce avec l'orient depuis dix siecles, avec l'Egypte depuis Thalès, n'eût pas connu les sept planetes, qui sont, pour ainsi dire, la premiere connoissance de l'Astronomie, & celle qui a été le plus généralement répandue.

Métrodore fut le plus illustre des disciples de Démocrite. Il adopta comme lui la pluralité des mondes. Nous ne l'avons point fait remarquer en parlant de ce philosophe, parce que cette opinion fut celle de presque tous les philosophes grecs.

<sup>(1)</sup> Seneque, Quaft. nat, lib. VII, c. 2. (2) De Meteorol, lib. I, c. 10.

### 232 HISTOIRE DE L'ASTRONOMIE.

Métrodore abandonna son maître dans l'explication de la voie lactée. Il pensa, comme Enopides, qu'elle avoit été autresois la route du soleil. Peut-être avoit-il entendu dire que, selon une tradition égyptienne, on avoit vu l'écliptique perpendiculaire à l'équateur. Il pouvoit croire que la voie lactée, qui forme un assez grand angle avec ce cercle, étoit une des positions intermédiaires de l'écliptique, où elle avoit peut-être resté davantage, & donné le tems au soleil d'y imprimer une marque inessable.





# HISTOIRE

DE

# L'ASTRONOMIE ANCIENNE.

# LIVRE NEUVIEME.

DE Platon, d'Eudoxe & des Philosophes qui les ont suivis.

### S. PREMIER.

La Grece commença à s'éclairer avec Platon. Il réunit toutes les sectes dans la sienne. La physique des Pythagoriciens, l'Astronomie de la secte Ionienne; la morale de Socrate, & l'art de raisonner des Eléatiques. La géométrie cultivée dans son école, en établissant des principes certains & évidens, sournit des secours qui manquoient à l'Astronomie, & donna de la justesse aux esprits.

Platon, célebre par l'éloquence, la philosophie & les mathématiques, ne sut point astronome, mais il sut utile à la science par l'influence de son génie. Frappé de la noblesse & de l'utilité de l'Astronomie, il disoit que la vue n'avoit été donnée

à l'homme que pour connoître, admirer, la régularité & la conftance du mouvement des corps célestes, pour apprendre d'eux à aimer l'ordre, & à régler sa conduite (1). Selon Gregori (2), Platon pensoit que les corps célestes avoient d'abord été mus en ligne droite, mais que la gravité changea ce mouvement, & le rendit circulaire. Il avoit des idées exactes de la cause des éclipses. Quant à l'arrangement des planetes, il les plaçoit ainsi; saturne, jupiter, mars, vénus, mercure, le soleil, la lune, & la terre qu'il plaçoit au milieu (3). Les Chaldéens & Pythagore mettoient mercure & vénus au-dessous du soleil (4), Platon les mettoit au-dessus; il y a apparence que, n'ayant voyagé qu'en Egypte, il tenoit des Egyptiens ce dernier arrangement du système du monde.

On dit que Platon changea de sentiment dans sa vieillesse, & qu'il crut que la terre n'étoit pas immobile. " Platon même, " dit Plutarque (5), tint en sa vieillesse que la terre étoit en " une autre place que celle du milieu, & que le centre du " monde, comme le plus honorable siege, appartenoit à quel- " qu'autre plus digne substance «. Il est intéressant de voir par quelle raison les philosophes se décidoient alors! Quand on leur présentoit une vérité, ils l'admettoient par des raisons chimériques & étrangeres. Il est bien question de dignité de substance où les observations & les explications les plus naturelles doivent décider. Il paroît que Platon a connu les deux mouvemens de la terre, celui de rotation autour de son axe, & celui de translation autour du soleil. Nous ne devons pas oublier de dire que par une très belle expression ce philosophe appelloit les astres, les instrumens du tems (6).

<sup>(1)</sup> Plutarque, de his qui serò à numine

<sup>(2)</sup> Gregori, in Praf. Astron. Phys. (3) Plut. de Plac. Phil. lib. II, c. 15.

<sup>(4)</sup> Suprà, liv. YIII, §. 4. (5) In Numa.

<sup>(6)</sup> Infra, Eclaircissemens, Livre VIII,

On dit que Platon, voyant que les Grecs n'avoient point d'autre horloge que des cadrans solaires, inventa un instrument hydraulique pour mesurer les heures la nuit (1). Quand on connoît le langage des Grecs, on voit que cela signisse seulement qu'il rapporta d'Egypte l'usage des clepsidres.

#### §. I I.

On peut connoître l'état de l'Astronomie dans la Grece, depuis Hésiode jusqu'au tems de Platon, par un passage de ce philosophe dans l'épinomide. Platon avoit reconnu que les observations des étoiles rapportées par Hésiode ne suffisoient pas pour fonder l'Astronomie. " Il faut savoir, dit-il, que l'Astro-» nomie est une science qui tient à la sagesse suprême. Le vé-» ritable astronome n'est pas celui qui, suivant Hésiode, ob-" serve le lever & le coucher des étoiles, & les autres phéno-» menes de ce genre; mais celui qui connoît le mouvement » des huit spheres, qui sait comment les sept dernieres roulent » sous la premiere, & selon quel ordre chacune d'elles acheve » sa révolution. Il ne faut pas moins qu'un homme de génie » pour de telles découvertes. On doit dire d'abord que la lune » parcourt son orbite avec la plus grande vîtesse, & qu'elle fait » ainsi ce qu'on appelle la pleine lune & le mois. On doit aussi » considérer le soleil, qui, dans sarévolution amene les solstices, » & les changemens des saisons, sans omettre le cours des » planetes qui l'accompagnent. Enfin, il faut déterminer toutes » les autres révolutions qu'il est difficile de bien connoître. » Mais il est nécessaire que les esprits soient préparés d'abord » par l'étude des sciences qui y sont relatives, ensuite par l'u-» sage & par un long exercice, non seulement dès la jeunesse,

<sup>(1)</sup> Saumaise, ad Solin. page 450.

» mais même dès l'enfance. On a besoin des mathématiques, » & sur-tout de la science des nombres, d'où on passera ensuite » à celle qu'on a nommée ridiculement géométrie «. Platon veut dire sans doute qu'il étoit ridicule de donner à cette science le nom de géométrie, ou mesure de la terre, dans un tems où une grande partie du globe étoit inconnue, & où on ignoroit les dimensions de la terre. On voit par ce passage que l'Astronomie n'étoit pas fort avancée dans la Grece; mais Platon avoit bien saiss l'objet de la science. Il connoissoit les secours dont elle avoit besoin, ainsi que les progrès qu'elle pouvoit faire.

### S. III.

IL paroît que Platon proposa aux astronomes le problème de satisfaire aux phénomenes du mouvement des corps célestes, par un mouvement circulaire & régulier (1). Cette idée de la recherche des causes étoit digne du génie de Platon! Ce problème, qu'Eudoxe tenta de résoudre, a été la source de tous les épicycles, & de tous les cercles imaginés par les Grecs qui l'ont suivi. Jusqu'ici l'Astronomie grecque n'avoit été qu'une suite de remarques faites au hasard, ramassées sans liaison, auxquelles s'étoient jointes quelques opinions philosophiques; le discours de Platon annonce qu'on commençoit à la regarder comme une science.

Cette révolution fut due à Eudoxe, ami de Platon, quoiqu'il fût Pythagoricien; Eudoxe, le plus grand astronome des Grecs avant l'école d'Alexandrie. Sextus Empiricus (2), cet ennemi déclaré des Mathématiciens, cite Eudoxe & Hipparque comme les plus distingués des astronomes grecs; association qui fait honneur à Eudoxe. Le desir d'étudier l'Astronomie à sa source le

<sup>(1)</sup> Simplicius, de calo, lib. 2. Com. 46. (2) Adversus Mathemat, lib. V.

conduisit en Egypte, selon les uns avec le médecin Chrisippe (1), selon d'autres avec Platon (2). Strabon dit qu'il y fut pendant 13 ans, Laerce, seulement pendant 16 mois. Quoi qu'il en soit, il porta des lettres d'Agésilas à Nectanebus, roi d'Egypte, qui le recommanda aux prêtres d'Héliopolis. Il puisa dans leurs entretiens la doctrine dont il étoit avide. Il recueillit dans ses voyages les observations des levers & des couchers des étoiles faites en Asie, en Italie, en Sicile & en Egypte; & il composa un calendrier qui portoit son nom (3). " trust " " the

# ... $\mathbf{I}_{i}$ $\mathbf{V}_{i}$ $\mathbf{V}_{i}$ $\mathbf{V}_{i}$ $\mathbf{V}_{i}$

Mais le premier fruit qu'il retira de son voyage, fut la connoissance assez exacte de la révolution de la lune qu'il faisoit de 291 12h 3 , ou 12h 43' 38" (4), & celle de l'année solaire de 365; 7 renfermée dans la petite période de quatre ans, connue en Egypte, laquelle selon lui, ramenoit aux mêmes jours les vents, & les autres intempéries des saisons qui dépendent du soleil (5). Elle porta dans la Grece le nom de tetraeteride d'Eudoxe. C'est notre période des années bissextiles.

On lui attribue aussi l'octaeteride de Cléostrate que l'on nomme quelquefois l'octaeteride d'Eudoxe; mais il faut croire qu'il l'avoit seulement corrigée. Il n'est pas naturel qu'Eudoxe, contemporain de Platon, & en conséquence postérieur à Meton, ait proposé l'octaeteride après le succès mérité du cycle de ce dernier. Geminus (6) fait mention d'une période de 160 ans. dont il ne nomme point l'auteur. Scaliger (7), on ne sait sur quel fondement, car il ne cite point ses autorités, attribue cette

<sup>(1)</sup> Diogene-Laerce.

<sup>(2)</sup> Strabon, Géograp. lib. XVII.

<sup>(3)</sup> Ptolemée, de Apparentiis inerrantium, page 93. 

<sup>(4)</sup> Scaliger, de Emend. temp. 1. III, p. 67.

<sup>(5)</sup> Pline, lib II, c. 47.
(6) In Uranolog. c. 6,
(7) Loco citato.

grande période à Eudoxe; & il est en esset très possible qu'elle lui appartienne.

Les Grecs étoient fort attachés à toutes les périodes de 4 ou de 8 années, à cause des jeux olympiques qui se célébroient tous les quatre ans. Pour qu'une période pût servir à les régler, il falloit qu'elle fût un multiple de quatre; avantage que n'avoit point la période de Meton. Les Grecs conservoient donc peutêtre un certain foible pour l'octaeteride de Cléostrate. Eudoxe l'examina, & parvint à la corriger. Il vit que 99 lunaisons faisoient 2923<sup>j</sup> \(\frac{1}{2}\), tandis que 8 années solaires de 365<sup>j</sup> \(\frac{1}{4}\) ne font que 2922 jours. La lune s'écartoit donc d'un jour & demi du soleil à chaque période, ce qui devoit faire un mois de 30 jours, au bout de 20 périodes, ou de 160 ans. C'est cette correction, ou ce retranchement d'un mois tous les 160 ans, qui constitue la période que Scaliger attribue à Eudoxe : & c'est peut-être la raison qui sit donner le nom de cet astronome à l'octaéteride qu'il avoit ainsi corrigée. La période de 160 ans ne sut jamais en usage, & nous présumons que celle de Calippe, qui fut inventée peu de tems après, en fut la cause. Elle n'est que de 76 ans, & elle a l'avantage d'être en même tems un multiple de quatre & de dix-neuf. La période de 160 ans auroit été exacte, mais il eût été fort incommode pour l'usage civil que les mouvemens du soleil & de la lune n'eussent été conciliés qu'après un si long espace de tems.

#### §. V

ARCHIMEDE (1) dit qu'Eudoxe estimoit le diametre du soleil 9 sois plus grand que celui de la lune (2). Nous n'avons

<sup>(1)</sup> Archimede cite en même tems un douze fois plus grand que celui de la certain Phidias Accupatris, entierement inconnu, qui faisoit le diametre du soleil
(2) In Arenario.

point trouvé en Egypte de mesures comparées de ces deux astres, & l'idée semble en appartenir à Eudoxe même. Elle prouve qu'il savoit que le soleil & la lune n'étoient pas à la même distance, & que, paroissant égaux à la vue, le plus éloigné devoit être le plus grand. C'est un pas qu'il a fait saire à la science. Eudoxe avoit un desir si ardent de connoître le soleil, & peut-être de pénétrer la nature de cet astre lumineux & brûlant, qu'il souhaitoit le voir de près comme Phaëton, au risque de périr comme lui (1). Vitruve attribue (2) à Eudoxe l'invention de l'aranea, qui étoit une espece de cadran solaire décrit sur un plan. La multitude des lignes qui y étoient tracées lui avoit sait donner ce nom. Les cadrans solaires étoient beaucoup plus anciens, mais on les saisoit d'abord dans une demi-sphere concave. Peut-être Eudoxe sur-il le premier qui sit un cadran solaire sur un plan.

#### §. V 1.

SÉNEQUE (3) dit qu'Eudoxe transporta dans la Grece les élémens du mouvement des planetes. Il faut entendre par là leurs tems périodiques, & peut-être la durée de leurs stations & de leurs rétrogradations. La premiere théorie du mouvement des planetes est due à Hipparque & à Ptolemée. Cependant il y a lieu de croire qu'Eudoxe tenta avant eux d'expliquer ces mouvemens. La recherche des causes est une pensée qui n'est venue aux hommes que fort tard. Les Chaldéens, les Egyptiens, les anciens peuples en général ne s'en sont point occupés. Elle étoit réservée aux Grecs; soit que dans l'ordre des choses la recherche des causes ne dût se présenter à l'esprit humain qu'à l'époque

<sup>(1)</sup> Plutarque, Libro quod secundum Epicurum suaviter vivi non potest.

<sup>(2)</sup> Architect. lib. IX, c. 9.(3) Quæst. natur. lib. VII, c. 3.

d'une certaine maturité des connoissances, & lorsque les siecles auroient réuni un certain nombre de faits: soit plutôt qu'elle tînt au génie des Grecs, & qu'elle demandât une inquiétude & une activité qui manquoient aux peuples de l'orient & du midi.

# S. VII.

On voit ici un progrès & une succession d'idées. Anaximene enseigna la solidité des cieux. Pythagore en donna un dissérent à chacune des planetes. Eudoxe, qui connut mieux les différentes apparences du mouvement des planetes, multiplia les cieux, ou les spheres, pour les représenter. Chaque planete, selon lui (1), avoit une espece de ciel à part, composé de spheres concentriques, dont les mouvemens se modifiant l'un l'autre, formoient celui de la planete. Il donna trois spheres au soleil. Une qui tournoit d'orient en occident en 24 heures, pour rendre raison du mouvement diurne; une qui tournoit autour du pole de l'écliptique en 3651 un quart, & qui produisoit le mouvement annuel du soleil; la troisieme étoit ajoutée pour un certain mouvement du soleil, par lequel il s'éloignoit de l'écliptique, & cette sphere tournoit sur son axe perpendiculaire à un cercle incliné à l'écliptique, de la quantité nécessaire à cette aberration prétendue. La lune avoit également trois spheres relatives à ses mouvemens en longitude, en latitude & à son mouvement diurne. Chacune des autres planetes en avoit quatre. On leur en donnoit une de plus pour rendre raison de leurs stations & de leurs rétrogradations. Il faut remarquer que ces cieux étoient appliqués les uns sur les autres, de sorte que les différentes planetes n'étoient censées séparées que par l'épaisseur de ces cieux. Cette hypothese est bien mauvaise sans doute:

<sup>(1)</sup> Aristote, Métaphys. lib. XII, c. 8. Simplicius, de çalo, lib. II, Comm. 46.

on ne peut pas dire cependant qu'elle ne fût pas conforme aux phénomenes célestes, puisqu'elle embrassoit tout ce qui étoit connu alors. L'absurdité de ce système est d'imaginer qu'une planete étoit attachée à la fois à toutes ces spheres, & de concevoir qu'elle obéissoit en même tems à leurs dissérens mouvemens. Mais dans ces siecles où les faits n'étoient connus que grossièrement, on ne pénétroit pas si avant dans les choses, & on n'étoit pas dissicile sur les explications. Celle-ci, toute absurde qu'elle est, n'est pas indigne d'attention, parce qu'elle est la premiere. Elle trouva des approbateurs dans la Grece, & des approbateurs d'un ordre supérieur. C'étoit un pas de la science, & relativement au tems, un essort de l'esprit humain. Aristote l'admira & l'adopta.

#### S. VIII.

Nous dirons ici, pour n'y pas revenir, que Calippe, auteur d'une période fameuse dont nous parlerons bientôt, Polémarque, qui fut son maître, & disciple d'Eudoxe, firent exprès le voyage d'Athenes pour conférer avec Aristote des changemens & des additions qu'il falloit faire à ce système. Ces changemens ne sont qu'une plus grande complication. Au lieu de 26 spheres que demandoit le système d'Eudoxe, Calippe en établit 33. Il en ajouta une à chacune des planetes, mars, mercure & vénus, sans doute pour mieux expliquer leurs rétrogradations & leurs stations; deux à la lune, pour rendre raison d'une nouvelle inégalité qu'on y avoit remarquée, & qu'on ne spécifie pas; mais qui étoit vraisemblablement le mouvement de ses nœuds. Il donna également deux spheres de plus au soleil, pour expliquer les intervalles observés par Euctemon & Meton. Nous pensons que ces astronomes, en observant les équinoxes & les solstices, s'étoient apperçus de l'inégalité du mouvement du soleil qui reste environ huit jours de plus dans les signes septentrionaux, & que les deux spheres étoient destinées à représenter cette inégalité (1). Outre toutes ces spheres qui rouloient les unes sur les autres, on en plaça d'intermédiaires, asin d'empêcher que le mouvement des unes ne sût troublé par le mouvement des autres. Il en résulta que le nombre de ces spheres s'accrut jusqu'à 55, ce qui en faisoit 56 en comptant la sphere des sixes (2). En reconnoissant que tout cela est absurde, n'oublions pas que ces changemens étoient faits ou approuvés par Aristote, l'un des plus beaux génies de l'antiquité. Jugeons le siecle, sans condamner le grand homme. D'ailleurs ces nouveaux désauts, ajoutés à une hypothese absurde, rendoient l'erreur plus sensible, & en la dénonçant d'avance à une postérité plus éclairée, préparoient le regne de la vérité.

#### §. IX.

Nous avons peut-être eu tort de taxer d'aberration prétendue, ce mouvement par lequel le soleil s'éloignoit de l'écliptique. Le soleil ne s'en écarte jamais sans doute. Mais qu'est-ce que l'écliptique sensible? N'est-ce pas la route du soleil, désignée dans le ciel par certaines étoiles qui s'y rencontrent? Si l'angle de l'équateur & de l'écliptique diminue, si le second de ces cercles se rapproche du premier, il ne doit plus répondre aux mêmes étoiles; le soleil doit donc paroître abandonner peu-à-peu sa route, & s'éloigner ad latera de l'écliptique qui avoit été primitivement tracée dans le ciel. L'aberration qu'on avoit ici en vue, n'est peut-être autre chose que la diminution de l'obliquité de l'ecliptique, dont Eudoxe auroit puisé la con-

<sup>(1)</sup> M. Bouillaud est de ce sentiment. Astr. Philol. in Proleg. page 15.

<sup>(2)</sup> Simplicius, de calo, lib. II, comm.

noissance en Egypte. Le chevalier de Louville a soupçonné qu'elle y avoit été connue, d'après la tradition déjà citée qu'on avoit vu l'écliptique perpendiculaire à l'équateur. Cette tradition & ces faits nous portent à croire que la diminution de l'obliquité de l'écliptique a été réellement connue des anciens.

Nous devons remarquer encore qu'Eudoxe a connu le mouvement des nœuds de la lune. Il avoit très bien apperçu que l'orbite de cette planete est inclinée à l'écliptique, & que les plus grandes latitudes, loin de répondre toujours aux mêmes points de ce cercle, s'avancent contre l'ordre des signes (1).

Eudoxe avoit composé deux ouvrages, intitulés, l'un, le miroir; l'autre, les phénomenes (2). Il paroît, suivant ce que dit Hipparque, qui les avoit sous les yeux, que le fond de ces deux ouvrages étoit le même. C'étoit une espece de tableau du ciel, décrit d'une maniere populaire. Dans le premier, il s'étoit attaché vraisemblablement à désigner la position des constellations, les unes relativement aux autres. Dans le second, il expliquoit le tems de leurs levers & de leurs couchers. Ces deux ouvrages sont perdus, il ne nous en reste que des fragmens conservés par Hipparque dans son commentaire sur le poëme d'Aratus. Mais ces fragmens sont précieux, ils renferment une description assez détaillée de l'ancienne sphere; & le poëme d'Aratus, copié sur ces deux ouvrages, remplit les vuides de ces fragmens. On tire de ces ouvrages même une conclusion singuliere, c'est que cet Eudoxe, si fameux parmi les Grecs, leur plus grand astronome avant Hipparque, n'étoit point observateur. Pour peu qu'il l'eût été, il se seroit apperçu que la sphere, les apparences qu'il décrivoit, n'avoient plus lieu de

<sup>(1)</sup> Simplicius, de calo, l. II, com. 46. (2) Hipparque, Comm. sur Aratus, lib. I, Instà, Eclairc. Livre VIII, §. 2. page 173.

son tems, & qu'il nous traçoit l'état du ciel, tel qu'il étoit 1000 ans avant lui. Ainsi, quoi qu'on puisse dire de ses observations, ce fait démontre qu'il n'avoit jamais observé. Mais ce qui doit faire honneur à Eudoxe, c'est d'avoir méprisé les rêveries des astrologues, & d'avoir avertiqu'on ne devoit pas ajouter soi aux prédictions des Chaldéens (1). C'est donc au tems d'Eudoxe, ou peu auparavant, qu'on doit placer la séparation des deux sciences célestes, dues à la curiosité humaine, l'astrologie & l'Astronomie. Ce sont deux silles d'une même mere, dont la derniere est seule légitime. Eudoxe mourut vers 368 ans (2) avant J. C.

#### §. X.

ARISTOTE, quoiqu'il ne soit pas cité comme astronome, est peut-être de tous les philosophes grecs celui qui en a plus mérité le nom. Il rapporte lui-même plusieurs de ses observations. Il a vu (3) une éclipse de mars par la lune (2), & l'occultation d'une étoile des gémeaux par la planete de Jupiter (5). Ces phénomenes, qui sont rares, prouvent que celui qui les a saisse étoit attentif à les chercher. Il a observé une très grande comete (6), dont la lumiere, ou sans doute la queue, embrassoit la troisseme partie du ciel. Elle s'avança jusqu'à la ceinture d'Orion, où elle disparut. Son opinion sur les cometes étoit qu'elles sont produites par une exhalaison seche & chaude, qui s'éleve dans les régions supérieures, s'y condense & s'y enstamme. Il n'a-

<sup>(1)</sup> L'occultation de Mars arriva dans le premier quartier; car Aristore explique que Mars se cacha sous la partie obscure, & sortit par la partie éclairée de la lune. Kepler a calculé le tems de cette observation. Il trouve qu'elle a dû arriver l'an 357 avant J. C. Astr. opt. page 307.

M. Cassini rapporte la comete à l'an 373 Mém. Acad. des Scien. année 1702, p. 108.

<sup>(2)</sup> Cicer. de Divinat. lib. II, § 42. (3) Freret, Déf. de la Chron. p. 465. (4) Arist. de cælo, lib. I, c. 12.

<sup>(5)</sup> Idem, in Meteor. lib. I, c. 10.

<sup>(6)</sup> Ibidem.

dopta point l'opinion orientale des cometes supralunaires, assujetties à des retours réglés, parceque cette opinion n'étoit pas compatible avec la folidité des cieux, enseignée par plusieurs philosophes grecs, & par Aristote lui-même; solidité à laquelle on tenoit d'autant plus, que c'étoit un système & une invention de la Grece. Ptolemée a rejetté cette opinion ; il paroît penser que les planetes se meuvent dans un fluide sans résistance (1). Si l'opinion de la solidité des cieux a été rappellée depuis lui, c'est parce que la philosophie d'Aristote avois pris le dessus dans nos écoles. Aristote rangeoit la voie lactée, comme les cometes, au nombre des météores (2). Il croyoit que les taches que l'on voit dans la lune sont l'image de l'océan qui s'y représente comme dans un miroir (3). Il avoit très bien connu que l'ombre de la terre devoit être conique, parce que le soleil est plus grand que la terre; & il en concluoit que la distance du sommet du cône d'ombre au centre de la terre, étoit plus petite que la distance du soleil à la terre (4). On ajoute qu'Aristote a cru les astres ou les cieux animés (5). Il est certain qu'il pensoit que chacun de ces astres avoit une intelligence immortelle qui présidoit à sa marche (6). Cette idée des astres animés a subsisté peut-être plus long-tems qu'on ne pourroit le croire. Le docteur subtil, Scot, a dit, Si astra non sunt animata, id creditum esse potius, quam demonstratum (7). Voilà ce qu'on écrivoit dans le 13º siecle, 1500 ans après Aristote.

Aristote avoit adopté le système des spheres concentriques d'Eudoxe; il s'obstina à le conserver : quoique l'inégalité de grandeur des planetes, qui paroît avoir été connue à peu près de ce tems, ne permît pas de supposer que les planetes fussent

<sup>(1)</sup> Almageste, lib. XIII, c. 2. (2) Météorol. lib. I, c. 13 & 14. (3) Plut. de facie in orbe luna, §. 2.

<sup>(4)</sup> De Meteor. Lib. I, c. 13.

<sup>(5)</sup> Plutarque, de Placis. Phil. Lib. II. c. 3

<sup>(6)</sup> Métaph. lib. XII, c. 7.

<sup>(7)</sup> Riccioli, Almag. tom. I, p. 93.

toujours à la même distance de la terre. On observoit ces diametres d'une maniere assez ingénieuse, par le moyen d'un disque, qui, toujours placé à la même distance de l'œil, tantôt cachoit le disque entier de la lune, & tantôt ne le cachoit pas. Un disque de 11 doigts suffisoit quelquesois. Il faut entendre un second disque, dont le diametre étoit plus petit d'une douzieme partie. Les anciens étendoient cette même inégalité de grandeurs aux planetes plus petites. On leur doit encore quelques remarques qui prouvent qu'ils commençoient à être attentiss à l'observation. Ils connoissoient les éclipses annulaires, puisqu'ils avoient remarqué que dans les éclipses centrales, la lune ne cachoit pas toujours le soleil entier. Ils avoient observé encore, que dans une nuit sans lune, vénus jette une ombre derriere les corps (1).

En étudiant les ouvrages de ce tems, on voit que l'Astronomie avoit sait quelques progrès. Peut-être étoit-ce l'esset des réslexions & des reproches de Platon. C'étoit un aiguillon pour la tiédeur, un encouragement pour la foiblesse. Un grand homme a montré que les progrès sont possibles; c'est beaucoup pour l'esprit humain qui craint sur-tout de se fatiguer en essorts inutiles.

#### S. XI.

Nous ne devons pas dissimuler qu'Aristote n'a cité que pour la combattre l'opinion des Pythagoriciens, que les cometes sont des planetes. Il se resusa également à croire le mouvement de la terre que ces philosophes avoient enseigné; ici son génie semble l'avoir abandonné. Mais il faut songer que ces philosophes n'établissoient point ces deux opinions sur des faits. Ils disoient

<sup>(1)</sup> Simplicius, de celo, lib. II, Comment. 46.

Pythagoriciens ne donnoient pas d'autres preuves du mouvement de la terre, & du soleil immobile au milieu du monde, que la dignité de substance, qui assignoit au feu la premiere place. Un bon esprit, comme Aristote, avoit-il tort de rejetter un système qui n'avoit point d'autre appui? Et y auroit-il aujourd'hui beaucoup de Coperniciens, si ce système n'étoit prouvé par de meilleures raisons? Tel est le sort des vérités que l'on montre, dénuées des faits qui en sont les fondemens, elles deviennent des préjugés avec le tems; la raison les discute, & elles sont bannies injustement par la philosophie spéculative. Voilà l'histoire & sans doute la justification d'Aristote. Il naquit 384 ans avant J. C., & mourut l'an 321, âgé de 63 ans.

#### S. XII.

Nous réunirons ici plusieurs philosophes grecs, desquels nous avons peu de choses à dire. Helicon Cizicene, connu par la prédiction d'une éclipse de soleil, qu'il annonça au roi Denis, & qui arriva comme il l'avoit prédite. (1). L'histoire ne cite que trois Grecs qui aient prédit des éclipses; Thalès, Helicon Cizicene & Eudeme qui sur l'historien de l'Astronomie. Cette histoire est perdue, ainsi que celle de Théophraste. Ces deux morceaux précieux de l'antiquité nous auroient été d'un grand secours dans l'ouvrage qui nous occupe maintenant. Nous aurions des faits où nous n'avons souvent que des conjectures. Cependant si l'on en juge par un petit fragment, que nous rapportons dans nos éclaircissemens (2), l'histoire de l'Astronomie d'Eudeme ne paroît avoir été qu'un abrégé fort mal digéré. Cléanthes, Stoïcien, pensoit que les étoiles ont une figure co-

<sup>(1)</sup> Aristote, de calo, Lib. II, c. 6.

<sup>(2)</sup> Infrà, Livre VIII, §. 12.

nique; mais ce qui est remarquable, c'est qu'il établissoit que le soleil décrit une spirale en s'éloignant de l'équateur vers le nord & vers le midi(1). Rien n'est plus exact, & c'est réellement l'esset qui résulte de la combinaison du mouvement annuel & du mouvement diurne. Cela prouve les progrès que la géométrie avoit saits depuis Platon.

Théophraste, historien de l'Astronomie, pensoit que le cercle lumineux de la voie lactée est l'endroit où s'assemblent les deux hémispheres du ciel (2). Il imaginoit apparemment qu'il y avoit de la lumiere derriere ces cieux solides, & que la jointure des deux hémispheres étoit assez mal faite, puisque la lumiere s'échappoit à travers. Ce Théophraste est celui qui avoit écrit les caracteres dont la Bruyere nous a donné la traduction.

Autolicus de Pitanée nous a laissé deux ouvrages qui traitent de la sphere & du lever des étoiles. Apollonius Mindien, Epigenes, avoient étudié l'Astronomie chez les Chaldéens, & adopté chacun une des deux opinions sur les cometes. Philippe Medmœus sit des observations du lever & du coucher des étoiles (3). Philippe Opuntius, disciple de Platon, avoit composé des ouvrages qui pouvoient être intéressans sur la distance du soleil & de la lune, leurs grandeurs & leurs éclipses. Ces ouvrages sont perdus, nous ne pouvons juger des connoissances qu'ils rensermoient, mais ils annoncent des recherches. Opuntius avoit aussi traité de l'optique, & il est le plus ancien auteur qui s'en soit occupé (4).

#### S. XIII.

CALIPPE de Cizicene a fleuri environ 330 ans avant J. C.

<sup>(1)</sup> Stobée. (2) Macrobe, Somn. Scip. Lib. I, c. 13.

<sup>(3)</sup> Infrà, Eclairc. Lib. VIII, §. 8. (4) Vossius, de Scient. Mathem.

Il est connu presque uniquement par la correction qu'il sit au cycle de Méton, & par la période de 76 ans qui en résulta.

Nous avons averti (1) que la période de 19 ans, ou de 6940 jours, avoit un défaut: au moment où elle se renouvelle, il y a déjà 9h & demie que le soleil a recommencé sa révolution, & 7h & demie que la lune a recommencé la sienne. Ces dissérences se multiplient avec les périodes, de maniere qu'au bout de quatre périodes les nouvelles & les pleines lunes arrivent 30 heures plutôt qu'elles ne sont annoncées par le cycle de 19 ans. Calippe s'apperçut de cette erreur à l'occasion d'une éclipse observée six ans avant la mort d'Alexandre (2); il proposa de retrancher un jour tous les 76 ans. Il suffisoit de changer après quatre périodes de 19 ans, un des mois de 30 jours, en un mois de 29. Cette période de 76 ans, ou de 27.759 jours, est la période qu'on nomme Calippique, du nom de son auteur. Elle commença l'an 330 avant J. C., la septieme année de la sixieme période de Méton. De cette période de 27759 jours, on déduit la longueur de l'année de 3651 un quart précisément, & celle du mois lunaire de 29j 12h 44' 12" trois quarts, mais on ne peut guere croire que Calippe, dans la correction qu'il fit à la période de Méton, ait été conduit par la connoissance assez exacte de ce mois lunaire. Il ne sentit la nécessité de retrancher un jour que par l'anticipation des nouvelles & des pleines lunes. Au reste, pour juger de l'exactitude de cette période, il faut considérer que 940 révolutions de la lune font exactement 27758 18h 6', & 76 révolutions du soleil, 27758i 9h 42'. La période de 27759j ne s'écartoit donc de la lune que de 5h 54', & du soleil de 14h 18'; donc au bout de 304 ans, elle devoit s'écarter

<sup>(1)</sup> Suprà, lib. VIII, §. 12.

<sup>(2)</sup> Veidler, page 113.

de la lune d'un jour entier, mais en 152 ans elle s'écartoit de plus d'un jour du soleil.

C'est ici la derniere fois qu'on toucha au calendrier grec. Hipparque proposa depuis une période de 304 ans, composée de quatre périodes calippiques, mais ce ne sur qu'une hypothese astronomique: on n'y eut point d'égard dans les tems civils. Il paroît même qu'on abandonna la période de Méton, car Ptolemée se sert toujours de la période de Calippe pour dater ses observations.

## S. XIV.

CALIPPE a fait ou recueilli beaucoup d'observations du lever des étoiles, & il y a joint les prédictions météorologiques qui en dépendoient. Comme nous avons souvent parlé de cette espece d'observations, si communes dans l'Asie & dans la Grece. nous devons dire que les anciens, du moins les philosophes, ne regardoient point les étoiles comme les causes des changemens des saisons qu'elles sembloient annoncer par leurs levers & par leurs couchers. Ils s'étoient fort appliqués à connoître la succession de ces vicissitudes pour l'avantage de l'agriculture. Ils avoient reconnu qu'elles dépendoient du soleil & de la lune. Après un grand nombre d'observations, lorsqu'ils furent assurés ou du moins qu'ils se crurent assurés de connoître l'ordre de cette succession, ils en attacherent les pronostics aux levers & aux couchers des étoiles qu'ils croyoient immuables, tandis qu'ils savoient bien que les jours de leur année ne l'étoient pas. Geminus s'explique très clairement à cet égard, & d'une maniere qui prouve que c'étoit moins une opinion particuliere, & nouvelle qu'il rapporte, que celle de tous les astronomes qui l'avoient précédé (1). Quant au nombre des observations an-

<sup>(1)</sup> Geminus, c. 14.

nuelles sur lesquelles ces pronostics étoient fondés, nous n'en pouvons rien dire de positif. Cependant si on considere que les anciens n'ont jamais observé les levers & les couchers des étoiles que dans la vue de connoître & de prédire les tems favorables aux travaux de la campagne; que conséquemment ils ont dû accompagner chacune de ces observations, de celle des vents, des pluies, du froid & du chaud, &c. Si on considere en outre que ces observations étoient répandues dans la Grece dès le tems de Chiron, & au moins jusqu'à Hipparque, ce qui fait un intervalle d'environ 1200 ans; qu'à Babylone Callistenes trouva une suite d'observations faites pendant 1900 années, qui étoient la plupart vraisemblablement des observations du même genre, on conviendra que ces observations, suivies pendant tant de siecles, pouvoient être utiles en esset pour connoître les causes des intempéries des saisons, ou du moins pour en assigner la révolution, quelles qu'en soient les causes. On conviendra que nous devons particulièrement regretter ces observations météorologiques, nous qui n'en avons pas une suite de 100 années, nous qui n'avons d'autre avantage à cet égard que l'exactitude de nos instrumens, & celle des observations qui en résultent; avantage qui ne compense pas toujours l'ancienneté des observations. Ces réflexions doivent nous faire respecter le travail des anciens. Si nous les avons surpassés en beaucoup de parties, il s'écoulera encore bien des siecles avant que nous atteignions dans cellesci le point où les Chaldéens & peut-être les Grecs étoient parvenus.

#### §. X V.

Dans les écrits des anciens, particulièrement chez les Grecs, il est souvent question de la grande année; & les grandes années qu'on y trouve citées, souvent fort dissérentes les unes des autres, embrassent un nombre considérable d'années solaires.

Il n'est pas inutile d'entrer ici dans quelque détail à cet égard. Nous avons déjà dit que la grande année étoit en général une révolution astronomique d'un ou de plusieurs astres; mais les anciens y attacherent une sorte de superstition; voici comment le préjugé s'établit. Les prémiers hommes qui étudierent l'état du ciel pour les besoins de l'agriculture remarquerent que la révolution du soleil ramenoit les saisons dans le même ordre; ils crurent reconnoître que certaines intempéries dépendoient des aspects de la lune; & en attachant les dissérens pronostics de ces intempéries, aux levers & aux couchers des étoiles, ils se persuaderent que les vicissitudes des choses d'ici bas avoient des périodes réglées comme les mouvemens célestes. C'est donc dans l'astrologie naturelle que l'on doit chercher l'origine de ces périodes. Cette idée sera développée ailleurs (1). Mais on voit que toute espece de révolution leur présenta l'idée d'accomplisfement & de renouvellement. De là naquit le préjugé que le même aspect, le même arrangement de tous les astres, qui avoit eu lieu à la naissance du monde, en ameneroit la destruction. Le tems de cette longue révolution étoit la durée prédestinée à la vie de la nature. Un autre préjugé, qui eut la même source, fut que le monde ne devoit périr à cette époque que pour renaître, & pour que le même ordre de choses recommencât, avec le même cours des phénomenes célestes. Les uns fixerent ce renouvellement universel à la conjonction de toutes les planetes; les autres qui avoient connoissance du mouvement des fixes, l'attendirent au retour des étoiles au même point de l'écliptique. D'autres, en réunissant ces deux especes de révolutions, marquerent le terme de la durée de toutes choses, au moment où les planetes & les étoiles reviendroient à la même

<sup>(1)</sup> Infra, Discours sur l'Astrologie.

situation primitive à l'égard de l'écliptique; c'est-à dire qu'ils concevoient une période qui renfermeroit une ou plusieurs révolutions completes des étoiles, & de même un certain nombre de révolutions completes de chacune des planetes. Période immenses le monde peut durer des milliers de siecles sans qu'elle s'acheve. Toutes ces périodes s'appellerent grande année, c'est-à-dire grande révolution. Ce préjugé a pris sa source dans l'orient. On y trouve par-tout de prétendues traditions sur la situation respective des astres, au moment de la naissance du monde (1). Nous avons vu Bérose annoncer que la terre seroit submergée lorsque les planetes se réuniroient dans le même degré du signe du capricorne; & qu'elle souffriroit un embrasement universel, lorsque ces planetes se trouveroient rassemblées dans le signe de l'écrevisse. Aristote disoit également que la grande année étoit celle qui ramenoit au même point du ciel le soleil, la lune & les cinq planetes; année dont l'hiver est le déluge, & l'été l'incendie général de la terre. Suivant les anciens la terre périssoit tour-àtour par l'eau & par le feu. C'est encore cette année qu'on appelle la grande année de Platon. Les anciens Egyptiens pensoient bien que le monde avoit péripar le feu, mais on ne voit point qu'ils aient cherché à enfermer dans des périodes toutes les révolutions des planetes. Leur grande année, leur année sothique de 1461 ans, étoit purement solaire; elle ne menaçoit la terre d'aucun malheur; elle ramenoit au contraire l'abondance & la fertilité. La superstition attachée à cette conjonction générale de toutes les planetes s'étendit aux conjonctions particulieres de deux ou de plusieurs planetes. Les périodes qui ramenoient ces conjonctions, favorables ou contraires au monde, annoncerent différentes révolutions, & prirent en

<sup>(1)</sup> Horus Apollo, lib. I, c, 1e, Infrà, Eclairc, livre IV, §. 44.

conséquence le nom de grande année. De là le soin d'observer ces conjonctions, & d'en faire note dans l'histoire. De là toutes les périodes astrologiques des conjonctions de jupiter & de saturne dans le même signe du zodiaque, ou dans le même point de l'écliptique. L'usage de l'Astronomie & les besoins de la société civile avoient fait chercher pour la regle du calendrier des périodes qui renfermassent un nombre de révolutions completes du soleil & de la lune; ces périodes furent aussi de grandes années. Telles furent la période de 600 ans des patriarches, les périodes lunisolaires de 223 & de 669 mois, de 600 & de 3600 ans des Chaldéens. C'est pourquoi les Grecs, disciples des Egyptiens & des Orientaux, ont appellé grande année toutes les périodes qu'ils ont imaginées pour concilier les mouvemens du soleil & de la lune. Ils y avoient joint même un préjugé assez singulier. Imbus des idées orientales que la grande année embrassoit les révolutions de toutes les planetes, trompés par l'application qu'on avoit faite de ce nom aux périodes purement lunisolaires, ils crurent que ces périodes ramenoient toutes les planetes au même point du ciel. C'est ainsi que Diodore de Sicile s'exprime en parlant de la période de Meton (1). Ce préjugé prouve que le premier objet de ces périodes, appellées grandes années, fut de régler la chronologie, & de concilier le cours du soleil avec celui de la lune. Cette idée nous porteroit à croire que la grande année de 600 ans fut la premiere & le modele de toutes les autres. Quand on crut appercevoir une certaine correspondance entre les révolutions célestes & le retour des intempéries des saisons, on inventa de nouvelles périodes. C'est donc l'astrologie naturelle qui les multiplia; & si depuis l'astrologie judiciaire s'en est emparée,

<sup>(1)</sup> Diodore, lib. XII, page 229. Voyez la note de M. Terrasson.

cet usage ne doit point les rendre suspectes. Nous croyons que ces grandes années, dont nous donnons le détail dans nos éclaircissemens (1), étoient fondées sur des motifs réels d'utilité, & qu'elles renfermoient plus de connoissances astronomiques qu'on ne l'a cru jusqu'ici. Recueillies par les Grecs, elles sont les dépouilles de l'antiquité, les restes, & peut-être les preuves de cette Astronomie ancienne qui étoit liée à l'astrologie naturelle, cultivée plus de 20 siecles avant notre ère chez les Chinois, les Indiens & les Chaldéens.

#### §. X V I.

PITHÉAS, astronome & géographe célebre, fut de Marseille; cette ville alors républicaine, fondée par les Phocéens, 500 ans avant J. C. On est incertain sur le tems où vivoit Pithéas, mais il semble que le plus grand nombre des auteurs concourt à le faire contemporain d'Alexandre (2). C'est pourquoi nous le plaçons ici le dernier astronome grec, avant l'école d'Alexandrie.

Pithéas est un des plus anciens voyageurs qui se soient avancés vers le pole boréal. Nous ne croyons pas cependant, comme nous l'avons dit, qu'il soit le premier. Il alla jusqu'en Islande. Il prouve qu'il y a réellement pénétré, en racontant un phénomene qu'il ne pouvoit deviner, qui est que le jour du solstice d'été, le soleil le soir ne fait que toucher l'horizon, & recommence à s'élever aussi-tôt. Ce jour là n'a point de nuit en Islande. C'est en effet le premier climat où l'on trouve un jour de 24 heures. Strabon (3) & Polybe l'ont en vain traité de men-

(2) Veidler, page 120.

<sup>(1)</sup> Eclaircissemens, Livre VIII, §. Mémoires de l'Académie des Inscriptions, tome XIX, page 148.
(3) Géogr. lib. II, page 102.

teur; cette observation est un témoin de la vérité de son récit. Polybe s'étonnoit qu'un particulier sans richesses eût entrepris un si grand voyage; mais, comme le remarque l'historien (1) des mathématiques, rien n'est plus ordinaire chez une nation maritime & commerçante que ces entreprises de decouvertes, projettées par le gouvernement ou par des particuliers opulens, & exécutées par des gens curieux, intrépides, & sur-tout sans fortune. Ceux qui en ont sont moins hardis.

Il paroît que Pithéas étoit observateur. Il a remarqué qu'il n'y avoit point d'étoiles près du pole, & en effet de son tems il n'y en avoit pas. L'observation qui l'a rendu le plus sameux, sur-tout depuis la contestation élevée parmi les astronomes modernes, sur la diminution de l'obliquité de l'écliptique, est celle de la hauteur méridienne du soleil au tems du solstice d'été.

Pithéas, en se servant d'un gnomon sort élevé, trouva que la longueur de l'ombre au tems du solstice d'été avoit à l'égard de la hauteur du gnomon, la même proportion à Marseille qu'à Byzance. Cette proportion étoit, dit-on, à Byzance celle de 120 à 41 \$\frac{4}{5}\$, ou en nombres entiers de 600 à 209. En conséquence on en déduit l'obliquité de l'écliptique au tems de Pithéas, de 23° 50'. La fraction qui se trouve dans cette observation annonce de l'exactitude, & si l'observation étoit authentique, il n'y auroit plus de dissérend parmi les modernes, qui observent aujourd'hui l'obliquité de l'écliptique beaucoup plus petite. Mais Byzance & Marseille ne sont pas sous le même parellele, la proportion de la longueur de l'ombre, à la hauteur du gnomon, n'y peut être la même. A Byzance cette proportion, le jour du solsservateur qui se service de plus de quatre parties, eût

<sup>(1)</sup> Tome I, page 108.

tenu compte du cinquieme d'une de ces parties. Il n'est donc nullement probable que l'observation ait été faite à Byzance, mais l'a-t-elle été à Marseille? L'a-t-elle été par Pithéas, comme il semble qu'on pourroit le conclure d'après Cléomedes & Hipparque qui le citent également? C'est ce que nous penchons à croire, mais ce que nous n'osons décider. Il est bien fâcheux qu'il n'y ait pas plus de certitude sur le lieu, ni sur l'époque de cette observation. Le tems, en détruisant les ouvrages originaux, n'a laissé que des fragmens épars, où les faits sont mutilés, désigurés. Ainsi, des choses les plus intéressantes, il ne reste souvent à la mémoire des hommes, qu'une notion confuse qui leur est presqu'inutile.

#### S. XVII.

Nous venons de parcourir la Grece; nous avons fait passer en revue les sectes, les philosophes, leurs opinions; nous avons vu des idées absurdes se ranger dans les mêmes têtes avec des idées sublimes. Tel est, dans cette petite partie du monde, le tableau de l'esprit humain, déjà mûr pour les arts, la morale & la législation, mais encore dans l'enfance à l'égard de l'Astronomie. Retenu par l'inertie de l'ignorance, entraîné par l'activité de l'imagination, il ne marche pas, il s'agite sans sortir de sa place, & n'a d'autre mouvement que des élans & des chûtes. Non convaincu encore de la nécessité des faits, qui sont les seules connoissances, il croit qu'on peut, en raisonnant, en conjecturant, approfondir la nature sans l'observer; & quelquesois le hasard, ou le génie, fait sortir du choc des opinions des étincelles qui éclairent cette nuit prosonde.

## §. XVIII,

S 1 nous jettons un coup-d'œil général sur les détails que nous K k avons parcourus, nous verrons que tout ce qui est vraiment astronomique sut étranger à la Grece. L'ordre & l'arrangement des planetes, les causes des éclipses, la méthode pour les prédire, les deux étoiles du matin & du soir, réunies dans une seule planete, la durée des révolutions du soleil & de la lune, la période fameuse de Meton, l'obliquité de l'écliptique, la sphere, tout leur vint de l'Egypte ou de l'Asse.

Les Grecs ne firent point d'observations, car celles d'Euclemon, de Meton & d'Aristote ne font qu'une légere exception. Les observations du lever & du coucher des étoiles, utiles pour -régler l'année & les travaux de l'agriculture, ne sont pour ainsi dire pas des observations astronomiques. Les Grecs ont suivi en cela la méthode des Chaldéens, mais ils n'ont pas porté l'imitation jusqu'à observer comme eux les éclipses & les stations des planetes. D'ailleurs, la plupart des observations d'étoiles, réunies dans leurs calendriers, ne leur appartiennent point, ne se rapportent point au siecle où ils les ont publiées, & ces recueils ne prouvent que leur ignorance. Les Grecs, nés avec beaucoup de penchant pour philosopher, n'avoient point encore à l'époque où nous fommes, la constance nécessaire à l'observation. Ils n'avoient point le goût de la recherche des faits, ils ont tenté d'élever un édifice sans fondemens; ils n'étoient point doués du discernement & de la critique indispensables pour apprécier ces faits; aussi ont-ils cru nombre d'absurdités, & dit beaucoup de sottises. On est étonné de voir naître dans le même tems, ou même quelques siecles après Thalès, des idées contraires aux vérités que ce philosophe avoit apprises aux Grccs. On peut croire qu'il y a de la faute des écrivains qui transmettent ces idées; l'ignorance des historiens peut avoir étrangement défiguré les opinions des philosophes. Mais si l'on doit quelquefois admettre cette excuse, elle ne peut être générale.

Il est impossible de justisser pleinement à cet égard les philosophes. Il faut croire que la communication des lumieres étoit dissicile. Le mystere régnoit par-tout; les maîtres ne parloient que par énigmes; les véritables opinions d'un homme n'étoient bien connues que de ses disciples. Après sa mort, ses ouvrages ne se répandoient pas, parce que les manuscrits se multiplient peu. Dailleurs, les sectes étoient rivales, & par conséquent jalouses. De là naît l'envie de penser disséremment, à laquelle on se livroit d'autant plus facilement que toutes les idées sur les assers & sur leur nature ne sembloient que des opinions.

Qui sait encore s'il n'y avoit pas une division naturelle entre les philosophes qui avoient voyagé, & ceux qui n'étoient pas sortis de leur pays? Les Grecs, dont la prévention nationale & la vanité étoient excessives, se tenoient peut-être en garde contre les opinions étrangeres qui leur étoient apportées.

Si l'une de ces causes, ou toutes ensemble ont retardé les progrès de l'astronomie, on ne peut disconvenir que les philosophes de la Grece ne se soient élevés quelquesois à des idées très heureuses. Telle est celle des Antipodes, de la terre ronde, & par-tout habitée, que Pytagore eut le courage de concevoir & de mettre au jour, malgré le préjugé si naturel que les hommes n'y pouvoient être droits sur leurs pieds, dans une direction contraire à la nôtre; celle de la lune habitée, de la pluralité des mondes, que la plupart des philosophes grecs ont crue & enseignée; la connoissance du mouvement de la terre, & celle du retour des cometes. La plupart de ces connoissances venoient de l'Asie; quelques-unes étoient contenues dans les vers orphiques: poëme où les merveilles de la nature étoient détaillées d'après les traditions orientales. Mais les observations, les raisons d'analogie, qui rendent aujourd'hui ces opinions ou démortrées ou probables, n'existoient pas alors. Les astres n'avoient

pas été rapprochés par le secours du télescope; il étoit peutêtre aussi difficile de croire ces vérités que de les découvrir. Ce n'eût été qu'une espece d'instinct philosophique qui les eût fait deviner. Nous osons croire qu'il falloit un instinct semblable pour les adopter. Qu'on se rappelle l'état d'ignorance où étoit alors la Grece à l'égard de l'Astronomie, qu'on se représente des hommes, qui, accoutumés à juger des objets comme ils les voient, ne considerent la lune que comme un corps solide, d'une médiocre grandeur; qui voient mouvoir le soleil, qui croient que la terre, leur demeure, doit être immobile & stable, & qu'on imagine un homme qui vient leur dire; cette lune est un globe immense, habité; cette terre où vous errez, erre elle-même dans les espaces de l'éther, le soleil est sans mouvement. Cet homme ne sera pour eux qu'un visionnaire, à moins qu'ils n'aient beaucoup de génie & de philosophie. Tel fut le partage des Grecs à qui l'observation manqua. Ils n'en sentirent point assez le prix. Ils méconnurent la vraie route de la carriere astronomique jusqu'à la fondation de l'école d'Alexandrie. Quel peuple on auroit fait, quels progrès on auroit obtenus, si l'on eût réuni les Chaldéens & les Grecs, c'est-à-dire la constance au travail avec le génie!



## DISCOURS

### SUR L'ORIGINE DE L'ASTROLOGIE.

AVANT de quitter l'Astronomie ancienne, & de passer à l'école d'Alexandrie, où naquit une nouvelle Astronomie, nous croyons devoir parler de l'Astrologie. Cette science vaine & mensongere n'est pas de notre objet. On n'attend point de nous que nous détaillions les regles par lesquelles des frippons ont, pendant tant de siecles, trompé des hommes curieux & foibles. Mais cette science fut long-tems confondue avec celle dont nous écrivons l'histoire. Elle a soutenu l'Astronomie dans des siecles barbares, où les sciences n'avoient point d'attrait; le desir de connoître l'avenir, la persuasion qu'on pouvoit le prédire, a fait multiplier & conserver les anciennes observations (1). Nous nous proposons de découvrir l'origine d'une erreur qui semble chere à notre foiblesse. C'est la maladie la plus longue qui ait affligé la raison humaine; on lui connoît une durée de près de 50 siecles (2). Ce n'est point la maladie de tous les tems, ni de tous les esprits, mais elle est incurable. Ses accès ne passent que pour renaître : elle s'affoiblit par les progrès de la lumiere, elle disparoît quand la lumiere est universelle; mais si la lumiere souffre quelque éclipse, l'Astrologie se remontre, aussi hardie à débiter ses impostures, aussi heureuse à les accréditer.

L'Astrologie est, dit-on, sille de l'ignorance, & mere de l'Astronomie. C'est ainsi que l'on confond les idées. L'Astronomie est certainement la premiere; c'est elle qui est la mere

<sup>(1)</sup> Kepler, Præf. ad tabulas Rudol- (2) Elle est établie à la Chine depuis se commencement de cet Empire.

sage d'une fille folle. Il a fallu connoître les astres, avant de leur attribuer quelque pouvoir sur nous. Il a fallu avoir une idée de leurs mouvemens & de leurs révolutions, avant d'y attacher la destinée des hommes, & la chaîne des événemens de la vie. On ne se trompe pas moins en faisant naître l'astrologie de l'ignorance. L'astrologie a sans doute plus de vogue & de crédit dans les tems de barbarie, où la crédulité se joint à la curiofité naturelle à l'homme: l'astrologie croît & s'étend au milieu de l'ignorance, comme dans le fol qui lui convient; mais l'ignorance n'a point produit le germe du mal qu'elle nourrit. L'ignorance est un état passif & stérile. Sciences, arts, fables, erreurs, préjugés, superstitions, le mal comme le bien, tout vient du génie. Un astre unique, par sa chaleur & sa force attractive, répand la vie & le mouvement dans l'univers physique, le génie est la puissance active qui donne le mouvement au monde politique & moral. Le génie seul crée les idées primitives & originales, tantôt restreintes, tantôt affoiblies, le plus souvent défigurées, rendues méconnoissables, suivant les têtes où elles se moulent en circulant dans l'univers. La source des erreurs du peuple sont les idées philosophiques qu'il a lui-même dénaturées. C'est ce que nous nous proposons de développer ici, relativement à la science prétendue de la connoissance de l'avenir.

On distingue deux especes d'astrologie; l'astrologie naturelle & l'astrologie judiciaire. L'une se propose de prévoir & d'annoncer les changemens des saisons, les pluies, les vents, le froid, le chaud, l'abondance, la stérilité, les maladies, &c., au moyen de la connoissance des causes qui agissent sur la terre & sur son atmosphere. L'autre s'occupe d'objets qui seroient encore plus intéressans pour l'homme. Elle limite au moment de sa naissance, ou à quelque moment que ce soit de sa vie, la ligne.

qu'il doit parcourir dans le tems. Elle détermine le caractere dont il fera doué par l'auteur de la nature, les passions qu'il éprouvera; elle lui montre de loin la fortune, les malheurs, les périls qui l'attendent. Toutes ses actions sont prédites, & si cette science étoit vraie, l'homme trop instruit de sa destinée, ne seroit plus qu'un acteur, qui répéteroit sur la scene du monde le rôle qu'il auroit appris.

L'astrologie naturelle n'a rien que de raisonnable dans ce qu'elle suppose. Boyle avec raison en a fait l'apologie. Il n'y a point de vicissitudes dans l'atmosphere qui n'aient leurs causes, & l'homme qui connoîtroit ces causes, ainsi que la maniere dont elles agissent en se combinant, seroit dans le cas de prédire les changemens des tems, & leurs essets sur la nature (1); mais ces causes sont si compliquées, que cinquante siecles d'observations ne sussimient pas sans doute pour démêler la part qu'elles ont chacune dans les phénomenes naturels. Peut-être aussi le sil de ce labyrinthe ne sera-il jamais donné à l'homme.

Quelles que fussent primitivement & très anciennement les connoissances des Orientaux sur les météores, nous ne pouvons supposer qu'ils sussent en état de calculer leurs retours. Il est clair qu'ils s'y sont pris d'une maniere empirique, c'est-à-dire par l'observation constante des essets, peut être sans aucune connoissance des causes. Après avoir observé que les orages arrivoient plutôt dans certains mois que dans d'autres, que telles saisons étoient plus ou moins pluvieuses, que les mêmes vents soussionent assez régulièrement pendant certains intervalles, que telle époque de l'année étoit propre aux labours, aux moissons, sans qu'on pût intervertir l'ordre établi par la nature, ils en ont conclu que toutes ces choses étoient déter-

<sup>(1)</sup> Boyle, Histoire de l'air.

minées par le lieu du soleil dans l'écliptique; & comme le soleil emploie environ un jour à parcourir un degré de ce cercle, ils résolurent d'observer avec exactitude le tems qu'il faisoit chaque jour. Ces observations, répétées sans doute pendant une longue suite d'années, pouvoient leur apprendre le tems & les intempéries qu'ils devoient éprouver en conféquence de la marche du foleil. Mais ces observations, & ces prédictions intéressoient les gens de la campagne, qui, chez les anciens comme chez nous, ne connoissoient point les douze signes du zodiaque, les colures, ni chaque jour le lieu du soleil dans l'écliptique. Il falloit des signes sensibles à des gens qui n'avoient point de calendrier. C'est donc aux levers & aux couchers des étoiles, qui reviennent à-peu-près les mêmes chaque année, qu'on attacha l'annonce de la constitution de l'air, & des météores qui devoient les accompagner.

Ces observations devenues générales dans l'Orient, dont on ne connoît point l'origine chez les Indiens, datent à Babylone de 2234 ans, & à la Chine de près de 3000 ans avant J. C. Les Grecs en ont adopté l'usage; ils avoient même adopté les observations étrangeres. C'est ainsi qu'ils ont fondé ces calendriers, où l'on trouvoit les variations des saisons indiquées par les levers & les couchers des étoiles. Il nous reste trois ou quatre de ces calendriers anciens, mais ce ne sont que des vestiges d'un grand nombre qui sont perdus.

Nous soupçonnons que les anciens avoient fait beaucoup d'efforts pour parvenir à ces connoissances. Nous sommes conduits à cette idée par le nombre de périodes qu'ils appelloient grandes années. Ces périodes n'ont point été certainement chez eux un objet de pure curiosité. Les premieres recherches ont dû être tournées vers les objets utiles dans un tems où la multiplicité

multiplicité des besoins laissoit peu de loisir aux spéculations. Le calendrier étoit suffisamment bien réglé par la période de 19 ans, si ancienne dans l'Asie. D'où naissent donc les autres périodes si multipliées, & la plupart si longues? Celles de 240 & de 960 ans qui ramenoient les conjonctions de saturne & de jupiter, dans certaines situations, à l'égard de l'écliptique. Ces révolutions de saturne, de jupiter, de mars, de 350625, de 170620 & de 120000 ans, dont on ne connoît pas l'objet (1). Ces périodes de 600 & de 3600 ans, établies pour concilier les mouvemens du soleil & de la lune, mais aussi pour ramener leurs actions combinées sur l'atmosphere au même jour & à la même heure de l'année : ces grandes années des Egyptiens de 1461 ans, & celle de Diogenes de 365 ans 3 mois, relatives au mouvement du soleil à l'égard des étoiles : d'autres, comme celle de 15000, de 18000, de 28000 ans qui avoient sans doute pour objet la révolution même du mouvement des étoiles dans l'écliptique, combinée avec quelqu'autre révolution que nous ignorons : quelques unes de ces périodes découvertes par l'observation, aidée du calcul, ont été appliquées depuis aux rêveries de l'astrologie judiciaire; mais nous croyons que ce n'est qu'une extension de leur usage primitif, borné d'abord à l'astrologie naturelle. Nous en trouvons une preuve dans la grande année d'Aristarque, de 2484 ans, dont nous avons saisi l'objet par des conjectures, assez heureusement liées pour porter avec elles la conviction (2). C'est la période du retour des conjonctions du soleil & de la lune avec la même étoile. Ne paroît-il pas vraisemblable qu'en déterminant cette période, on a eu l'intention de ramener les aspects du soleil & de la lune, les effets de leur action combinée sur l'atmosphere

<sup>(1)</sup> Infrà, Eclairc. Livre VIII, §. 16. (2) Histoire de l'Astronomie moderne,

avec les levers des étoiles, dont les anciens se servoient pour indiquer ces effets? Il n'est pas question d'examiner si ces périodes remplissoient leur objet, si l'événement quadroit avec les prédictions; il nous sussit de prouver que les anciens avoient reconnu la correspondance existante entre les phénomenes célestes, & les intempéries des saisons: qu'ils observoient assidument ces phénomenes pour découvrir les retours des mêmes intempéries: & même que, fondés sur la connoissance du mouvement des corps célestes, ils ont été jusqu'à enchaîner ces retours dans dissérentes periodes, relatives aux dissérens aspects des astres. Voilà ce qui vient du génie.

Mais cette idée philosophique, livrée au vulgaire, ne tarda pas à être corrompue. On regarda les hiades (1) comme des astres pluvieux, parce que les pluies arrivoient dans le tems où ces étoiles se levoient; Sirius prit le nom de l'ardent Sirius, parce que son apparition étoit suivie des grandes chaleurs de l'été, & de même à l'égard des autres étoiles. Bientôt on les regarda comme la cause des pluies & de la chaleur; c'étoit l'effet des influences qu'elles versoient sur la terre. Voilà l'ouvrage de l'ignorance. C'est ainsi que fut dénaturée une idée saine & vraie, conforme à la bonne physique, & qui, en supposant des observations suffisamment continuées, pouvoit être utile. Il est bon de remarquer que les hommes n'ont fait en ceci que substituer à un effet qu'ils ne comprenoient point, un effet qu'ils ne comprenoient pas mieux; car le peuple n'entendoit pas, ni les philosophes non plus, pourquoi les pluies arrivoient avec le lever des hiades; mais entendoient-ils mieux comment les pluies tomboient par l'influence de ces étoiles? En tout genre, & en tout tems, on croit avoir beaucoup fait en mettant une difficulté à la place d'une autre.

<sup>(7)</sup> Riccioli, tome I, page 399.

On croira peut-être que l'ignorance en dénaturant ainsi les principes de l'astrologie naturelle, a donné naissance à l'astrologie judiciaire: qu'elle a soumis l'homme, aussi bien que l'atmosphere, au pouvoir des étoiles; & qu'elle a fait dépendre de leurs influences les orages des passions, les maux & les biens de la vie, aussi bien que les intempéries des saisons. En effet, il paroît tout simple de dire: ce sont les étoiles, les astres en général, qui amenent les vents, les pluies & les orages; leurs influences mêlées à l'action des rayons du foleil, modifient le froid ou la chaleur : la fertilité des campagnes, la santé ou les maladies dépendent de ces influences bienfaisantes ou nuisibles; il ne croît pas un brin d'herbe que tous les astres n'aient contribué à son accroissement; l'homme ne respire que les émanations, qui, échappées de ces astres, remplissent l'atmosphere; l'homme, ainsi que la nature entiere, leur est donc assujetti : ces astres doivent donc influer sur sa volonté, sur ses passions, sur les biens & les maux semés dans sa carriere; enfin, déterminer sa mort ainsi que sa vie. C'est bien ainsi qu'on a pu raisonner: mais ce n'est point l'ignorance, ce n'est point le peuple qui a fait ce pas. Le peuple livré aux lumieres naturelles & communes, ainsi que le peuple instruit par la révélation, s'est toujours regardé comme un être distingué dans la nature, fait pour commander à tout ce qui vit, végete, ou existe sur la terre. Il a pu croire la matiere soumise aux influences des astres, mais le sentiment de sa liberté ne lui a pas permis de se mettre dans leur dépendance. Tant qu'il a été dans la barbarie, il n'a connu ni les astres, ni leur prétendu pouvoir; dès qu'il a été éclairé de quelque lumiere, il s'est senti une ame divine, il s'est dit à lui-même : je suis un être supérieur. L'idée de cet assujettissement, qui ne fait plus de l'homme qu'un instrument aveugle, est un abus de l'esprit; c'est l'imagination qui trompe la raison,

Il faut bien faire attention que l'astrologie naturelle est une observation, l'astrologie judiciaire est un système. Le peuple ne fait point de système; c'est l'ouvrage des gens éclairés, des philosophes qu'égare quelquesois le louable motif de la recherche des vérités. Le passage de l'une de ces astrologies à l'autre suppose un principe qui n'a pas été apperçu; celui qui confond l'ame avec le corps, l'esprit avec la matiere, un principe est-il l'ouvrage du peuple? Est-ce lui qui a raisonné sur les deux substances pour les confondre? Le peuple ou les ignore, ou les distingue.

Nous pensons que l'astrologie judiciaire a eu sa source dans le matérialisme. L'homme dépendant des influences des planetes, enchaîné à leurs mouvemens, n'est plus qu'un être passif, dont tous les pas sont nécessaires. Quelle dissérence y a-t il entre l'homme de Spinosa, & l'homme dont un astrologue va tracer la destinée. Le spinosiste vous dira que toutes nos déterminations sont écrites d'avance dans le grand livre du monde, dans ce livre où pourroit lire celui qui auroit embrassé la nature entiere, & découvert toutes ses loix. Un astrologue va plus loin; il se vante de connoître ces loix. Un astrologue de bonne soi seroit nécessairement Athée comme Spinosa.

Le desir de connoître l'avenir n'est pas inné à l'homme dans l'état solitaire & sauvage. Le cercle des idées ne s'étend point au-delà des besoins actuels. La prévoyance est inconnue, le lendemain n'existe pas. L'ignorance de cet avenir, qui nous cause tant d'inquiétude, est telle chez quelques sauvages de l'Amérique, qu'ils vendent leur lit le matin pour en pleurer la perte le soir. Dès qu'une société commencée, quelqu'espece de civilisation, eurent donné de la suite & de l'étendue aux pensées; dès que l'industrie eut assuré une subsistance facile, l'homme, débarrassé de ces soins, connut les maux de l'esprit, les plus

grands de ses maux. Le présent ne fut plus rien pour lui, la crainte & l'espérance attacherent ses regards sur l'avenir. Il sentit le desir de le connoître, mais il dut sentir en même tems que les moyens n'étoient pas en sa puissance. Quel que soit le penchant que les hommes aient, les uns à la crédulité, les autres à en abuser, l'art de prédire l'avenir n'est point né du dessein de tromper les hommes. L'idée de cet art est une pensée hardie; l'invention des moyens, tout erronnés qu'ils sont, ne peut être que la découverte & l'erreur du génie. Le génie a des imitateurs, mais il est seul auteur des idées originales. Quand il a eu fait connoître une fois aux hommes qu'on pouvoit tenter de prédire l'avenir par le mouvement des astres: le desir de tromper, & de tromper sans science & sans calcul, a fait imaginer différentes especes de divinations, par les traits du visage, par les lignes de la main, par des grains de sable jettés au hasard, par le vol des oiseaux & les entrailles des victimes; enfin, on a évoqué les morts, & on a demandé à ce qui n'étoit plus la connoissance de ce qui devoit être. Ces différentes divinations ont eu leur premier siege dans l'Asie, d'où elles se sont répandues dans l'Afrique & dans l'Europe: mais elles ne sont que des copies altérées & défigurées d'une premiere idée, qui appartint jadis à des connoissances élevées, & à un système raisonné.

L'astrologie, adoptée par la multitude curieuse & crédule, n'a pas été primitivement l'erreur de tout un peuple. Elle est née sans doute au milieu d'une classe d'hommes éclairés, qui, ayant une sois admis un faux principe, ont été entraînés à des conséquences, s'il se peut, plus fausses encore. Elle est peut-être l'ouvrage d'un seul homme. Il y a eu chez tous les peuples des philosophes, qui n'ont reconnu d'autre dieu que la nature, en niant la liberté de l'homme au milieu d'un monde, où, seloss

eux, tout étoit mu par des loix éternelles & nécessaires. Les prêtres de toutes les nations orientales, ceux des Egyptiens n'ont-ils pas professé la double doctrine, n'avoient-ils pas des connoissances élevées & sublimes, qu'ils réservoient à eux seuls, ou à leurs initiés, & auxquelles le peuple n'étoit jamais admis? Si ces prêtres Chaldéens, Brames ou Lettrés, se sont égarés dans leurs doctrines mystérieuses, jusqu'à anéantir la liberté de l'homme, malgré le cri du sentiment intérieur; s'ils ont pu croire que tous ses actes étoient nécessités par les agens extérieurs, mus & poussés tous également par la cause unique, quelle qu'elle foit, du mouvement général de l'univers; ce faux principe une fois établi, il est clair que la vie entiere d'un homme, sa destinée, dépendent du moment où il voit le jour, où il entre dans le courant qui entraîne tous les êtres matériels ou sensibles. Puisque ce moment fait le sort d'un homme, & nécessite toutes les circonstances de sa vie, il y a donc des causes qui le déterminent, & il ne s'agit plus que de connoître ces causes pour annoncer tout ce qui doit en résulter. Leibnitz, dans ce siecle même, n'établissoit-il pas qu'il y a entre les monades, entre les élémens simples & indivisibles de la matiere, des rapports d'après lesquels, avec une intelligence proportionnée à un si vaste sujet, une monade étant donnée, l'univers passé, présent & futur, le seroit aussi? La solution de ce problême ne renfermeroit-elle pas toute la science de l'astrologie naturelle & judiciaire? Leibnitz, à la vérité, en regardant la monade comme un tableau de l'univers, ajoutoit que dieu seul pouvoit y lire l'état présent du monde lié comme esfet au passé, & comme cause à l'avenir. Leibnitz (1) étoit trop bon philosophe

<sup>(1)</sup> Voyez ses Euvres & son Eloge, qui a remporté le prix de l'Académie de Berlin, en 1768,

ne pas sentir l'impossibilité de résoudre un pareil problème. Mais dans les tems éclairés, si l'on a senti l'impossibilité de résoudre le problème général avec tous les détails qu'il comporte, d'assigner pour un moment donné, la relation d'un être quelconque à tous les êtres environnans, on a vu, sans donner une telle étendue à la recherche de l'avenir, que les hommes n'avoient qu'un certain nombre de passions, de caracteres principaux; que les événemens qui arrivent sur la scene du monde, du concours ou du choc des passions, pouvoient n'offrir que des combinaisons bornées, qui revinssent les mêmes au bout de certains intervalles; que les empires eux-mêmes avoient des périodes d'accroissement & de décadence; on a imaginé qu'il n'étoit pas hors des forces de l'esprit humain de parvenir à la connoissance de ces périodes. Il étoit impossible de les découvrir à priori, on les chercha par la voie de l'observation; on fit ce qu'on a fait dans beaucoup d'autres cas, on prit la remarque d'un fait particulier pour une observation générale, & l'on établit des regles aussi fausses que le principe qui leur servoit de fondement.

Par la même raison qu'on avoit attaché les retours des météores annuels aux levers & aux couchers des étoiles, on pensa qu'on devoit mesurer les périodes inconnues des événemens de la vie, par les périodes du mouvement des astres. D'ailleurs, ces grands corps ne devoient pas être séparés de notre monde, ni étrangers à tout ce qui s'y passe. Les hommes dans leur orgueil ont toujours regardé la terre comme la plus considérable partie du monde; ils ont fait comme les Chinois, qui remplissent leur mappemonde de l'empire de la Chine, & laissent, par grace, quelques recoins de la terre aux autres peuples. C'étoit même une idée assez philosophique, assez conforme au caractère de l'esprit humain qui aime à tout agrandir, de penser que l'enchaînement qui ne fait qu'une masse de tout ce qui habite ou

compose notre globe, hommes, animaux, plantes, élémens, que le mouvement par lequel ils réagissent les uns sur les autres, & se précipitent tous ensemble vers l'avenir, n'est pas borné à notre globe, & s'étend, en embrassant l'univers, jusqu'à la sphere des fixes. Cependant il étoit aisé de voir que les événemens de la vie des hommes & des empires, ne revenoient point chaque année les mêmes; les levers & les couchers des étoiles n'étoient donc pas propres à les annoncer. On eut recours aux planetes, dont les révolutions différentes, & quelques-unes assez longues, offroient des combinaisons plus variées. Leurs retours à certains points du zodiaque, leurs conjonctions entre elles eurent des propriétés différentes. On en tira des périodes assez longues pour la fortune des empires les plus durables. La plupart avoient été calculées pour l'astrologie naturelle, on les appliqua à l'astrologie judiciaire. Dès qu'on a eu établi que le lever d'une étoile ou d'une planete, son aspect à l'égard des autres planetes, annonçoit aux hommes une certaine destinée, certains événemens particuliers, mais communs, il a été naturel de croire que les configurations plus rares significient des événemens extraordinaires, qui regardoient les grands empires, les nations, les villes dont la fortune, étant plus durable, doit être limitée par des phénomenes que séparent de longs intervalles. Enfin, puisque les erreurs s'enchaînent comme les vérités, il a été naturel de penser que des configurations plus rares encore, telles que la réunion de toutes les planetes en conjonction avec la même étoile, qui ne se renouvelle qu'après des milliers de siecles, lorsque les nations se sont renouvellées une infinité de fois, lorsque les ruines des empires se sont succédées, ne pouvoient regarder que la terre qui avoit servi de théâtre à tous ces changemens. On a joint à cette idée superstitieuse le souvenir des révolutions que la terre a éprouvées. La tradition, qui, chez certains peuples,

peuples, annonçoit que le monde devoit périr par le feu, y fut également liée; &, l'astrologie se combinant avec le fanatisme, on a annoncé que l'on étoit menacé d'un déluge universel, quand les planetes se réuniroient dans le signe des poissons, ou d'un embrasement général, quand cette conjonction arriveroit dans le signe de l'écrevisse ou du lion.

L'astrologie judiciaire, dans son origine, est donc la suite d'un système profond, qui fut l'ouvrage d'un peuple éclairé, d'un peuple qui s'égara, comme il arrive à l'homme qui veut s'avancer trop loin dans les mysteres de dieu & de la nature. Il seroit aisé de faire voir que toutes les erreurs vulgaires, les préjugés du peuple naissent des idées philosophiques mal entendues, dénaturées par la tradition orale. Les divinités locales & tutélaires n'étoient sans doute que des emblêmes, par lesquels les philosophes ont désigné les causes secondes qui dépendent de la cause universelle (1). Les deux principes, adorés ou redoutés dans la Perse, représentent au physique les élémens qui se combattent, au moral les intérêts qui se croisent, les passions humaines qui sont ennemies. Cette idée est née du spectacle d'un monde où tout est en guerre. La circulation de la matiere, & les êtres qui renaissent sous de nouvelles formes, ont produit la métempsycose, que l'on a transportée de la matiere aux esprits, quand on a voulu concilier ce dogme avec celui de l'immortalité de l'ame.

M. l'abbé le Batteux fait voir d'une maniere très vraisemblable, que la fable de Vénus & de l'Amour, son fils, ne sont que les anciennes idées physiques sur la formation du monde. Vénus est la nuit qui précéda toutes choses, & dont la premiere production sut la lumiere, la chaleur, l'amour (2). Ces

<sup>(1)</sup> Mém. Acad. Ins. tom. XII, p. 15. (2) Mém. Acad. Insc. t. XXVII, page 244; M m

idées sont étrangement défigurées. C'est ce qui doit arriver lorsqu'elles sont entre les mains d'un peuple qui ne les a pas inventées, qui a perdu, ou plutôt qui n'en a jamais eu le sens métaphysique. Le sens littéral seul demeure, & le même chez dissérens peuples produit des fables dissérentes.

Ces idées, tous ces systèmes philosophiques, nés & répandus dans l'orient, sont l'ouvrage du peuple antérieur aux Indiens, aux Egyptiens, aux Chaldéens & aux Chinois. C'est ce peuple, auteur de tant de périodes fameuses, & de méthodes astronomiques savantes, qui a fait aux hommes le funeste présent de l'astrologie judiciaire. Cette erreur appartient exclusivement à l'Asie. Elle y est de la plus haute antiquité, elle y est générale; & nous regardons comme un principe, que les usages généraux chez des peuples également anciens, doivent remonter à une source commune. Seroit-ce donc une chose si naturelle que l'idée de l'influence des astres sur l'homme, pour supposer que différens peuples aient pu l'avoir également & séparément? Tous ces peuples ont eu la même idée de l'influence des astres, parce qu'ils ont également hérité d'un peuple primitif, & qu'ils ont tous recueilli ses erreurs comme les débris de ses connoissances.

Chez ce peuple antérieur & savant, il a dû exister des philosophes capables d'erreur, comme parmi nous, Hobbes & Spinosa. Ces philosophes, de système en système, sont parvenus au matérialisme. Alors les révolutions du monde, les événemens de la vie semblerent périodiques, comme les vicissitudes de l'air. On pensa qu'une observation assidue pouvoit donner les moyens de les prédire, & l'astrologie judiciaire sut inventée. Cette marche de l'esprit humain entraîné par des vérités dans des erreurs, ce passage de l'Astronomie, qui regle les travaux de campagne, à l'astrologie naturelle, & de celle-ci à l'astrologie

judiciaire nous paroît plus vraisemblable que l'opinion qui fait naître l'astrologie de l'ignorance. L'ignorance est inerte & sans force progressive. Elle est toujours accompagnée de la satisfaction de soi-même, & d'un sentiment d'orgueil qui soumet tout à elle, & ne l'assujettit à personne; elle se fait la reine des animaux & de la nature, le centre de tous les mouvemens célestes; elle ne voit dans les étoiles que des slambeaux pour l'éclairer la nuit; &, bien loin d'imaginer qu'elle puisse leur être assujettie, elle pense que l'auteur de l'univers n'a créé ces masses énormes qui roulent au loin sur nos têtes, & n'a fait une si grande dépense de merveilles, que pour lui rendre ce soible service.

Nous prévenons ici le reproche qu'on pourroit nous faire, de rejetter sur la philosophie l'horreur & le mépris qu'inspire l'astrologie judiciaire. Il faut distinguer l'origine de la science, de l'abus qu'on en a fait pour tromper les hommes. Les prêtres qui furent les premiers philosophes coupables de cette origine, ne le sont point de l'abus. Comme hommes, ils furent susceptibles de tomber dans l'erreur. La dissérence qu'il y a du philosophe au vulgaire, ce n'est pas que l'un soit incapable de s'égarer, mais c'est qu'il examine sans cesse, qu'il soumet à de nouvelles épreuves les vérités les mieux établies, tandis que l'autre, fermant les yeux à la lumiere, se tient opiniâtrement aux opinions qu'il a embrassées sans examen.

Remarquons sur-tout que l'idée de l'astrologie judiciaire n'étoit point absurde, dans la maniere de penser de ces philosophes. L'astrologie est une conséquence nécessaire du matérialisme. Dès que l'homme est enchaîné au mouvement général de l'univers, comme on ne peut douter qu'il n'y ait des périodes dans la nature, ces périodes ramenent les mêmes circonstances, & deviennent pour l'homme des signes contingens de ses actes

M mij

nécessaires. L'entreprise de découvrir la correspondance supposée entre les signes célestes & les événemens du monde étoit à la vérité insensée; mais l'esprit humain, en essayant ses forces, ne connoît point leur portée. On tente tout sans s'essrayer des dissicultés; on accumule des essorts pendant des siecles, & l'on ne reconnoît l'impossibilité du succès qu'à la longue, & par l'inutilité des essorts.

On peut dire encore que l'astrologie judiciaire n'a pas été préjudiciable aux hommes, tant qu'elle n'a été qu'une opinion philosophique. Elle resta rensermée dans le secret des temples, d'où les prêtres n'avoient pas intérêt de la faire sortir. L'homme leur eût échappé s'ils lui avoient consié le dogme faux qu'il est un être dépendant, dont la destinée est irrévocablement fixée. Ils n'auroient plus eu d'offrandes ni de sacrifices; on n'eût plus songé à des dieux qui avoient tout réglé d'avance, ou qui n'existoient pas. Il y a apparence que dans ces temples on faisoit un vœu du silence, comme dans nos monasteres on en fait aujourd'hui de pauvreté & de chasteté. Nous voyons que Pythagore, qui avoit puisé sa doctrine chez les Brames, prescrivoit le silence à ses disciples. Les mysteres, fameux dans la Grece, étoient sans doute une imitation des usages de l'Orient.

Le matérialisme, qui fait la base de l'astrologie judiciaire, subsiste encore chez plusieurs nations de l'Asse. La plupart des lettrés à la Chine sont, dit-on, athées. Quoique par le culte extérieur les Brames semblent adorateurs des idoles, ils conviennent que ces idoles ne sont qu'une représentation de l'être suprême (1). Ils disent qu'il est le seul tout puissant, mais leur croyance tient beaucoup de l'athéisme. Ils croient la matiere éternelle, variable seulement par les sormes, & produisant tous.

<sup>(1)</sup> Zend-Avesta, T. I, Disc. prél. p. 139. Holwel.

les êtres qui se succedent. L'existence d'un pur esprit ne leur paroît pas possible (1). Bernier rapporte que, selon eux, dieu a tout produit, tout tiré de sa propre substance; le monde n'est qu'une extension, & tout retournera dans le sein de dieu, lorsque le tems finira. Ils le comparent à l'araignée qui file, produit elle-même sa toile, & la dévore quand elle le veut (2). L'être suprême & la nature, qui ne composent qu'une même substance, ont bien l'air d'un pur matérialisme.

On reconnoît à ces idées, mêlées de beaucoup d'absurdités d'un autre genre, des erreurs philosophiques qu'ils n'ont certainement pas inventées. Elles viennent, comme tout le reste, de leurs antiques institutions, de ce peuple antérieur dont les Indiens, les Chinois & les Chaldéens sont les débris (3). L'époque de la destruction de ce peuple fut celle où l'astrologie commença à se répandre; les temples furent abandonnés, les prêtres se disperserent. Les uns devinrent les lettrés de la Chine, les autres les brachmanes de l'Inde. D'autres se retirerent dans la Babylonie inférieure, où ils fonderent un peuple de savans, qui porta le nom de Chaldéen, & le donna à cette partie de l'empire nommée depuis la Chaldée.

On remarque que les Chaldéens étoient étrangers (4). Cette école fut en grande partie une école d'astrologie judiciaire (5). Il y a apparence que ces étrangers, devenus prêtres à Babylone. ont à la longue pensé que cette science, jusqu'alors stérile, pouvoit être mise à profit en imposant une taxe à la curiosité. Ainsi la loi du filence, qui étoit fondée sur un intérêt général, sur violée par les intérêts particuliers. L'art fut divulgué, la pra-

<sup>(1)</sup> Zend-Avesta, loco citato.
(2) Betnier, tome III, page 135.
(3) Suprà, liv. III.

<sup>(4)</sup> Berose.

Sincelle, page 28.

Suprà, lib. V, §. 3.
(5) Diodore, liv. II.

Supra, liv. V. S. 11-

tique s'en étendit, & c'est alors que naquit la doctrine des influences. Les phénomenes des astres, qui n'avoient été jusques-là que des signes contingens, liés aux événemens comme effets simultanés, & non comme causes, devinrent les agens de la nature. Le peuple, témoin de la maniere dont on parvenoit à lui prédire le sort qui l'attend, le peuple, entendant dire que tout dépendoit des astres qui paroissoient au premier moment de la vie, brouilla toutes ces idées, les dénatura en les pliant à sa maniere de concevoir. Il crut que, puisque les astres étoient consultés, ils avoient en effet quelque pouvoir sur l'homme; il eut recours à des influences, à des émanations, & il donna à ces astres un caractere propre. Saturne étoit un astre malheureux, il versoit l'infortune & la mélancolie; mars faisoit des guerriers; mercure, des voleurs; vénus, des libertins, &c. On étendit ces regles, en attribuant de pareilles influences aux étoiles, aux degrés même du zodiaque. Ces influences furent modifiées selon les différens aspects. Mais les philosophes revinrent de cette erreur, soit en admettant de meilleurs principes sur la divinité, soit en reconnoissant combien les observations étoient insuffisantes, & les regles trompeuses pour le but qu'on s'étoit proposé. Du tems de Strabon, parmi les Chaldéens, il n'y en avoit qu'un certain nombre qui donnassent dans cès rêveries, les autres ne les approuvoient pas (1). Alors cet art commença à tomber dans le mépris, & des gens sensés qui l'abandonnoient au peuple, & peut-être de ceux même qui en faisoient profession. Mais les gens sensés ne dissuaderent point le peuple qui ne les eût point écoutés, & les autres n'eurent garde de dire leur secret.

On ne nous reprochera point d'avoir illustré l'origine de

<sup>(1)</sup> Strabon, lib. XVI, page 739.

cette science prétendue, qui mérite l'avilissement où elle est tombée. Nous avons dit la vérité telle que nous l'avons apperque. Mais en la faisant naître d'un système erroné, nous n'avons gueres ennobli son existence. Née d'une erreur, elle est digne de sa source. Cette science est absurde, même dans le système du matérialisme, par les combinaisons infinies qu'il seroit nécessaire de soumettre au calcul ou à l'observation. Son objet embrasse l'univers, l'éternité, & pour une telle contemplation il ne faudroit pas moins que l'être suprême, c'est-à dire l'être que ce système n'admet pas.

L'astrologie n'est pas moins absurde dans la supposition des influences. Comment a-t-on pu concevoir que les émanations des astres, affoiblies par le long trajet qu'elles auroient à faire, pussent conserver assez d'énergie pour produire de si grands effets? Certaines influences étant supposées vraies, les astres placés au méridien, c'est-à-dire dans le cas de leur plus grande puissance, produiroient les mêmes effets pendant un certain intervalle de tems. Combien d'enfans, nés dans la même heure, auroient donc le même caractere & la même destinée. Mais en admettant encore tous ces agens occultes qui n'existent pas l'astrologie ne pourroit indiquer que les caracteres & les passions, déterminés par ces influences au moment de la naissance; elle n'apprendroit rien sur la destinée qui dépend non-seulement des passions, mais des circonstances où l'homme sera placé. La pratique de cet art mensonger, établi sur de faux principes, a donc été étendue plus loin que ces principes mêmes ne le permetrent.

Dans un siecle où les sciences & la raison sont également cultivées, l'astrologie est méprisée, & n'a point de partisans. Cependant sur la fin du siecle dernier, un Italien envoya au pape Innocent XI, relativement à la ville de Vienne, alors assiégée

par les Turcs, une prédiction qui fut très bien reçue. Presque de nos jours le comte de Boulainvilliers, homme d'ailleurs de beaucoup d'esprit, étoit infatué de l'astrologie judiciaire (1), sur laquelle il a beaucoup écrit. Les esprits foibles sont de tous les tems, & la crédulité, quelquefois honteuse & cachée est toujours la même. Le prince n'a qu'à avoir la foiblesse de l'astrologie, les astrologues & les croyans naîtront de toutes parts. Tel est le danger des erreurs qui flattent les passions; la maladie en est incurable. Que d'erreurs en physique & dans la plupart des connoissances humaines, se sont évanouies de dessus la terre, sans bruit, comme elles y étoient venues, & sont éteintes pour ne jamais reparoître! Mais celles qui naissent des passions sont durables comme elles. Les hommes de chaque âge s'en emparent successivement; ils les regardent comme des vérités négligées, réservées à la génération actuelle qui seule sait les connoître & en faire usage. Ainsi on cherchera la quadrature du cercle, & le mouvement perpétuel, tant que le vulgaire croira qu'il y a des récompenses attachées à leur découverte. L'intérêt avide essaiera dans tous les siecles de changer les métaux, & de transformer la nature. L'amour de la vie, le desir pressant de la prolonger demandera la panacée universelle; & l'inquiétude non moins pressante de l'avenir, l'impatience d'ajouter à la jouissance du présent la connoissance de cet avenir, embelli par l'espérance, précipitera toujours les hommes foibles dans l'astrologie; mais le sage bornera ses desirs à se rendre content du présent, ce qui est souvent assez difficile, & il ne regrettera point une prescience que dieu s'est réservée, & que la sagesse divine a refusée à l'homme, parce qu'elle seroit un grand mal sur la terre.

<sup>(1)</sup> Encyclopédie, article Astrologie.



# ÉCLAIR CISSEMENS. DÉTAILS HISTORIQUES ET ASTRONOMIQUES.

## AVERTISSEMENT.

Pour rendre l'histoire de l'Astronomie utile aux astronomes, il falloit qu'elle sût détaillée & discutée; pour la rendre agréable au public, il ne falloit lui offrir que des faits & une narration suivie. Nous avons pensé que ces deux objets devoient être traités séparément. En conséquence nous avons présenté d'abord un récit purement historique des faits essentiels. C'est l'extrait & la substance d'un long travail. Ces faits sont de deux especes; les uns donnés immédiatement par l'histoire, les autres établis sur des conjectures vraisemblables. Les preuves ou les probabilités, qui fondent ces conjectures, la discussion des faits contestés, le détail des remarques, des réstexions, des faits, qui, moins frappans pour le public, ne sont pas moins intéressans pour les astronomes, sont réunis ici sous le titre d'éclair cissemens historiques & astronomiques. Cette partie de l'ouvrage n'est pas la moins curieuse,

E quoique destinée particulièrement aux astronomes, la lecture en sera facile à quiconque aimera assez la science pour en embrasser l'étendue & les détails.

On a suivi dans ces éclaircissemens le même ordre que dans l'histoire; chacun des livres de cette seconde partie répond à un livre de la premiere. Il fautcependant observer que, comme le second livre, où l'on expose le développement des découvertes astronomiques, n'avoit pas besoin d'être éclairci, le second livre des éclaircissemens répond au troisseme de l'histoire, & ainsi de suite jusqu'au huitieme qui répond au neuvieme. Nous avons ajouté à ces éclaircissemens un neuvieme livre, où nous avons réuni & comparé toutes les connoissances des anciens sur le zodiaque, & les constellations du ciel. Ces détails, placés dans l'histoire des différens peuples, auroient exigé de fréquentes répétitions, & n'auroient puêtre saisis d'un coup d'ail. En les rapprochant, en les présentant sous un point de vue général, on a le tableau des connoissances de l'Asie à cet égard; & par les connoissances communes aux différentes nations, on pourra juger de ce qu'elles ont pu se communiquer, ou plutôt de ce qu'elles ont dû emprunter à la Source unique & primitive.



## LIVRE PREMIER.

# D ES Inventeurs de l'Astronomie & de son antiquité.

S. PREMIER.

Josephe attribue l'invention de l'Astronomie à la postérité de Seth. On peut admettre ce qu'il avance, sans détruire ce que nous avons dit des inventeurs de l'Astronomie. La famille de Seth a peuplé l'Asie. Tous les hommes célebres dont nous avons parlé étoient fortis de cette branche du genre humain, & il est probable que l'Astronomie antédiluvienne est son ouvrage. Voici le passage où Josephe parle des enfans de Seth. « On doit " à leur esprit & à leur travail la science de l'astrologie (1); & parce v qu'ils avoient appris d'Adam, que le monde périroit par l'eau & par le feu ; la crainte qu'ils eurent que cette science ne se perdît auparavant que les hommes en fussent instruits les porta à bâtir deux colonnes, 33 l'une de brique, l'autre de pierre, sur lesquelles ils graverent les connois-" fances qu'ils avoient acquises, afin que', s'il arrivoit qu'un déluge ruinât " la colonne de brique, celle de pierre demeurât pour conserver à la pos-» térité la mémoire de ce qu'ils y avoient écrit. Leur prévoyance réuffit, " & on assure que cette colonne de pierre se voit encore aujourd'hui dans la » Syrie (2).

Remarquons l'antiquité de cette idée superstitieuse, que le monde seroit détruit par le seu. C'est en conséquence de cette idée que l'on construisit une colonne de brique. Cette idée renouvellée par Bérose remonte donc aux tems avant le déluge, suivant le témoignage de Josephe; & comme elle suppose l'astrologie judiciaire, l'astrologie naturelle qui en est la source & l'Astronomie plus ancienne que l'une & l'autre, on peut en conclure quelle est l'antiquité de l'Astronomie même.

<sup>(1)</sup> Il faut remarquer que les anciens confondoient fous ce nom d'Astrologie, l'Astro-(2) Josephe, Liv. 1. c. 3.

#### §. I I.

IL n'y a dans le récit de Josephe que les colonnes de Syrie, auxquelles, selon M. Veidler (1), il soit difficile d'ajouter soi. Quand Manethon, prêtre égyptien, écrivit l'histoire d'Egypte, il consulta des colonnes chargées de caracteres hiéroglyphiques, qui étoient l'ouvrage de Thaut, & qui se trouvoient dans le pays de Ser (2). Or ce pays de Ser est la haute Egypte ou l'Ethiopie (3). On croit que Sanchoniaton, lécrivain de l'histoire de Phénicie, a puisé dans les mêmes sources, & parle d'après les colonnes de Thaut, pour ce qui regarde l'origine des habitans, qui, comme les Egyptiens, descendoient des Atlantes (4). Achilles Tatius fait aussi mention de ces colonnes où les Egyptiens avoient gravé la mesure du ciel & de la terre (5). Or Josephe avoit lu Manethon, puisqu'il en cite des passages dans le chapitre V de sa réponse à Appion; & ces colonnes de Seth ressemblent si fort aux colonnes de Thaut; ce pays de Ser est si voisin de la Syrie par le nom, que, selon M. Veidler, on peut soupçonner que Josephe a fait honneur à Seth & à sa postérité, de ces dépôts des connoissances humaines vus & consultés par Manethon. Il nous paroît que Josephe n'a rien avancé que de vraisemblable. Quand Sanchoniaton composa l'histoire de Phénicie, il consulta les colonnes de Thaut, mais ce ne fut point en Egypte; ce fut dans la Phénicie, II eut recours aux antiquités mêmes des Phrygiens. Il y avoit donc dans ce pays des colonnes de Thaut. On peut dire qu'il y en avoir par-tout. Les livres des premiers hommes furent des pierres. Le plus ancien des Thaut ou Mercure fut asiatique; ses écrits originaux doivent donc être en Asie. Le mystere superstirieux des prêtres déposa en Egypte, dans les souterrains appellés siringes, des copies authentiques des principes des sciences apportées de l'Asie. C'est ce que nous éclaircirons quand nous ferons l'histoire de Thaut, mais on peut en conclure d'avance que Josephe n'a point pillé Manethon, & parloit sans doute de monumens différens.

## S. III.

S 1 les Atlantes sont, comme nous croyons l'avoir prouvé, plus anciens que les Egyptiens & les Phéniciens, l'histoire d'Uranus & d'Atlas confirmera l'idée

<sup>(1)</sup> Veidler, Hist. Astron. c. 2 & 4. (2) Eusebe in Chronico. Lib. I, p. 6.

<sup>3)</sup> Veidler, p. 17, & les Auteurs cités.

<sup>(4)</sup> Prap. Evang. Eusebe, Lib. IX; pages 31, 33.
(5) In Uranolog p. 121.

que nous avons donnée de l'antiquité de l'Astronomie. Nous allons en exposer les détails; nous établirons ensuite des calculs qui peuvent, dans certaines limites, faire connoître le tems où ces princes ont vécu.

Diodore de Sicile nous apprend que les atlantes habitoient une contrée maritime & très fertile; c'est-à-dire, sans doute cette île célebre, l'Atlantide, dont ils portoient le nom. Les anciens ont dit de grandes merveilles de cette île, & les modernes se sont tourmentés en vain pour la retrouver dans quelqu'une des parties connues de l'ancien continent. Becker (1) & Becman (2) disent que cette île, située entre l'Europe & l'Amérique, dans l'Océan qui porte encore son nom, a été engloutie par quelque grande révolution physique, & que les Canaries & les Açores en sont les débris. Le célebre M. d'Anville (3) n'est point de ce sentiment. Il regarde l'existence de cette île comme fabuleuse. M. Baer pense que les chefs des Atlantes sont les descendans d'Abraham & les fils de Jacob. Il s'appuie d'éty. mologies curieuses, & trouve l'Atlantide dans la Palestine (4): sans adopter ici cette opinion, nous voyons dans quelques-unes des autorités qu'il rapporte, la route que les Atlantes ont en effet suivie pour aller peupler l'Ethiopie & l'Egypte. Ils ne sont point venus de l'occident de l'Afrique, comme Becker & Becman l'ont supposé. Ils y sont arrivés par la Phénicie & l'Arabie. Platon rapporte qu'ils fortirent de la mer atlantique, & qu'ils envahirent l'Europe & l'Asie (5). Il ajoute que cette irruption sit une guerre entre ceux qui habitent en deçà, & ceux qui habitent au-delà des colonnes d'Hercule (6). Or nous apprenons d'Hérodote (7) que la mer qui est par delà les colonnes, la mer atlantique & la mer rouge sont la même chose. Strabon dit également que l'Arabie heureuse est située sur les bords de la mer atlantique (8). Platon assure que du tems de l'expédition des Atlantes, la mer atlantique avoit été guéable. Il est donc très probable que les Atlantes ont suivi cette route pour parvenir en Ethiopie & en Egypte. Il ne s'agit que de retrouver les colonnes d'Hercule dans la Phénicie; mais le culte du foleil ou d'Hercule étoit très ancien à Tyr (9). Il y avoit dans ses temples deux colonnes, l'une dédiée au feu ou au foleil, l'autre aux nuées ou aux

<sup>(1)</sup> Mundus subterraneus.

<sup>(2)</sup> Histoire des Iles, c. 5.

<sup>(3)</sup> Géogr. ancienne, T. III, p. 121.

<sup>(4)</sup> M. Baer, Essai hist, & çrit. sur l'Atlantique des anciens.

<sup>(5)</sup> Plato in Timao.

<sup>(6)</sup> Plato in Critia.

<sup>(7)</sup> Libro 1.

<sup>(8)</sup> Giogr. Lib. XVI.

<sup>(9)</sup> Infrå. §, 13.

vents (1). Rien n'étoit plus naturel, comme le remarque très bien M. Baer, que de nommer les colonnes d'Hercule pour défigner son temple. Il y avoit donc des colonnes d'Hercule par-tout où l'on avoit élevé des temples à ce dieu; ainsi il n'est pas plus étonnant d'en trouver en Phénicie, & même dans l'Asse septentrionale, qu'au détroit de Gibraltar, où sut l'ancienne Gades & un fameux temple d'Hercule. Tout ceci nous rapproche de l'opinion d'Olaiis Rudbeck. Nous verrons qu'il place les colonnes d'Hercule vers le nord. Il va plus loin; il trouve dans la Suede l'Atlantide des anciens. Sans adopter cette nouvelle opinion, les nombreux passages que ce savant a réunis & expliqués, pourroient faire soupçonner que les Atlantes sont sortis du nord de l'Asie. Il y a en effet des traditions qui les font originaires de Scithie (2). Au reste, soit que ces peuples, sortis d'une île de l'océan atlantique, aient passé dans le continent, soit que, partis du nord de l'Asie, ils se soient, après des siecles, étendus jusques dans la parrie occidentale de l'Afrique, il paroît certain qu'ils y fixerent leur habitation. Le nom d'Atlas, qu'a conservé la chaîne de montagnes, qui, de l'est à l'ouest, sépare la Barbarie du Biledulgerid, l'indique assez. Voici ce que Diodore de Sicile rapporte de ces peuples (3). » Leur premier roi sut Uranus. Ce prince rassembla dans les villes les hom-» mes qui avant lui étoient répandus dans les campagnes. Il les retira de la vie » brutale & défordonnée qu'ils menoient. Il leur enseigna l'usage des fruits, » la maniere de les garder, & leur communiqua plusieurs inventions utiles. » Son empire s'étendoit presque par toute la terre : mais sur-tout du côté du » septentrion & de l'occident. Comme il étoit soigneux observateur des » astres, il détermina plusieurs circonstances de leur révolution. Il mesura " l'année par le cours du foleil, & les mois par celui de la lune; & il défigna le commencement & la fin des saisons. Les peuples, qui ne savoient pas encore combien le mouvement des astres est égal & constant, étonnés de la justesse de ses prédictions, crurent qu'il étoit d'une nature plus qu'hu-" maine, & après sa mort ils lui décernerent les honneurs divins à cause de » son habileté dans l'Astronomie, & des bienfaits qu'ils avoient reçus de lui. " Ils donnerent son nom à la partie supérieure de l'univers, c'est-à-dire, au » ciel, tant parcequ'ils jugerent qu'il connoissoit particulièrement tout ce qui » arrive dans le ciel, que pour marquer la grandeur de leur vénération par » cet honneur extraordinaire qu'ils lui rendoient «.

<sup>(1)</sup> Hérodote, Lih. II.

<sup>(2)</sup> Myth. de l'Abbé Bannier, T. II. p. 20. 3) Liv. III, Trad. de l'Abbé Terrasson.

M. Baer, page 48.

#### S. I V.

Nous verrons bientôt qu'Uranus doit avoir existé peu de tems après le déluge. Il ne peut avoir été l'auteur de toutes ces inventions. Il faut croire qu'elles ont été transportées d'un pays plus voisin du séjour des premiers hommes. Atlas & Saturne furent les deux plus célebres des enfans d'Uranus. Pline nous apprend qu'Atlas fut l'inventeur de l'Astronomie (1) & de la sphere (2). Ici la tradition est si constante, & les témoignages si unanimes, qu'il paroît difficile de refuser à Atlas quelques connoissances de l'Astronomie & de la sphere. « Les lieux maritimes, dit Diodore de Sicile (2), étant échus " par le sort à Atlas, ce prince donna son nom aux Atlantes ses sujets, & » à la plus haute montagne de son pays. On dit qu'il excelloit dans l'astro-" logie, & que ce fut lui qui représenta le monde par une sphere. C'est pour » cette raison qu'on a prétendu qu'Atlas portoit le monde sur ses épaules; » cette fable saisant allusion à son invention. Il eut plusieurs enfans : mais " Hesperus se rendit le plus recommandable de tous par sa piété, par sa » justice & par sa bonté. Celui-ci étant monté au plus haut du mont Atlas, » pour observer les astres, fut subitement emporté par un vent impétueux, » & on ne l'a pas vu depuis. Le peuple touché de son sort, & se ressouve-» nant de ses vertus, lui décerna les honneurs divins, & consacra son nonr en le donnant à la plus brillante des planetes (4). Atlas fut aussi pere de sept filles, qui furent toutes appeilées Atlantides; mais dont les noms » propres furent Maia, Electre, Taygete, Asterope, Merope, Alcyone & » Celæno. Elles furent aimées des plus célebres d'entre les dieux & les hévos; elles en eurent des enfans qui devinrent dans la suite aussi fameux » que leurs peres, & qui furent les chefs de bien des peuples. Maia, l'aînée de toutes, eut de Jupiter un fils appellé Mercure, qui fut l'inventeur de » plusieurs arts. Les autres Atlantides eurent aussi des enfans illustres. Car les uns donnerent l'origine à plusieurs nations, & les autres bâtirent des » villes. C'est pourquoi non seulement quelques barbares, mais plusieurs Grecs font descendre leus ranciens héros des Atlantides. On dit qu'elles fu-" rent très intelligentes, & que c'est pour cette raison que les hommes les » regarderent comme des déesses après leur mort, & les placerent dans le » ciel sous le nom de Pleïades ».

<sup>(1)</sup> Lib. VII. c. 56.

<sup>(2)</sup> Lib. II. c. 8.

<sup>(3)</sup> Liv. III, page 453.

<sup>(4)</sup> Hesper étoit, chez les anciens, le nom de Vénus, quand elle paroissoit le soix après le coucher du soleil.

Il n'est pas nécessaire de recourir aux honneurs divins rendus à la famille d'Atlas, pour expliquer les noms imposés à la planete de Vénus & aux Pléiades. Si Atlas a réellement cultivé l'Astronomie, il paroît naturel que ce prince, s'appliquant à reconnoître & à distinguer les astres, leur ait donné des noms, & spécialement les noms de ses enfans, comme lui étant plus chers & plus familiers.

#### §. V.

M. Pluche pense (1) que Thaut, Uranus, Saturne, Atlas, & tous les perfonnages célebres de la plus haute antiquité, n'ont jamais existé. Il prétend que les noms de ces personnages étoient jadis des signes symboliques. On ne peut nier que ses idées & ses explications ne soient souvent ingénieuses; mais on sait que le pays des possibilités est immense, & quoique la vérité y soit rensermée, il n'est souvent pas facile de l'y distinguer.

M. Pluche établit avec raison, que tous les peuples avant l'invention des lettres, avoient une écriture symbolique, ou des signes caractéristiques, qui servoient à conserver le souvenir des choses mémorables, ou à donner les avis nécessaires dans certains tems, & à certaines classes du peuple. Le peuple égyptien, un des plus anciens de la terre, est le seul dont l'écriture symbolique nous ait été transmise par quelques monumens. M. Pluche croit en conséquence que l'on doit trouver chez eux la vraie signification de cette écriture. En effet, en examinant ce qui devoit arriver relativement à leur position, au sleuve dont le débordement rend leurs champs fertiles, aux dissérens travaux que ce débordement exige, il retrouve dans les caractetes qui devoient annoncer leur fêtes & leurs travaux, l'origine des dieux du paganisme., & celle des noms donnés aux constellations & aux planetes. Les Phéniciens adopterent, felon lui, ces signes symboliques, & les Grecs les reçurent des Phéniciens. L'abus des mots dont on ignoroit, ou dont on savoit mal la signification, fit changer ces caracteres symboliques en des personnages réels. M. Pluche va encore plus loin. Il pense que les Egyptiens euxmêmes s'y méprirent; & qu'ils révérerent comme des dieux les symboles que leurs peres avoient inventés. Ainsi, selon lui, le soleil étoit le signe représentatif de l'être suprême, & Osiris le nom du soleil. Ils commencerent, en confondant le soleil avec l'être suprême, par adorer cet astre, & ils sinirent par regarder Osiris comme un bienfaiteur de l'Egypte, déifié après sa

<sup>(1)</sup> Histoire du Ciel, Tome I.

mort. Il est difficile d'imaginer comment les idées auroient pu se dénaturer ainsi, chez un peuple si soigneux de conserver les traditions & les principes de ses ancêtres.

#### S. VI.

No u s applaudissons à l'explication de quelques-uns des noms donnés aux signes du zodiaque. Nous applaudissons encore M. Pluche, lorsqu'il pense que les Egyptiens on donné le nom de Thaut ou du chien à l'étoile Syrius, comme un nom significatif de l'usage qu'ils en faisoient. Cette étoile étoit l'annonce du débordement du fleuve, & l'avertissement de prendre les précautions nécessaires pour s'en préserver. Mais nous ne serons point de son avis, quand il dira que cette étoile, ce chien, est devenu le Thaut, qui, chez les Egyptiens fut l'inventeur des lettres, l'inventeur de plusieurs arts, recommandable à la longue postérité de ce peuple, par ses livres long-tems conservés, & dont peut-être quelques-uns existent encore. Qu'importe que les explications ingénieuses de M. Pluche nous fassent voir comment il seroit possible que Thaut n'eût jamais existé, quand l'histoire ou la fable nous attestent qu'il a vécu : Si elles ne nous apprenoient que son nom, nous en croirions tout ce qu'on voudroit; mais l'histoire nous dit en même tems que Thaut sut l'inventeur des arts & des lettres. Il faut nécessairement que les arts & les lettres aient eu un inventeur : pourquoi ne veut-on pas que cet inventeur ait porté le nom de Thaut? Comment imaginer qu'Atlas, Orphée, Linus, Musée; à qui l'on attribue l'invention des figures & des noms des constellations, sont des personnages fantastiques qui n'ont rien de réel que le nom; simulacres, que les Grecs ont placés, dit-on, dans les ombres de leur origine. M. Pluche met dans la même classe, Persée, Cephée, Cassiopée, Andromede, Hercule, Jupiter, Saturne. « Saturne (1), Jupiter, auxquels les poètes ont attribué des » aventures tragiques, & tous les accidens de l'humanité; ces grands con-» quérans, dont nos favans remanient les histoires jusqu'à pénétrer dans les » intérêts de politique qui les faisoient agir, se trouvent être comme l'é-» crevisse & le capricorne, comme la balance & le sphinx, des marques, des » enseignes, des écriteaux qui servoient à diriger le peuple, à régler pen-» dant l'année les fêtes & les travaux » (2); voilà ce qui n'est nullement con-

<sup>(1)</sup> On ne peut douter de l'existence de Saturne, puisqu'on trouve des traces de son de Saturnin; & l'Italie même avoit été appellée Saturnie. Denys d'Halicarn, Lib. I. Indépendamment des Saturnales, le Mont

cevable. Cette conjecture peut être vraie à l'égard de quelques-uns des perfonnages de la haute antiquité; mais les comprendre tous dans une explication générale, vouloir les anéantir, & n'en faire que des fantômes malgré les témoignages réunis des historiens de toutes les nations (1), nous paroît un système insensé & dénué de fondement. C'est un jeu ingénieux; mais un abus de l'esprit.

S. VII.

No u s n'admettrons point non plus l'allégorie, ou du moins nous ne l'admettrons que pour expliquer une partie des récits, celle où se trouve le merveilleux & les faits furnaturels. Il peut y avoir beaucoup de choses allégoriques dans la vie & les actions attribuées à Saturne. Saturne sera, si l'on veut, l'inventeur de l'agriculture & du labourage, nous consentirons, comme nous avons fait à l'égard d'Hercule, que les éloges prodigués à cette invention utile, exprimée d'une maniere figurée & métaphorique aient produit plusieurs traits de la fable de Saturne. Ses enfans cachés dans le sein de la terre, peuvent n'être que le blé qu'il a fait naître par la culture, & qu'ilrenferme ensuite dans la terre, en le semant. Mais ces fables sont appliquées à la vie d'un homme, & non à un être allégorique & imaginaire. Nous nous en tenons au sentiment de M. l'abbé Bannier; il pense que les fables ne peuvent être expliquées qu'au moyen de plusieurs clefs. L'allégorie est la premiere; l'allégorie employée par les philosophes & par les poètes qui ont parlé d'une maniere figurée. Leurs discours pris à la lettre ont été entièrement dénaturés: ainsi beaucoup de fables ne sont que la description ou l'explication des faits physiques; telle est celle de l'aurore. L'allégorie dans le genre historique peut avoir produit les mêmes essets: témoin l'histoire d'Hercule & celle de Saturne. Les hiéroglyphes fournissent une autre clef. Devenus obscurs par la suite des tems, ils ont présenté des idées dissérentes de celles qu'ils exprimoient. Il ne paroît pas douteux que les hiéroglyphes ne foient la fource des hommes à tête de chien, de taureau, à pied de chevre, &c. Les fables naquirent encore de l'adoption des mots étrangers. S'il y avoit des mots semblables par le son, ou avec peu de dissérence, chez le peuple qui les adoptoit, les deux significations se sont confondues, & il en résulte un mélange de fables & de vérités. Beaucoup de fables ne sont que morales comme

<sup>(1)</sup> Voyez la Mythologie & les Fables expliquées par l'Histoire, de M. l'Abbé Bannier.

celle de Narcisse. Enfin l'Astronomie elle-même est une clef nécessaire à l'explication des fables. Les constellations célestes en ont certainement produit plusieurs. Les Grecs qui ont voulu placer leur ancienne histoire dans le ciel, y ont cherché des rapports, & auront imaginé ce qui manquoit, pour que les faits quadrassent avec le nombre & l'espece de ces constellations. Nous avons vu que plus anciennement le cours du soleil, les douze signes du zodiaque, les semaines de l'année, les jours de la semaine avoient été désignés d'une maniere allégorique. On peut conclure, comme M. l'abbé Bannier (1), que de tous les systèmes qui ont été faits pour rendre raison de la mythologie, il n'y en a aucun dont on ne puisse tirer quelque chose de vrai; mais qu'on ne doit pas tenter de rensermer toutes les fables dans une explication générale. Elles sont l'ouvrage de plusieurs siecles, créées & augmentées par dissérentes causes & dans dissérens pays. Un nouveau système à cet égard, ne sera point meilleur que ceux qui ont été proposés jusqu'ici, dès qu'il sera général.

S. VIII.

Nous nous sommes attachés à combattre les systèmes dont le but est de détruire l'existence d'Uranns & de Saturne, parce que l'existence d'Atlas, inventeur de la sphere, est attachée à celle de ces deux personnages. Philon de Biblos, traducteur de Sanchoniaton accusoit les Grecs, suivant le témoignage d'Eusebé, d'avoir traduit en froides allégories l'histoire des anciennes divinités qu'on adoroit dans leur pays, & les reprenoit d'avoir voulu expliquer par les phénomenes de la nature des faits très réels, & des événemens très véritables (2). Ainsi Philon reprochoit dès lors aux Grecs ce que nous sommes encore plus en droit de reprocher à M. Pluche, & à ceux qui seroient de son sentiment. Sanchoniaton est un écrivain très ancien; il vivoit avant la guerre de Troye, on croit même du tems de Sémiramis, ce feroit environ 2200 ans avant J. C. Philon dit, que Sanchoniaton, homme fort savant & de grande expérience, souhaitant extrêmement de connoître les histoires de tous les peuples, avoit fait une perquisition exacte des écrits de Thaut, persuade que, comme inventeur des lettres & de l'écriture, Thaut étoit le premier des historiens (3).

<sup>(1)</sup> Acad. des Inscrip. Tom. XII, p. 9.
(2) Dissertation de M. Goguet, sur l'authenticité du fragment de Sanchoniaton.
(3) Ibidem.

Sunchoniaton étoit donc, relativement à nous, très voisin des tems dont il faisoit l'histoire; & nous voulons connoître mieux que lui les choses dont il parloit! Ciceron, Vitruve, Eusebe, Saint Augustin (1) qui en étoient plus proches que nous, qui puisoient dans une infinité de sources de l'antiquité dont nous sommes privés, croyoient qu'Atlas étoit un personnage réel, que la fable, qui lui fait soutenir le ciel, avoit trait à une invention remarquable, à l'invention de la sphere, & nous voulons juger & l'écrivain Phénicien qui raconte le fait, & les anciens qui ont cru devoir s'en rapporter à lui!

On croit que la sphere n'étoit pas connue dans le tems où les poètes faisoient mention de la fable d'Atlas. Mais cette connoissance est antérieure dans la Grece, à Homere & à Hésiode. Elle étoit encore bien plus ancienne dans le reste du monde; & la tradition de l'invention de la sphere auroit pu passer dans la Grece avant le tems où la sphere elle-même y a été portée. C'étoit une opinion assez naturelle, que les montagnes qui s'élevent jusqu'aux nues, soutiennent le ciel. Nous n'ignorons point qu'Hésiode (2) a dit: Atlas foutient le ciel aux extrémités du monde ; qu'Homere (3) regarde les montagnes comme de grandes colonnes qui unissent le ciel à la terre. Mais on ne peut rien inférer de ceci, ni contre l'existence d'Atlas, ni contre ses connoissances astronomiques. C'est, peut être, au contraire la fable d'Atlas qui a donné naissance à la figure poctique d'Hésiode, employée depuis par tant d'autres poëtes. Si la barbarie détruisoit jamais la plupart de nos livres & de nos connoissances, on pourroit dire également que toute l'histoire des travaux astronomiques de Ticho-Brahé, est fondée sur ce qu'il habitoit une ville appellée Uranibourg, la ville du ciel. Concluons donc que la fable parlant réellement d'un prince nommé Atlas, & d'un prince occupé de l'Astronomie, on ne peut s'empêcher d'y reconnoître l'invention de la sphere, exprimée d'une maniere très claire & très caractérifée.

## S. IX.

AYANT établi l'existence vraisemblable d'Atlas, il s'agit d'estimer le tems où il a vécu. Nous disons estimer, car on ne nous demandera point des calculs rigoureux, ni des dates précises. M. Veidler (4), cite un passage de

<sup>(1)</sup> Quast. Tuscul. Lib. V, p. 3.
Architect. Lib. VI, page 10.
In Chronic. libro secundo, ad annum
379.

De civitate Dei, Lib XVIII, c. 8.
(2) Théogonie, v. 517.

<sup>(3)</sup> Homere Odyssée, v. 53.

<sup>(4)</sup> Page 10.

Suidas, d'où il conclut qu'Atlas vivoit onze âges avant la guerre de Troye. Mais Suidas ne dit pas cela. Il fait Atlas plus ancien que la guerre de Troye, d'onze âges d'hommes, & de six générations. Orpheus ex Lebethris Thraciæ oriundus ( Lebethra antem est urbæ Pieriæ vicina ) Eagri & Calliopes filius. Eager verd fuit quintus ab Atlante, ex Alcione una filiarum ejus. Vixit undecim atatibus ante bellum Trojanum: ipsumque Lini Discipulum fuisse dicunt, & novem atates vixisse; alii verd undecim (1). Vixit ne peut se rapporter à Atlas. Il se rapporte visiblement à Orphée qui fut le disciple de Linus. Eager quintus ab Atlante ne peut signifier que le cinquieme des descendans d'Atlas par Alcione l'une de ses filles. Si Œager sur le cinquieme, Orphée étoit le sixieme. Atlas doit donc avoir précédé la guerre de Troye de onze âges d'hommes, & de six générations. Un âge, selon les anciens étoit d'un siecle (2). A l'égard des générations, onen comptoit trois pour un siecle. Il s'ensuit donc qu'Atlas a vécti environ 1300 ans avant la guerre de Troye, qui fut prise vers l'an 1300. Donc le siecle d'Atlas seroit vers 2600 ans avant J. C. si l'on pouvoit s'en rapporter à la tradition conservée dans ce passage, & qu'on n'eût pas des raisons de croire Atlas plus ancien.

#### S. X.

Nous trouvons d'autres inductions sur cette époque dans ce qui nous a été transmis sur la famille d'Atlas. Diodore de Sicile rapporte (3) deux inscriptions qu'il ne sera pas inutile de transcrire ici, inscriptions gravées en caracteres hiéroglyphiques sur deux colonnes, dans la ville de Nise en Arabie. Diodore les avoit vraisemblablement copiées lui-même sur les monumens qui subsistoient encore de son tems (4).

Je suis Isis, Reine de tout ce pays: j'ai été instruite par Mercure; nul ne peut abolir mes loix. Je suis la fille aînée de Saturne, le plus jeune des Dieux. Je suis sœur & semme du Roi Osiris: j'ai donné la premiere aux hommes l'usage des fruits. Je suis mere du Roi Orus: je me leve avec l'étoile de la canicule. C'est moi qui ai bâti la ville de Bubaste. Réjouissez-vous, Egypte, qui m'avez nourrie.

<sup>(1)</sup> Suidas, Lexicon, édit. de Kuster, au mot Ospheus.

<sup>(2)</sup> Ovide, Métam. Lib. XII.

Ciceron, de Senettuse.
(3) Liv. I, p. 55.

<sup>(4)</sup> On voit encore, dit-il, dans cette ville deux colonnes, &c. Il ajoute ensuite: voilà ce qu'on peut lite de ces deux inscriptions, car le tems a essacé le reste. Ces mots indiquent au moins qu'elles existoient de son tems.

J'ai pour pere le plus jeune de tous les Dieux. Je suis le fils aîné de Saturne, formé de son plus pur sang, & frere du Jour. Je suis le Roi Osiris qui, suivi d'une armée nombreuse, ai parcouru la terre, depuis les sables inhabités de l'Inde(1) jusqu'aux glaces de l'Ourse, & depuis les sources de l'Ister (2) jusqu'aux rivages de l'Océan, & j'ai porté par-tout mes découvertes & mes biensaits.

Un philosophe (3) a pensé que ces inscriptions étoient l'ouvrage des Grecs; mais ils n'auroient pas dit que Saturne étoit le plus jeune des dieux, puisque dans leur Mythologie il étoit presque le plus ancien. Les Grecs d'ailleurs n'avoient point d'intérêt de dresser des inscriptions en l'honneur de personnages qui ne leur appartenoient point.

Ces deux inscriptions déposent pour l'existence d'Isis & d'Osiris, qui étoient les enfans de Saturne ou de Cronos. Diodore (4) & Sanchoniaton (5) nous apprennent que ce Cronos étoit frere d'Atlas. Mais aucun de ces personnages ne se trouve dans les dinasties des anciens rois d'Egypte, qui nous ont été conservées par Manethon, Hérodote, Jules Africain, Apollodore, &c. Donc ils doivent être plus anciens que les premiers rois d'Egypte; & ils appartiennent au tems qui, suivant la tradition égyptienne, a été celui du regne des dieux. Or le P. Pezron fixe la date du regne de Menès, premier roi d'Egypte, à l'an du monde 2904, 2969 ans avant J. C. : c'est donc antérieurement à cette époque que doit être placé Atlas. Remarquons qu'Isis doit être très ancienne, puisqu'elle a enseigné aux hommes l'usage des fruits. Remarquons de plus que dans ce tems très reculé, la canicule, c'est-à-dire, l'étoile Syrius & la constellation de l'ourse étoient connues, que celle-ci même l'étoit depuis long-tems; car on avoit déjà observé que le foleil ne s'en approchoit jamais, & que les contrées, qui avoient cette constellation au zénith, devoient être très froides. En admettant l'existence d'Isis & d'Osiris, nous ne prétendons pas admettre toutes les sables dont la tradition a chargé leur histoire. Mais il nous semble que si l'on n'est pas prévenu d'un doute qui est ici hors de place, ou aveuglé par l'esprit du système,

Herbelot, Bib. Orient. art. Hend. p. 447.

(2) Le Danube.

(4) Liv. III, p. 453. (5) Fragment de Sa. Moniaton. Fourmont, Réflexions Critiques, p. 13.

<sup>(1)</sup> L'Inde, c'étoit l'Ethiopie. Ainsi Osiris régnoit dans l'Ethiopie, ou dans la haute Egypte. Voyez M. Damville, Geog. ancienne, Tom. III, p. 47.

<sup>(3)</sup> M. de P. Recherches Philosophiques fur les Egyptiens & les Chinois, Tom. I, p. 440.

on ne peut s'empêcher de reconnoître, au style de ces deux inscriptions, qu'elles ont été dédiées à des bienfaiteurs du genre humain, qui ont vécu dans des tems éloignés & bien antérieurs à toutes les histoires.

#### §. X I.

IL paroît donc certain qu'Atlas a vécu plus de 3000 ans avant l'ère chrétienne, en supposant avec le P. Pezron que Menès ait régné 2969 ans avant cette époque. Il est aisé même de faire voir qu'Atlas doit être plus ancien, en consultant la chronologie égyptienne, & en essayant de concilier les dissérens récits des historiens.

Nous demandons qu'il nous soit permis d'entrer ici dans quelques recherches chronologiques, qui prouveront encore davantage l'antiquité de l'Astronomie, & qui prouveront de plus combien cette science peut être utile pour concilier les durées qui paroissent les plus contradictoires.

Notre principe est, que les anciens peuples ont fait usage pour mesurer le tems, de différens intervalles, de différentes révolutions, qui, toutes également ont été appellées années. Il est prouvé par les témoignages d'une foule d'auteurs, (1) qu'il y a eu des années d'un, de deux, de trois, de quatre & de six mois, particulièrement chez les Egyptiens. Il nous paroît naturel que les anciens aient employé aussi la révolution de la lune à l'égard des étoiles de 271 8h, parce que c'est la premiere qui a dû être connue. Vitruve & Macrobe suivent cet ancien usage, quand ils nous donnent la révolution de la lune de 2 Si (2) en nombre ronds. La chronologie des Chaldéens nous prouvera suffisamment que l'on a compté les années par les jours; (3) on le prouve à l'égard des anciens Egyptiens par le passage suivant : huic (Mercurio) successite in regno Vulcanus, diesque mille sexentos octoginta, hoc est, annos 4, menses 7, dies 3, regnavit; nesciebant enim tum Ægyptii annos definire; sed unius diei spatium annum appellabant. (4). Les Sauvages comptent encore une nuit pour une année. (5) Mais ce n'est pas tout : il paroît qu'il y a eu des peuples qui n'ont point connu notre jour artificiel composé d'un jour & d'une nuit, & qui ont distingué dans cet intervalle deux révolutions, celle du jour & celle

<sup>(1)</sup> Plutarque, Pline, Suidas, Diodore, Eudoxe, &c.

<sup>(</sup>Vitruve, Archit. Lib. IX, p. 4. Macrobe, Somnium Scipionis, Lib. I;

<sup>(3)</sup> Infrà, Eclairc. Liv. V, S. 21 & suiv. Voyez aussi Sincelle & Palephate.

<sup>(4)</sup> Chron. Alex. p. 105. (5) Laffiteau, Mœurs des Sauvages, T. II. p. 230.

de la nuit. L'ancienne énigme de Cléobule, en donnant à chaque mois 60, enfans, semble faire allusion à cet usage:

Est unus genitor cui bis sex ordine nati
Et sexaginta nata, sed dispare formâ.

Candida namque harum pars altera, & altera nigra est:
Cunsta immortales, morientes attamen omnes (1).

D'ailleurs la division même du jour en quatre parties & de la nuit en quatre veilles, distingue expressément la nuit du jour & prouve qu'on les a considérés chacun en particulier comme une révolution. Cette division vient de celle de l'année en quatre saisons, qui furent appellées horæ; nom qui a été appliqué aux parties du jour, même après qu'on eut adopté la division sexagésimale. Les heures sont les saisons du jour. Si les anciens n'avoient considéré le jour artificiel, d'un lever du foleil à l'autre, que comme un seul intervalle, ils l'auroient divisé en quatre parties comme l'année : mais au contraire ils ont donné quatre parties au jour, & quatre veilles à la nuit, usage qui fut celui des Romains, & particulièrement & très anciennement celui des Indiens: d'où il suit que quelques-uns des anciens peuples ont pu compter deux révolutions ou années, & même jusqu'à huit pour un jour de 24 heures, selon qu'ils l'auront considéré comme partagé en deux ou en huit intervalles. Cette méthode de compter le tems par les divisions du jour nous paroît avoir sa source dans la vanité nationale qui a voulu reculer son origine. Les Indiens semblent avoir été plus loin à cet égard que les autres peuples. Le jour chez eux avoit une infinité de subdivisions : ils ont calculé le nombre de ces subdivisions, renfermé dans le nombre connu des années écoulées depuis certaine époque, & ils ont ensuite donné le nombre infini de ces subdivisions, comme celui des années de leur existence. Quand un peuple nous dira vaguement qu'il existe depuis une infinité de millions d'années, nous y reconnoîtrons aifément le langage de la vanité & du mensonge; mais quand les Indiens affirmeront que depuis le déluge jusqu'à l'époque de l'hegire, il s'est écoulé 720634442715 jours, ce nombre ainsi détaillé n'a point l'air d'un nombre fait à plaisir. Les nombres imaginés approchent plus des nombres ronds. Nous ne pouvons nous empêcher de penser que ce sont de très petites fractions du jour, qu'ils ont prises pour des jours par erreur ou par vanité.

<sup>(1)</sup> Diogene Lacree, Lib. I, §. 91.

S. XII.

CELA posé, Bérose (1) nous apprend que, suivant les antiquités babyloniennes, il s'étoit écoulé 120 fares avant le déluge. Il nous dit en même tems que le sare étoit de 3600 ans, ce qui feroit 432000 ans: mais il est évident que Bérose s'est trompé dans cette évaluation. Sare étoit un mot générique comme année; l'un & l'autre fignifioient en général révolution. Il est si vrai que ce nom étoit appliqué également à plusieurs révolutions, que Suidas nous en fournit une évaluation fort différente. (2) Selon lui, le fare étoit de 222 mois lunaires: M. Freret, (3) en adoptant cette valeur, trouve que les 120 fares qui se sont écoulés avant le déluge, répondent à 2165 ans solaires; ce qui s'éloigne peu du calcul des Septantes qui comptent 2242 ans entre la création du monde & le déluge. On peut même tirer de ce passage un accord plus singulier: 120 fari, dit Suidas, (4) constituunt annos 2222, juxtà Chaldworum calculum, nempe saros constat222 mensibus lunaribus, qui sunt 18 anni cum sex mensibus. Il est clair que les auteurs copiés par Suidas connoisfoient la valeur attribuée au fare avant le déluge; il est clair qu'ils ont fait eux-mêmes le calcul des 120 sares. Si l'on a cru que Suidas s'étoit trompé, en rapportant que 222 mois lunaires faisoient 18 ans & demi, & en assurant que les 120 sares composoient 2222 ans, c'est qu'on n'a point fait attention que ces années sont lunaires: 222 mois lunaires sont 18 années lunaires & six mois, 120 fois 18 ans & demine font à la vérité que 2220 ans; mais comme l'année lunaire est de 354i 8h environ, c'est pour tenir compte de ces 8h, qui en 18 ans & demi, font 6j, que Suidas a ajouté deux ans de plus. M. Halley (5) a jugé que le passage de Suidas étoit corrompu, & qu'il falloit lire 223 mois lunaires, mais il est visible que le passage entier ne le permet pas. M. Freret, au contraire, à qui on doit une infinité de remarques qui ont trait à l'astronomie, a pensé (6) que les Chaldéens avoient deux périodes appellées sares, toutes deux composées de mois lunaires, l'une de 223 mois, qui n'étoit employée que par les astronomes ; l'autre qui servoit à l'usage civil, étoit de 18 ans lunaires intercalés, c'est-à-dire, dont six années étoient de 13 lunes; ensorte que la période entiere étoit de 222 lunaisons: ce qui est vraisemblable & conforme au rapport de Suidas. Il est évident par ce

<sup>(1)</sup> Sincelles, pages 17, 30, 38.

<sup>(1)</sup> Lexicon au mor Σάρος.

<sup>(3)</sup> Déf. dela Chron. p. 235.

<sup>(4)</sup> Veidler , p. 44.
(5) Tranf. phil. n°. 194.
(6) Mém. Acad. Inf. T. XVI , p. 208. PP

passage de Suidas combiné avec celui de Bérose, qu'avant le déluge, 1°. oss avoit la connoissance de l'année lunaire de 354 8h: 2°. qu'on avoit aussi celle des sares de 222 & 223 mois lunaires: 3°. que dans cette antiquité on se servoit de ces cycles pour mesurer les tems civils: 4°. que l'espace donné par les antiquités babylonienne entre la création & le déluge, est conforme à celui que donnent les Septantes; sur-tout si l'on y ajoute les 120 mois ou les 10 années lunaires qui résultent de l'erreur d'un mois sur l'évaluation du sare.

#### S. XIII.

L'Ancienne chronique égyptienne (1) compte 36525 ans, savoir, 30000 ans pour le regne du soleil; 3984 ans pour celui des douze grands dieux; 217 ans pour celui des huir demi-dieux; enfin 2324 ans pour le reste du tems écoulé jusqu'à Nectanebus. Les 30000 ans du regne du soleil appartiennent vraisemblablement à un tems dont il n'étoit resté qu'une tradition confuse. En supposant que ces années soient des révolutions de la lune à l'égard des étoiles, on trouve que les 30000 ans font précisément 2245 ou 6 ans solaires, ce qui forme un second synchronisme très singulier. Remarquons que les Phrygiens se vantoient au tems d'Hérodote d'avoir 30000 ans d'antiquité (2). On pourroit soupçonner quelque analogie entre ces années & celles du regne du foleil; mais il y en a une bien plus remarquable. Hérodote (3) rapporte que le temple d'Hercule à Tyr avoit 2300 ans d'antiquité. En supposant que les 30000 années des Phrygiens sussent des révolutions sidérales de la lune, elles font 2245 ans solaires. Cet accord singulier de la tradition phrygienne avec le récit d'Hérodote semble démontrer l'usage des révolutions sidérales de la lune pour mesurer le tems.

Dans les antiquités chinoises il est question de trois samilles appellées Hoang, qui se sont succédées & qui, selon le P. Gaubil, ont subsisté, la premiere & la seconde, chacune pendant 18000 ans, la troisieme pendant 45600. L'an 1368 de J. C. les traditions comptoient 86480 ans : ôtant de ce nombre les 81600 ans des tems anciens & les 1368 ans écoulés depuis notre ère, il reste 3512 ans pour la durée de l'empire & des tems historiques avant cette époque (4). Comme la mémoire des anciens tems est toujours consuse, les traditions s'interpretent quelquesois disséremment. Nous

<sup>(1)</sup> Sincelle, p. 17 & 51.
(2) Jules Africain, dans le Sincelle, page 17.
(3) Hérodote, Lib. II.
(4) Manusc. de M. de l'Isle, au Dépôt de la Marine, n°. 152, 5, 2.

ignorons les fources où a puisé un auteur que nous avons eu occasion de confulter (1): il dit à l'égard de ces trois familles, dont la premiere est compofée de 13 princes, la seconde de 11, la troisieme de neuf, que les premiers & les seconds ont régné chacun pendant 18000 ans, & les derniers pendant 45600 ans, donnant à chacun des individus la même durée que le P. Gaubil donne à chaque famille, il en résulte une somme de 842400 ans qui, étant supposés des jours, sont 2306 ans solaires, à 64 ans près du calcul des Septantes.

Le premier âge des Indiens de 1728000 années se trouve à peu près double de ce nombre d'années chinoises; & si l'on suppose que les Indiens ont compté deux révolutions pour un jour, ces 1728000 années sont 2365 ans solaires.

Albumasar, (2) d'après des traditions orientales, rapporte qu'entre la création & le déluge il s'est écoulé 2226 ans.

En réunissant ces différens résultats, on trouve que cet intervalle est,

Selon les Chaldéens, de . . . 2165 ans solaires, ou 2232 ans lunaires,

Selon les Egyptiens, de . . . 2245

Selon les Chinois, de ... 2306

Selon les Indiens, de ... 2365

Selon Albumasar, de . . . 2226

Selon les 70 Hébreux de . . . 2242 ou 2256.

Ces tableaux & ces synchronismes frappans prouvent, ce semble, que les tems fabuleux placés à l'origine de tous les peuples, sont les tems qui séparent deux époques mémorables; tems qui, mesurés par différentes révolutions, ont paru fort différens, mais qui, ramenés par les suppositions vraisemblables que nous avons établies, présentent un accord démonstratif, d'où il résulte évidemment que ces peuples sont issus d'un peuple antérieur, & que l'histoire de ce peuple, désigurée par la tradition, forme les antiquités de tous les autres.

## S. XIV.

QUANT à la durée du monde avant notre ère, nous voyons que les antiquités de chaque peuple remontent à des dates évidenment fabuleuses, en prenant leurs années pour des années solaires; mais en faisant usage,

<sup>(1)</sup> De la population de l'Amérique, Martini, Hist. de la Chine, T. I, p. 17, 18, page 501.

(2) Albumasar, de mag. conj. T. I. diff. 1, P p ij

des principes que nous avons posés ci dessus, nous resserrerons ces calculs énormes dans des bornes vraisemblables. L'ancienne chronique égyptienne compte 36525 ans jusqu'à Nectanebus qui précéda l'ère chrétienne de 346 ans; (1) elle remonte donc à l'an 36871 avant J. C., mais les 30000 ans du regne du soleil se réduisent à 2245 ans : les 3984 ans du regne des dieux, supposés de trois mois, font 996 ans. Tout le reste est évidemment des années folaires: ainsi de la somme totale retranchant 3,984 ans, on a 2887 pour la date ou l'époque où l'on a commencé à compter par des années solaires; ces trois nombres d'années 2245, 996 & 2887 ajoutés ensemble, donnent 6128 ans pour la durée du monde jusqu'à notre ère, selon l'ancienne chronique égyptienne. Diogene-Laerce (2) compte 48863 ans jusqu'à Alexandre; ôtant, comme dans l'ancienne chronique égyptienne, les 30000 ans du regne du soleil, les 2324 ans solaires écoulés depuis le regne des demi-dieux, il reste 16539 ans, qui, étant supposés des révolutions sidérales de la lune, font 1238 ans. Ajoutant ces sommes 2245, 2324, 1238 ans aux 331 ans dont Alexandre précéda l'ère chrétienne, on aura 6138 ans pour la durée du monde chez les Egyptiens, suivant le calcul de Diogene-Laerce.

Les 23000 années que Diodore de Sicile (3) compte jusqu'au regne d'Alexandre, étant supposées remplir la durée du monde, & être chacune de trois mois ou d'une saison, comme il le dit lui-même, sont 5750 ans, lesquels, ajoutés à 331 ans, donnent 6081 ans pour la durée du monde, selonce nouveau calcul.

On voit par là que ces nombres d'années prodigieux, si dissérens les uns des autres, peuvent se concilier, & rensermer un accord que l'on ne soupçonnoit pas. Remarquons que tout ceci s'accorde à merveilles. On dit qu'Orus inventa les années de trois mois (4). Il étoit fils d'Osiris & son regne est
au nombre de celui des dieux. Aussi les années du regne des dieux sont comptées en années de trois mois. L'institution de la période caniculaire remonte
à l'an 2782: aussi l'usage des années solaires qu'elle suppose est-il ici de
l'an 2887, plus d'un siecle avant l'établissement de la période.

# §. X V.

On pourroit peut-être objecter que les années solaires ayant cette date;

<sup>(1)</sup> Freret, Déf. de la Chronolog. p. 230. (2) In proemio.

<sup>(3)</sup> Hist. Univ. Liv. I. sect. 1, §. 14, p. 52. (4) Censorin, c. 19.

nous avons cependant supposé que le calcul de Diodore de Sicile étendoit les années de trois mois jusqu'à l'époque d'Alexandre; mais il est aisé de résoudre cette difficulté, & de faire voir que l'on a continué l'usage de ces différentes années, après l'établissement des années solaires. Les années de trois mois s'appelloient hora, du nom de leur inventeur Orus. De-là anciennement les Grecs disoient horographie au lieu d'histoire (1). Eratosthenes, qui vivoit 200 ans avant l'ère chrétienne, & bien postérieurement à l'usage des années solaires, rapporte dans sa chronologie des rois de Thebes (2) qu'Appapus, l'un de ces rois, régna 100 ans moins une heure. Il est visible que ce mot heure ne signifie point ici la 12e ou la 24e partie du jour, mais l'une de ces années de trois ou de quatre mois, appellées hora, dont les Egyptiens s'étoient long-tems servis, & dont ils faisoient encore usage au tems d'Eratosthenes, puisque cet historien en fait mention.

#### X V I.

La chronologie babylonienne comptoit, comme nous l'avons vu, 120 sares avant le déluge que nous avons réduits à 2165 ans solaires. Elle comptoit ensuite 9 sares & demi depuis le déluge, jusqu'à Evechous, le premier des rois Chaldéens, dont nous fixons l'époque à l'an 2473 avant J. C. (3). Cela fait 4638 ans, & 9 sares & demi qu'il s'agit d'évaluer. Si ces sares n'avoient été que de 223 mois, ils n'auroient pas fait deux siecles, & seroient bien loin de compléter la durée du monde. Mais toute espece de révolution étoit appellée sare chez les Chaldéens. La période de 600 ans, antérieure au déluge, étoit un sare. Nous avons remarqué qu'elle exigeoit 1 46 jours intercalés, c'est-àdire, un jour tous les 4 ans, en omettant une intercalation tous les 150 ans. La grande période de 600 ans se trouvoit donc subdivisée en deux autres, l'une de 4, l'autre de 150 ans. Ces deux périodes auront été appellées sares, & l'on aura pu faire usage de celle de 150 ans, pour compter les tems civils. Il paroît que depuis le déluge, en conservant à Babylonne la mémoire des 120 sares qui avoient mesuré les tems précédens, on oublia la valeur de ce sare, puisque long-tems après, Bérose dit qu'il étoit de 3600 ans. Si Bérose attribue au sare cette nouvelle valeur, il est donc possible qu'on lui en ait donné une autre plus anciennement (4). Ce seroit la période de 150 ans,

<sup>(1)</sup> Diodore, loso citato, page 53.

<sup>(2)</sup> Sincelle, page 104.
(3) Infrà, Liv. IV.

<sup>(4)</sup> Déf. de la Chron. page 235. Voyez aussi infrà, Livre troisseme,

<sup>5. 28.</sup> 

ou peut-être celle de 160 ans, qui seroit alors l'origine d'une période que nous retrouverons dans la Grece. Dans ces deux suppositions, les 9 sares & demi vaudroient 1425 ou 1520 ans, & la durée du monde, selon les Chaldéens, seroit de 6063 ou de 6158 ans.

## S. VII.

Nous avons vu que le premier âge des Indiens de 1728000 ans, peut se réduire à 2365 ans solaires. Les deux âges suivans de 1296000, & de 864000 ans, renserment évidemment des années très courtes. Les Indiens divisoient le jour, comme les Romains, en huit parties. Si l'on suppose que ces années sont des huitiemes de jour, le second & le troisseme âge se réduiront à 443 & à 295 ans. Or, comme le quatrieme âge a commencé 3101 ans avant J. C., si l'on ajoute ensemble toutes ces années, on aura 6204 ans pour la durée du monde selon les Indiens.

Ceci peut se concilier avec la remarque de M. le Gentil, que ces peuples ont sans doute arrangé les sommes des années de ces trois premiers âges, de maniere qu'elles continssent un nombre complet de périodes de la révolution des fixes, chacune de 24000 ans. Ces sommes ne rensermant que des demi-jours ou des huitiemes de jours, ils ont pu les rendre divisibles par 24000, sans altérer beaucoup la durée de ces intervalles. Il a peut-être suffi de les allonger ou de les accourcir de quelques années.

Albumasar (1) rapporte que, selon les Indiens, il s'est écoulé 720634442715 jours entre le déluge & l'époque de l'hégire. Il en conclut, on ne sait trop comment, qu'il s'est écoulé 3725 ans dans cet intervalle; ce qui placeroit le déluge 3103 ans avant J. C., précisément à l'époque chronologique & astronomique des Indiens. Mais Albumasar ne dit point comment il est parvenu à égaler ces deux nombres de 3725 ans, & de 720634442715 jours. Nous ne répé terons point ce que nous avons dit sur ce qui doit saire regarder ce nombre comme vrai & authentique: nous avons soupçonné que ce sont de très petites fractions de jour. En esset, les indiens divisent le jour en 60 parties; cha cune de ces parties en 60 autres, chacune de ces nouvelles parties en 60; ce qui fait 216000 de ces parties dans le jour: ces dernieres subdivisions se partagent encore en quatre. Nous supposons qu'elles ne l'ont été primitivement qu'en deux. Le jour en contenoit donc 432000. Si l'on divise

<sup>(1)</sup> De mag. conj. Traité V, au commencement,

en conséquence le grand nombre précédent, on aura, entre l'époque de l'hégire & le déluge, 1668135 jours, ou 4570 ans, l'hégire est de l'an 622 de notre ère. Ce calcul place donc le déluge 3948 ans avant cette époque. Si l'on y ajoute les 2226 ans écoulés avant le déluge, suivant le même Albumasar, la durée du monde, d'après ces nombres indiens réduits, sera de 6174 ans. Ce qui s'accorde assez bien avec le calcul précédent. On peut même supposer, pour un plus grand accord, que le premier âge des Indiens de 1728000 demi-jours, ou de 2365 ans, n'a pas sini au déluge, & s'est étendu un peu au-delà, jusqu'à la sondation de quelque empire qui a servi d'époque au second âge. Dans un ouvrage d'un ancien auteur arabe on trouve que l'Indien de qui Albumasar tenoit ces détails, s'appelloit Kankaraf (1).

On pourroit peut-être retrouver cette même durée dans la chronologie chinoise. Le Pere Parennin, dans une de ses lettres à M. Freret, lui marquoit que, suivant certains chronologistes chinois, avant Hoang-ti, qui régna vers 2697, on ajoutoit 9 rois antérieurs dans un intervalle de 634 ans, & 15 rois, entre Fohi & Chinnong, qui avoient régné 1560 ans. Il est impossible que 15 rois de suite aient régné chacun plus de 100 ans; & si, pour résoudre cette difficulté, on vouloit supposer que ces 1560 années sussent des années de quatre mois, elles se réduiroient à 520 ans, lesquels étant ajoutés à 2697, à 634 & à 2306 que nous avons trouvés précédemment pour les tems fabuleux de la Chine, la somme donnera 6157 ans pour la durée du monde avant notre ère. Et si l'on objecte qu'il falloit réduire les 634 ans, comme on a réduit les 1560 ans, ces deux nombres d'années feront 2194 ans, lesquels étant considérés comme des années de 6 mois, se réduiroient à 1097 ans, & en les ajoutant à 2697 & à 2306, ils donneroient encore 6100 ans pour la durée du monde. Nous montrerons que les années de 6 mois ont pu être en usage à la Chine comme aux Indes & au nord de l'Asie. Cependant nous ne donnons toutes ces réductions que comme des conjectures qui montrent la possibilité de concilier ces chronologies par des suppositions légitimes.

§. XVIII.

S1 nous passons maintenant aux traditions & à l'ancienne histoire d'Egypte

<sup>(1)</sup> Cet Ouvrage a été publié à Nuremberg, par Joach. Heller en 1648, à la suite de celui de Messalah.

qui peuvent nous donner des lumieres sur l'époque d'Uranus, de Saturne & d'Atlas, nous trouverons d'abord Manethon.

Cet historien (1) établit 1 1 3 regnes successifs, qui ont duré 3555 ans, depuis le commencement du regne des hommes en Egypte, jusqu'à la 15e année avant l'empire d'Alexandre qui commence l'an 331 avant J. C. Ce calcul remonte donc à l'an 3901.

Dicearque (2) comptoit 2936 ans depuis le regne de Sesonchosis, successeur d'Orus, sils d'Iss & d'Osiris, jusqu'à l'établissement de jeux olympiques en 776; ce qui remonte à l'an 3712.

Hérodote (3) comptoit 3832 ans depuis le regne de Bacchus ou d'Osiris, jusqu'à celui de Menès, & 11340 depuis Menès jusqu'à Sethon, c'est-à-dire, 710 ans avant J.C. Les 3832 ans supposés d'une révolution sidérale de la lune, sont 286 ans solaires. Les 11340 ans de trois mois ou d'une saison, sont 2835 ans, auxquels ajoutant 710 ans, le calcul d'Hérodote remonte à l'an 3831. Remarquons que l'époque de Menès, considéré par plusieurs chronologistes comme le premier roi d'Egypte, se trouve en 3545. Le P. Pezron ne l'a donc pas placée assez haut en la mettant en 2969.

Diodore de Sicile (4) comptoit 15000 ans depuis Orus, fils d'Osiris, jusqu'à la 1800 olympiade, c'est-à-dire jusqu'à l'an 60 avant J.C. 15000 ans de trois mois ou d'une saison sont 3750 ans, auxquels ajoutant 60, ce calcul remonte à l'an 3810.

Pomponius Mela (5) rapporte que les rois ont régné en Egypte pendant 13000 ans jusqu'à Amasis, c'est-à-dire jusqu'à l'an 538 avant J.C. 13000 ans de trois mois sont 3250 ans; ce calcul remonte à l'an 3788.

## S. XIX.

Ces différens calculs donneroient donc, à deux siecles près, environ la même durée à l'empire Egyptien; ce qui n'auroit rien d'étonnant. On n'est pas accoutumé à trouver plus d'accord entre les historiens, sur-tout quand il s'agit de tems si reculés, & d'un si long intervalle. Mais on peut encore diminuer cette différence, en considérant qu'ils ne partent pas tous précisément de la même époque. Manethon regardoit sans doute Uranus comme le premier

<sup>(1)</sup> Sincelle, page 52. (2) Freret, def. de la Chron. page 226.

<sup>(3)</sup> Lib. II. c. 43.

Freret, page 229. (4) Liv. I. sect. 2. pag. 98,

<sup>(5)</sup> Liv, I, c. 9.

des rois en Egypte, & commençoit à son regne. Dicéarque, qui ne commençoit qu'à Sesonchosis, comptoit de moins les regnes d'Uranus, de Saturne, d'Osiris & d'Orus. Ces quatre générations évaluées à raison de trois pour un siecle, suivant l'usage des anciens, font 133 ans, & donnent pour l'époque d'Uranus, suivant Dicéarque, l'an 3845. Hérodote partoit d'Osiris; ce sont deux générations à ajouter. Donc époque d'Uranus, suivant Hérodote, l'an 3897. Diodote de Sicile partoit d'Orus; ce sont trois générations ou 100 ans à ajouter. Donc époque d'Uranus suivant Diodore, 3910. Pomponius Mela partoit sans doute ou d'Orus ou de Sesonchosis; on aura dans ces deux suppositions, selon lui, l'époque d'Uranus en 3888 ou en 3921; & par un milieu en 3905. Si l'on retranche 2245 ans, pour les tems écoulés avant le déluge, des 6128 & des 6138 ans que donnent pour la durée du monde l'ancienne chronique égyptienne & Diogene Laerce, on aura 3883 ans, & 3893 ans pour la durée de l'empire égyptien depuis le déluge. On aura donc dans le tableau suivant cette durée, évaluée par différens historiens, avec un accord bien singulier.

| Selon | Manethon,    |   |  |   | .0 |  |  |  |   | 290 I. |
|-------|--------------|---|--|---|----|--|--|--|---|--------|
|       | Dicéarque,   |   |  |   |    |  |  |  |   |        |
|       | Hérodote,    |   |  |   |    |  |  |  |   |        |
|       | Diodore,     |   |  |   |    |  |  |  |   |        |
|       | Pomponius,   | • |  | • | •  |  |  |  | • | 3905.  |
|       | L'ancienne c |   |  |   |    |  |  |  |   |        |
|       | Diogene Lae  |   |  |   |    |  |  |  |   |        |
|       |              |   |  |   |    |  |  |  |   |        |

En conséquence, il résulte de ces sept déterminations, qui ne different que de 65 ans, que par un milieu l'époque d'Uranus & d'Atlas peut être placée vers 3890 ans avant l'ère chrétienne, & que la sphere inventée par Atlas, ou apportée par lui chez les ancêtres des Egyptiens, rejette beaucoup au-delà l'origine de l'Astronomie.

Il faut observer que les calculs indiens, réduits dans le paragraphe 18, donnent l'un pour le commencement du second âge, que nous supposons avoir suivi de près le déluge, l'an 3839; & l'autre donne pour le déluge même l'an 3948. Les Egyptiens ne sont pas les seuls peuples, qui, suivant le témoignage des anciens auteurs, remontent à cette haute antiquité. Dans la chronologie de Trogue-Pompée l'empire des Scythes dura 1500 ans, & sinit 1650 ans avant Cyrus, que l'on place vers l'an 550 avant J. C.; de sorte que,

felon cet auteur, l'empire des Scythes auroit commencé 3700 ans avant notre ère (1). Nous montrerons qu'il est possible que les traditions & les antiquités chinoises remontent jusqu'à l'an 3851 (2).

Ces synchronismes singuliers méritoient d'être remarqués. Quoiqu'ils soient fondés sur un principe vrai & démontré, celui des dissérentes mesures du tems sur la terre, nous sommes loin de regarder ces synchronismes comme également certains. Nous ne les donnons que pour des conjectures, & comme une preuve que les chronologies anciennes peuvent être conciliées & rendues vraisemblables, quoiqu'elles semblent contradictoires & absurdes.



<sup>(1)</sup> Mémoires de l'Acad, des Inscriptions, (2) Infrà, Eclaircissemens, livre III tome XXI, page 110. §. 23.

## LIVRE SECOND.

# DE l'Astronomie antédiluvienne.

#### S. PREMIER.

C e que nous avons dit de l'Astronomie antédiluvienne n'est point sondé sur ce que l'on rapporte d'Adam, d'Henoch, & de la postérité de Seth (1): ce sont des notions trop vagues, & qui n'ont d'ailleurs aucune certitude historique. La Genese ne nous sournit qu'un fait; c'est le partage de l'année en mois & en jours. On voit par le détail des circonstances du récit de Moise, qu'au tems du déluge les mois étoient de 30 jours (2). Il n'est point démontré que ces mois sussent au nombre de 12, comme l'ont cru quelques auteurs résutés par le Pere Petau (3); il n'est point certain que cette année sût de 365 jours. Cependant Scaliger (4) a montré que le récit de Moise, au moyen d'une supposition assez simple, donnoit à l'année 12 mois & 365 jours. Cette supposition est tout-à-sait admissible, puisque les patriarches, les hommes qui vivoient avant le déluge, connoissoient la véritable longueur de l'année.

## S. II.

M. Frenet observe (5), que selon Abydene (6) & Alexandre Polyhistor; on comptoit 120 sares depuis Alorus, qui sut l'un des premiers hommes, jusqu'à Xisuthrus, sous lequel arriva le déluge universel. La durée du sare étoit très exactement déterminée dans les livres d'Astronomie chaldéenne; & c'est là que l'avoit prise Suidas, ou les écrivains copiés par cet auteur. On lit dans son dictionnaire (7) que le sare contient 222, ou selon la restitution de M. Halley (8) 223 mois lunaires.

M. Freret pense donc que les 120 sares dont parle Bérose étoient de 223 mois lunaires, ou de 18 années juliennes 15 jours & 8 heures; & cette idée

<sup>(1)</sup> Veidler, page 13.

<sup>(1)</sup> Genèle, c. 7 & 8. (3) Uranol. Dissert. pag 191, & seq.

<sup>(4)</sup> De Emend, temp, lib. III, p. 206.

<sup>(5)</sup> Défense de la Chronologie, p. 235.

<sup>(6)</sup> Sinceile, pages 28, 30, 38. (7) Au mot Lespos. Edit de Kuster.

<sup>(8)</sup> Trans. philos. no. 194, ann. 1691.

est d'autant plus heureuse qu'elle donne pour les 120 sares un intervalle d'environ 2165 ans solaires, ou même 2232 années lunaires (1): ce qui s'éloigne infiniment peu des 2242 ans, qui, selon les septantes, se sont écoulés depuis la création du monde jusqu'au déluge.

## S. III.

M. Freret (2) observe même encore que l'on retrouve dans l'almageste de Ptolemée, qui a suivi pas à pas les Chaldéens, des traces de la période de 18 ans, dont ils avoient sans doute continué l'usage pour compter le tems. En esset, dans les tables du soleil, de la lune, des planetes, ces moyens mouvemens y sont donnés d'abord pour les années, ensuite pour des périodes de 18 années égyptiennes, qui, répétées 45 sois, sont un intervalle de 810 ans. Comme cette période de 18 années égyptiennes, même quand elles seroient solaires, n'auroit aucun usage Astronomique, il faut croire que Ptolemée a suivi l'ancien usage de Babylone, où l'on comptoit par des sares de 18 ans dans les choses astronomiques, pour se rapprocher de la période des éclipses qui étoit de 18 ans & quelques jours.

## §. I V.

Quant à la période de 19 ans, elle est de la plus haute antiquité à la Chine (3). M. Cassini (4) l'a retrouvée dans l'Astronomie siamoise, dont il a développé les principes. Nous citons encore quelques auteurs (5) qui l'attribuent à certains peuples de l'Asie & du Nord. Selon Diodore de Sicile (6), une nation de cette partie du monde, les Hyperboréens disoient que leur pays est le plus près de la lune, dans laquelle on découvre clairement des montagnes semblables aux nôtres, & qu'Apollon y descend tous les dix-neus ans, qui sont la mesure du cycle lunaire. Croira-t-on qu'au siecle de cet historien, la période de Meton étoit déjà portée dans le nord de l'Asie, & avoit eu le tems d'y donner naissance à cette sable? Les sables sont des témoignages d'antiquité. Remarquons ici que le cycle de 19 ans étoit donc connu chez ces nations septentrionales, où d'autres indices nous ont sair trouver l'origine des sciences.

<sup>(1)</sup> Suprà, Eclaire. liv. I, §. 12.

<sup>(2)</sup> Mémoires de l'Acad, des Inscript. tome XVI, page 222.

<sup>(3)</sup> Infra, §. 26.

<sup>(4)</sup> Mem. Acad. des Scienc. tome VIII.

<sup>(5)</sup> Scaliger, de Emend. temp. Olaüs Rudebeck, de Atlantica. (6) Histoire universelle, liv. III.

## §. V.

La connoissance de ces deux périodes de 223 mois lunaires, ou de 19 ans solaires dans ces tems anciens, ne doit pas paroître plus extraordinaire que celle de la période de 600 ans. L'un de ces faits rend l'autre vraisemblable. "Dieu, dit Josephe (1) en parlant des patriarches qui ont précédé " le déluge, & qui ont vécu près de mille ans, Dieu leur prolongeoit la » vie, tant à cause de leur vertu, que pour leur donner le moyen de per-» fectionner les sciences de la Géométrie & de l'Astronomie qu'ils avoient " trouvées: ce qu'ils n'auroient pu faire s'ils avoient vécu moins de 600 ans, » parce que ce n'est qu'après la révolution de six siecles que s'accomplit la " grande année ». Josephe paroît d'autant plus croyable dans ce récit qu'il cite une foule d'historiens, Manethon, Hécatée, Bérose, &c. Il ne les auroit pas cités, si leurs ouvrages n'avoient pas existé de son tems, si l'on n'avoit pu les consulter. Il les auroit encore moins cités, s'ils lui avoient été contraires. D'où il réfulte deux choses qui nous paroissent démontrées; l'une, que cette période étoit généralement connue au tems des historiens que cite Josephe, quoiqu'on n'en connût pas les avantages; l'autre, que ces historiens avoient la même opinion que Josephe sur l'antiquité de la période, & pensoient comme lui qu'elle avoit précédé le déluge.

## S. VI.

Le célebre Dominique Cassini est le premier qui, ayant fait attention au passage de Josephe, su frappé de la justesse de cette période, & des conclusions qu'on en pouvoit tirer sur la longueur de l'année, au tems des patriarches.

" Cette grande année, dit-il (2), qui s'accomplit après six siecles, de laquelle aucun autre auteur ne parle, ne peut être qu'une période luni-so-laire, semblable à celle dont les Juiss se sont toujours servis, & à celle dont les Indiens se servent encore aujourd'hui ».

" Il est constant, dit-il ailleurs (3), que dès le premier âge du monde, " les hommes avoient déjà fait de grands progrès dans la science du " mouvement des astres. On pourroit même avancer qu'ils en avoient beau-

<sup>(1)</sup> Antiquités Judaïques, Liv. I, c 3.
(2) Regles de l'Astronomie Indienne, nomie.

Page 352.

(3) De l'origine & des progrès de l'Astronomie.

Mém. de l'Acad. tom. VIII, page 6.

» coup plus de connoissance qu'on n'en a eu long tems depuis le déluge, s'il » est bien vrai que l'année dont les anciens patriarches se servoient sût de " la grandeur de celles qui composent la grande période de 600 ans, dont il » est fait mention dans les antiquités des Juifs, écrites par Josephe. Nous ne » trouvons dans les monumens qui nous restent de toutes les autres nations, » aucun vestige de cette période de 600 ans (1), qui est une des plus belles » que l'on ait inventées. Car, supposant le mois lunaire de 29 jours 12 » heures 44' 3", on trouve que 219146 jours & demi font 7421 mois lu-» naires; & ce même nombre de 219146 jours & demi donne 600 années » folaires de 365 jours 5h 51' 36". Si cette année est celle qui étoit en usage » avant le déluge, comme il y a beaucoup d'apparence, il faut avouer que » les anciens patriarches connoissoient déjà avec beaucoup de précision le » mouvement des astres. Car ce mois lunaire s'accorde, à une seconde près, » avec celui qui a été déterminé par les astronomes modernes, & l'année " folaire est plus juste que celle d'Hypparque & de Ptolemée qui donnent à » l'année 365 jours 5h 55' 12" »,

#### VII.

Voil A une connoissance qui fait beaucoup d'honneur à l'Astronomie des hommes qui ont précédé le déluge; mais on demandera s'il est bien certain qu'ils eussent cette connoissance. Notre premiere preuve est le témoignage de Josephe. Il est vrai que cet écrivain peut s'être trompé dans ce qu'il rapporte d'un tems si éloigné. On va plus loin; on le soupçonne même de mauvaise foi, & d'avoir voulu arroger à sa nation & à ses patriarches, des découvertes qui appartenoient originairement aux Chaldéens & aux Egyptiens (2). Comment veut-on que Josephe se soit trompé sur cet article. Ce n'est point que nous le regardions comme une autorité à cet égard; mais M. de Mairan observe (3), avec beaucoup de raison, que l'incompétence des juges & des témoins ne fauroit avoir lieu ici. Elle ne fait rien contre la justesse, la réalité & l'antiquité

Sincelle, pages 17 & 38. D'ailleurs il semble que Pline donne à entendre qu'elle a été connue d'Hipparque, voici le passage:

Post eos utriusque sideris cursum in sex-

centes annos præcinuit Hipparchus, menses gentium, diesque & horas, ac situs locoium & visus populorum complexus, avo teste haud alio modo quam consiliorum nature particeps, lib. II, c. 12.

(2) Veidler, page 17.

Goguet, t III, sec. Dissert. p, 268. (3) Lettres au P. Parennin, pages 125 & suivantes.

<sup>(1)</sup> M. Cassini se trompe ici, car cette période est certainement la même que le neros des Chaldéens, période de 600 ans, dont parlent Bérose & Abydene.

de la période : le fait dépose par lui-même de son authenticité. Il suffit, dit-il qu'une semblable période ait été nommée, elle a existé; le hasard ni la sour-berie ne sirent jamais rien de pareil. Quant au soupçon que Josephe ait voulu dépouiller les Chaldéens & les Egyptiens pour honorer ses ancêtres, cette in-culpation tombe d'elle-même: 1°. parceque Josephe cite leurs historiens. Bérose, Manethon, Hécatée; cela n'eût pas été adroit de sa part; 2°. parce que les ancêtres des Chaldéens & ceux des Hébreux étoient les mêmes.

## S. VIII.

Dès que les historiens parlent de cette période, il est donc certain qu'elle a existé, & dans un tems où on en connoissoit les avantages, c'est-à-dire la précision avec laquelle elle ramene les conjonctions du foleil & de la lune aux mêmes jours & à la même heure. Mais, dira-t-on, Josephe n'aura-t-il pas puisé ailleurs la connoissance de cette période, & n'aura-t-il point transporté à ces tems reculés ce qui appartient à des tems postérieurs? C'est ce que nous allons examiner. Ptolemée qui vivoit un siecle après Josephe ne parle point de cette période dans son almageste (1). Il rapporte quelques autres périodes des Chaldéens, qu'Hypparque avoit examinées. Il s'ensuit qu'Hypparque & Ptolemée ne connoissoient point celle dont il s'agit, ou qu'ils en ignoroient la justesse; ce qui revient au même pour des astronomes. Elle étoit donc entièrement oubliée. Car, dit encore M. de Mairan, "Je traite de » tems d'oubli sur cette période, tout celui où l'on en a ignoré la justesse, où » l'on a dédaigné d'en approfondir les élémens, pour s'en servir à rectifier " la théorie des mouvemens célestes, & où l'on s'est avisé d'y en substituer de moins exactes. Les historiens en avoient fait mention, il est vrai; mais " les historiens en savoient-ils là-dessus plus que les astronomes? Et comment fixer la durée du passage à l'oubli? Pour oublier des découvertes utiles à tout le genre humain, & déjà connues de plusieurs nations, il ne faut » rien moins qu'un déluge universel, ou quelque chose de semblable à l'engloutissement, vrai ou faux, de l'île Atlantique. En tout autre cas, " l'oubli des choses utiles, & d'une utilité générale, ne peut arriver que par » gradation insensible, par laps de tems, & par la complication réitérée des » circonstances qui l'amenent. Donc ce n'est point ici un événement subit; » c'est l'ouvrage des siecles ».

<sup>(1)</sup> Lib. IV, ch. 2.

S. I X.

CES réflexions, qui sont très justes, font donc remonter l'origine & l'invention de cette période à des tems bien antérieurs à ceux d'Hypparque & de Ptolemée. Mais on peut pousser cette espece de preuve encore plus loin. Ces deux astronomes ont puisé dans les ouvrages des Chaldéens, dans les recueils de leurs observations. Ils ont cité de ces observations faites 720 ans avant J. C. Ils ont également connu plusieurs des périodes dont faisoit usage ce peuple célebre; & s'ils n'ont point parlé de la période de 600 ans, ce n'est point que les Chaldéens ne la connussent point, puisque Berose, Abydene (1) leurs historiens, en font mention sous le nom de Neros; c'est que les Chaldéens eux-mêmes ne la connoissoient que par tradition, comme une période qui avoit été mise en usage jadis par leurs peres; usage qui n'avoit point été rétabli, parceque, moins instruits que leurs ancêtres, dont ils avoient perdu les connoissances, ils la croyoient désectueuse. C'est, sans doute, par la même raison, comme le remarque M. de Mairan, qu'Hypparque, encore plus instruit que les Chaldéens, n'en a pas fait assez de cas pour seulement la nommer. Si les Chaldéens avoient cette opinion de la période de 600 ans, six ou sept siecles avant l'ère chrétienne, il est certain qu'elle est de la plus haute antiquité. Car il faut remarquer que les Chaldéens avoient des observations suivies pendant 1903 années au tems d'Alexandre. L'oubli de cette période est donc plus ancien que ces 1903 années, & antérieure à l'ère chrétienne de plus de 2234 ans. Un peuple qui fuit constamment l'étude d'une science, & qui accumule des observations, peut, suivant son génie, faire plus ou moins de progrès; mais il ne laissera échapper aucune des connoissances qu'il aura acquises. La constance qui forme ces dépôts ressemble à l'avarice; elle amasse & ne perd rien. Il n'y a qu'une grande révolution qui puisse détruire son ouvrage. Mais alors tout est suspendu, quelques siecles s'écoulent; & si le fil des recherches se renoue, ces siecles forment une lacune dans les observations: ce qui est contraire au fait, puisque nous savons qu'elles n'ont pas été interrompues. Il faut donc placer l'oubli de cette période dans les siecles écoulés entre le déluge & les premieres observations chaldéennes; mais 14 ou 15 siecles ne suffisent point pour découvrir une pareille période, en faire usage, & ensuire le laisser tomber dans l'oubli; sans compter qu'après un événement de l'espece du

<sup>(1)</sup> Sincelle, pages 17 & 38.

déluge, il faut bien du tems pour réparer les pertes du genre humain. Les probabilités démontrent donc que la période de 600 ans n'a pu être établie après le déluge; elle existoit avant cet événement terrible, dont les suites ont sans doute beaucoup contribué à la faire oublier.

#### S. X.

La connoissance de cette période avant le déluge étant bien constatée, qu'on nous permette quelques réflexions sur les conclusions qu'on en peut tirer. Si nous ne connoissions pas les révolutions du soleil & de la lune, ou que nous pussions craindre qu'elles n'eussent changé considérablement, il seroit impossible de fixer quelles étoient alors l'année folaire & la révolution de la lune. Nous n'aurions qu'une quantité connue pour deux indéterminées, & nous faurions seulement que 600 révolutions solaires se sont achevées en même tems qu'un nombre complet & inconnu de révolutions de la lune, & dans un intervalle de tems appellé 600 ans; cet intervalle, c'est-à-dire, le nombre des jours qu'il embrasse, seroit également inconnu. Mais nous connoissons très exactement les révolutions de ces deux astres; nous savons que ces révolutions n'ont point changé, du moins sensiblement, depuis que l'on fait de bonnes observations. Les observations anciennes ne sont point assez précises pour nous éclairer à cet égard; mais toutes ensemble suffisent pour nous assurer que, s'il y a quelque changement, la quantité en est si petite, qu'elle n'a encore produit que des doutes sur cette question importante, & qu'elle permet aux gens instruits de se partager. Voilà tout ce qu'il nous faut dans ce moment-ci.

Aujourd'hui la durée de l'année paroît fixée (1) à 365<sup>1</sup> 5<sup>h</sup> 48′ 45″ ½, & la révolution de la lune à 29<sup>1</sup> 12<sup>h</sup> 44′ 3″ (2); 600 années font par conféquent 219145<sup>1</sup> 7<sup>h</sup> 35′, & 7421 révolutions de la lune font 219146<sup>1</sup> 12<sup>h</sup> 15′ 3″; d'où il s'ensuit nécessairement une de ces trois choses: que les anciens s'étoient trompés de 1<sup>1</sup> 4<sup>h</sup> 40′ 3″ sur cette période, ou qu'ils l'avoient adoptée quoiqu'ils eussent reconnu qu'elle étoit en erreur de cette quantité, ou ensin que la révolution du soleil étoit plus longue alors qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mais, premierement, il ne paroît pas naturel qu'ils aient commis une erreur si grossiere dans l'observation; il ne faut que des yeux pour l'éviter. Les gens de la campagne connoissent l'heure sans horloge, par l'état du ciel, c'est-à-

<sup>(1)</sup> Astr. de M. de la Lande, T. I. p. 364. (2) Ibidem, Tom. II, page 197.

dire, favent partager le jour & la nuiten intervalles égaux, & ne se trompent jamais beaucoup. Il est donc aisé d'apprécier, comme on le voit par l'usage des sauvages (1), à quelle distance du matin, du midi ou du soir, est arrivée une éclipse, ou tel autre phénomene choisi pour mesurer le mouvement des astres. Il étoitaisé de l'apprécier certainement à moins de deux heures près, sur-tout à des gens qui avoient déjà des connoissances astronomiques, sans lesquelles on ne se propose point de faire des observations. Or, en accumulant toutes les causes possibles d'erreur, il nous paroît peu croyable que les anciens en aient commis une de 29 heures. Nous disons secondement que, s'ils eussent reconnu que cette période étoit en erreur de 29 heures, ils ne l'auroient pas adoptée, ils ne l'auroient pas confacrée, comme on peut l'inférer des expressions de Josephe, parcequ'il y a des périodes plus courtes, plus commodés par conféquent, & qui n'auroient pas été beaucoup moins exactes: au bout de 30 ans solaires, par exemple, il ne s'en faut que d'un jour & dix heures que les conjonctions du foleil & de la lune ne reviennent au même jour & à la même heure. Des gens assez peu scrupuleux pour regarder comme exacte une période en erreur de 29 heures, auroient préféré sans contredit une période plus courte, & n'auroient pas tenu compte des cinq heures d'erreur que celle-ci a de plus. Nous disons enfin que la révolution du foleil a dû être plus longue alors qu'elle ne l'est aujourd'hui. Il faut prendre ceci, non comme une conclusion nécessaire, mais comme une conjecture que les probabilités autorisent (2). Nous ne savons point positivement si les révolutions de tous les astres sont susceptibles d'altération; mais, si elles sont soumises à quelque changement qui ne soit pas périodique, ce ne peut être qu'une diminution de leur durée (3). Donc 7421 révolutions de la lune ne peuvent faire moins que 219146 1 2h 15' 3"; & comme les années solaires ne sont que 219145 7h 35', il est clair que, pour égaler ces deux quantités, il faut augmenter la durée de notre année. On peut dire même que si le mouvement de la lune s'accélere, comme il paroît qu'on doit le croire, 7421 révolutions de la lune faisoient alors plus de 2191461 12h 15" 3', & que conséquemment l'année devoit être encore plus longue.

(1) Mœurs des Sauvages par le P. Laffit-

Sciences, année 1772. Voyez aussi mon

teau, Tome II, page 230.
(2) M. le Gentil tire la même con-. clusion de l'année solaire, dont les Indiens font usage. Mémoires de l'Académie des

Mémoire, 1773. (3) Mayer, Mémoires de Gottingue,

<sup>1752,</sup> page 383.
Bailly, Mém. de l' Acad. des Scien. 1763.

#### S. XI.

Depuis que nous avons imaginé que la premiere division du zodiaque avoit été d'abord en quatre parties, subdivisées chacune en trois, nous avons trouvé qu'Albategnius, fondé sur les traditions qu'il avoit recueillies, avoit eu la même opinion. On divisa, dit-il, d'abord le zodiaque en quatre par les solstices & les équinoxes : ensuite on partagea ses divisions, qui étoient trop étendues, chacune en trois (1).

La premiere division du zodiaque, exécutée lorsque l'équinoxe répondoit au premier degré des gémeaux, nous paroît hors de doute, ainsi que l'époque qui en résulte. Nous réunirons au dernier livre de ces éclaircissemens toutes les connoissances qui nous sont parvenues sur le zodiaque & les planispheres des anciens. Nous allons seulement rapporter ici la tradition des Scythes, qui semble placer le solstice d'été dans le signe du lion. Hercule, revenant de l'expédition dans laquelle il avoit enlevé les vaches de Gerion, arrive dans la Scythie, mais gelé & morfondu par les glaces du nord, il se repose sur sa peau de lion; à son réveil il ne voit plus ses chevaux; il se met en devoir de les chercher; & parcourant à cette occasion la Scythie, il rencontre un monstre singulier : de la ceinture en haut c'est une très belle fille, & de la ceinture en bas c'est un serpent (2), &c. Nous ne rapporterons point la fable entiere; ceci suffit à notre objet. M. Court de Gebelain y reconnoît le soleil du solstice d'été(3); cet astre en effet s'avance vers la Scythie. Les Indiens disent encore voyage du soleil vers le nord, voyage du soleil vers le midi. Le monstre, moitié semme & moitié serpent, est le signe de la vierge sous les pieds de laquelle le serpent est placé. Le soleil semble se reposer au solstice, & puisqu'Hercule se repose sur sa peau de lion, le solstice étoit donc placé dans ce signe : c'est en s'éveillant, en sortant de son repos, qu'Hercule apperçoit le monstre; le fossice étoit donc placé immédiatement avant le signe de la vierge. Nous n'aurions rien conclu de cette tradition, ou de cette fable, si elle avoit été sans, appui. Mais fondés sur les deux faits que nous avons rapportés (4), qui placent l'équinoxe du printems au premier degré des gémeaux, & le folstice d'hiver dans le premier degré des poissons, nous croyons appercevoir ici la tradition obscure d'un fait analogue, qui méritoit d'être remarquée. Ajoutons que les Egyptiens

<sup>(1)</sup> De Scientia stell. c. 2.

<sup>(3)</sup> Allégories orientales, page 246. (4) Sapià, Liv. III, § 11. R r ij

<sup>(2)</sup> Hérodote, Lib. IV.

appelloient le signe du lion le domicile du soleil, c'est-à-dire, du soleil dans sa plus grande force (1).

S. XII.

Nous ajouterons encore quelques autres traditions. Tous les dieux, selon Macrobe, pouvoient être rapportés au foleil, & n'étoient que ses symboles (2). Mithra, l'emblême du soleil, presque toujours représenté par un taureau, ne désigneroit-il pas le commencement de l'année établi d'abord dans ce signe (3)? Selon Jablonski, la mythologie enseigne que Jupiter Ammon, révéré fous la forme d'un homme avec des cornes de bélier, étoit le symbole du foleil dans l'équinoxe du printems (4). Mais Hercule étoit aussi le symbole du soleil dans le même équinoxe (5). Ces deux symboles différens ne semblent-ils pas relatifs au changement de l'équinoxe? Le bélier étoit adoré dans la ville d'Ammon, comme le bœuf dans Memphis. Les Egyptiens révéroient le bœuf Apis en mémoire du taureau céleste (6). Ces deux cultes du taureau & du bélier vivans avoient sans doute la même source. On fêtoit le renouvellement annuel de la nature, qui avoit eu lieu fuccessivement dans les deux signes célestes, désignés par ces deux animaux. Dans les fêtes d'Osiris rétrouvé, dont l'objet étoit certainement le retour de la chaleur & de la végétation, on portoit une tête de taureau qui paroît faire encore allusion à l'équinoxe du printems. Enfin la translation de cet équinoxe d'un signe à l'autre est marquée dans une sête des Egyptiens, où, selon Hérodote (7), on amenoit la statue d'Hercule à celle de Jupiter Ammon couverte d'une peau de bélier. Cela ne semble-t-il pas signifier que l'équinoxe d'abord représenté par Hercule, l'étoit déjà par Jupiter Ammon, & avoit passé du taureau dans le bélier, d'autant que le dernier degré du taureau commencoit les gémeaux confacrés à Hercule & à Apollon? Cette fête n'étoit donc qu'une commémoration du changement observé dans les saisons. Quoique ces faits n'ajoutent pas beaucoup aux faits astronomiques que nous avons. rapportés, on verra peut-être avec plaisir que la tradition s'accorde ici avec l'Astronomie; & ces faits sont curieux par la mémoire qu'ils ont conservée de ce changement de l'équinoxe, dont on n'eût pas cru trouver les traces

<sup>(1)</sup> Macrobe, Saturn. Lib. I, c. 21.

Horus Apollo, Lib. I, c. 17.

<sup>(2)</sup> Saturn. Lib. I, c. 17, 18, 19, 20. (3) Mémoires de l'Académie des Inscriptions, T. XVI, p. 283.

<sup>(4)</sup> Pantheon Egyptiorum. Lib. II, c. 2. (5) Ibidem, Proleg, p. 84, & Lib. II. c. 3. (6) Lucien, de Astrologia.

Bannier, Mythologie, Tom. I, p. 512.

<sup>(7)</sup> Hérodote, Lib. II.

dans les fêtes & dans la religion des Egyptiens. Les Persans désignent successivement les signes du zodiaque par les lettres de l'alphabet. La premiere, c'est-à-dire la lettre A, désigne le signe du taureau, la lettre B le signe des gémeaux, &c. Le taureau étoit donc alors le premier des signes (1). On trouve encore quelque chose d'analogue à la Chine. Le P. Gaubil mande au P. Souciet, qu'on a parlé à la Chine du mouvement de la terre plus de 300 ans avant J. C., & que le commencement de ce mouvement y est rapporté aux étoiles du taureau. La secte de Tao a de vieilles cérémonies pour conserver le souvenir du commencement du mouvement de la terre (2). Ces faits, quoiqu'énoncés d'une maniere confuse, semblent établir une nouvelle conformité entre les Egyptiens & les Chinois. Nous répétons que nous ne pouvons admettre aucune communication entre ces peuples; & tout nous ramene à l'opinion développée dans cet ouvrage, qu'il y a eu une source commune où ces deux peuples ont également puisé. Depuis l'impression commencée, nous avons trouvé le passage que nous allons transcrire. Le célebre auteur de l'histoire philosophique & politique des établissemens & du commerce des Européens dans les deux Indes, a eu la même idée, & nous nous applaudissons de nous être rencontrés avec lui. Sans entrer dans le système de ceux qui veulent donner à l'Egypte une antériorité de fondation, de loix, de sciences & d'arts de toute espece, que la Chine a peut-être autant de droit de revendiquer en sa faveur, qui sait si ces deux empires, également anciens, n'ont pas reçu toutes leurs institutions sociales d'un peuple formé dans le vaste espace de terre qui les sépare? si les habitans sauvages des grandes montagnes de l'Asie, après avoir erré durant plusieurs siecles dans le continent, qui fait le centre de notre hémisphere, ne se sont pas dispersés insensiblement vers les. côtes des mers qui l'environnent, & formés en corps de nations séparées à la Chine, dans l'Inde, dans la Perse, en Egypte? si les déluges successifs, qui ont pu désoler cette partie de la terre, n'ont pas emprisonné les hommes dans ces régions coupées par des montagnes & des déserts (3)?

## S. XIII.

IL est certain, par le témoignage de Manethon, que le plus ancien des trois Mercures, le fameux Thoth des Egyptiens, vivoit avant le déluge (4). Nous

<sup>(1)</sup> Chardin, Tome V. p. 84.

<sup>(2)</sup> Manuscrits de M. de Lisse, num.

<sup>149, 2, 10, &</sup>amp; num. 150, 1, 79.

<sup>(3)</sup> Seconde édit. Tom. II, page 230.

<sup>(4)</sup> Sincelle, page 40. Ammianus Marcellus, Lib. XXII, p. 250.

Jablonski, Lib. V, §. 4 & 14. Abulpharage, Hist. Dynast. p. 6.

ne voyons pas ce qu'on pourroit opposer au témoignage de Manethon plus ancien que nous de 2000 ans, & maître de fouiller dans toutes les antiquités égyptiennes. Manethon dit formellement que les choses inscrites par le premier Mercure sur les steles ou colonnes, dans la terre syriadique, ou dans le pays de Ser, en dialecte facré, & en caractères facerdotaux, furent traduites en langue grecque, depuis le déluge, par Agathodemon, fils du second Mercure. Jablonski suppose avec beaucoup de raison qu'il y a ici une faute, & qu'il faut lire en langue vulgaire, & non pasen langue grecque. Cette langue moderne, ainsi que le peuple grec, n'existoit pas au tems dont il est question. Il pense encore qu'il faut entendre par la terre syriadique, ces siringes ou souterrains, dont parle Ammien Marcellin (1), sur les muts desquels les principes des sciences étoient gravés en caractères hiéroglyphiques. Certaine ressemblance des noms peut autoriser cette remarque. Mais si l'on se rappelle que Josephe place les colonnes de Seth dans la Syrie, Manethon dans le pays de Ser; si l'on fait attention que les Seres étoient une nation placée au nord de la Chine, & à-peu-près sous le parallele de 50°, où nous avons cru voir l'origine des sciences, on trouvera beaucoup d'analogie entre ces différens récits; on pourra foupçonner que ces colonnes furent primitivement élevées dans le nord de l'Asie, & que les traditions qu'elles conservoient ont été placées par les Egyptiens à la tête de l'histoire de leur pays, quoiqu'elles appartiennent au climat que leurs premiers ancêtres avoient habité.

## S. XIV.

Les premieres statues des dieux furent des colonnes (2). Les Assyriens en avoient consacré une à Mars (3). Selon Pausanias (4) il y en avoit sept dans la Laconie, érigées en l'honneur des sept planètes. De là l'usage d'inscrire sur ces colonnes les principes des sciences, comme une espece d'hommage à la divinité. Quand l'art de la sculpture sut inventé, on substitua des statuès à ces colonnes; mais l'on écrivoit sur ces statues, témoin celle de Memnon que Pocoke (5) a dessinée à Thebes en Egypte, & dont les jambes sont couvertes de caracterés. Ces colonnes, ainsi chargées d'hiéroglyphes, s'ap-

<sup>(1)</sup> Ammianus Marcellus, loco citato.

<sup>(2)</sup> Jablonski, Proleg. p. 52. (3) Hyde de Religione Persarum, c. 2. page 62.

<sup>(4)</sup> In Laconicis, c. 20. in Achaïcis, c. 22. Suidas; Maxime de Tir Dissertat. 68.

<sup>(5)</sup> Voyage dans l'Orient, de R. Po-coke; Tom. I, p. 102 & 104.

pelloient sleles en grec, & thoith en égyptien; Jablonski en conclut que le fameux Thaut n'étoit que ces colonnes mêmes personnissées : il remarque que les prêtres inscrivoient toutes leurs inventions, fans y ajouter leurs noms, sur ces colonnes renfermées dans le fecret des temples. En conséquence toutes leurs inventions furent celles de Thaut, & cela explique la multiplicité des ouvrages de ce philosophe. Delà, selon Jablonski, Phra, ou le dieu des sciences, a pris le surnom de Thoth, ou divinité des colonnes. De là est né le personnage de Thoth. Selon lui encore les dissérens Mercures ne signifient que les changemens des caracteres gravés sur ces colonnes; les premiers commencemens des sciences, ceux où l'on écrivoit en caracteres hiéroglyphiques, furent les tems du premier Mercure; la perfection des sciences, & l'écriture alphabétique surent ceux du second (1). Tout cela est fort ingénieux : il seroit possible que la distinction de plusieurs hommes, qui ont porté également le nom de Thaut, fût fondée sur ce changement de caractere. Mais il ne s'ensuit point que Thaut n'ait pas été un personnage réel. Il nous paroît tout aussi simple qu'il ait donné son nom aux colonnes où il déposa les principes des sciences, comme nous donnons le nom de Cicéron au volume qui renferme les écrits de l'orateur romain. La réalité de l'existence de Thaut est attestée par toutes les traditions égyptiennes & orientales. Indépendamment des ouvrages que nous connoissons sous son nom, mais qui peuvent être supposés, il y a en Asie des manuscrits, entre autres un grand traité d'Astronomie, de Mercure Trismégiste (2), & c'est une forte présomption de cette existence. L'opinion de Jablonski est fondée fur ce que Jamblique (3) nous apprend des prêtres égyptiens qui décoroient toutes leurs inventions du nom de Thaut, & lui en faisoient honneur comme à l'auteur même. On a remarqué que les Pythagoriciens avoient suivi la même méthode, en attribuant à leur maître Pythagore tous les ouvrages qu'ils avoient composés depuis lui. Mais de ce que les Pythagoriciens ont fuivi cet usage, quoique Pythagore ait été un personnage réellement existant, il s'ensuit que Thaut peut avoir été un personnage réel malgré l'usage des prêtres égyptiens.

Jablonski, Lib. V, c. 5.
(2) Notice des livres orientaux, communiquée en 1749 par M. Melot.

Manus. de M. de Liste, no. 13, 9 B.
(3) Jamblique, de Myss. Egyp. in initio.
Jablonski, Lib. V, c. 5. §. 10.

## §. X V.

IL ne faut point confondre Thaut ou Mercure, inventeur des lettres & des sciences, avec la divinité armée du caducée que les Grecs ont appellée Mercure : il a été naturel de donner aux planetes les noms des premiers hommes célebres, & particuliérement de ceux qui avoient cultivé l'Astronomie. Ensuite les planetes devinrent les divinités du monde; on les fit présider aux signes du zodiaque; on donna à ces divinités des attributs, qui tous, comme le remarque Macrobe, peuvent être rapportés au soleil. Mercure en est un exemple. Le tétracorde, qui lui étoit dédié, signifie, selon cet auteur, les quatre saisons, comme les sept cordes de la lyre d'Apollon figuroient les sept planetes (1). Toutes ces allusions ne sont peut-être que le fruit de l'imagination des Grecs, mais les faits n'en sont pas moins curieux. On rapporte encore à l'Astronomie l'origine de la fable d'Argus. Mercure étoit un des noms du soleil. On appelloit le ciel Argus. Les étoiles, dont il est semé, étoient autant d'yeux dont il regardoit la terre représentée, dans les hiéroglyphes égyptiens, sous l'emblême d'une vache: comme le soleil fait disparoître les étoiles, on a dit que Mercure avoit tué Argus aux cent yeux, chargé par Junon de veiller sur Io transformée en vache : voilà ce que raconte Macrobe (2). On ramene à la même fource le caducée de Mercure : il est composé de deux serpens, de tout tems emblêmes de l'année. Leur forme tortueuse & circulaire désigne le mouvement du soleil, & d'autant mieux que le nœud où les deux serpens se joignent est appellé Hercule, qui est le nom du soleil de l'équinoxe (3). C'est dans le même esprit qu'on disoit, lorsque le soleil avoit fini sa course annuelle, qu'il avoit achevé le serpent, draconem confecisse dicebatur; de là est née l'histoire du serpent Python tué par Apollon (4). Mais toutes ces fables sont bien postérieures au tems où vivoit le Thaut inventeur des lettres; ces fables se sont formées, étendues, à proportion de ce que la tradition s'est altérée.

## § X V I.

Nous répondrons ici à une objection qu'on a faite à l'usage des obé-

<sup>(1)</sup> Macrobe, Saturn. Lib. I, c. 19, (2) Ibidem.

<sup>(3)</sup> Ibidem.

<sup>(4)</sup> Ibidem, c. 17.

lisques employés primitivement comme des gnomons (1). On dit que s'ils avoient en cette destination, ils autoient été terminés en boule, sans quoi ils n'auroient pu avoir aucune exactitude; que d'ailleurs dans plusieurs monumens ces obélisques sont placés symmétriquement, & semblent destinés particulièrement à la décoration. Mais indépendamment de ce qu'il y a d'anciennes médailles qui nous font voir ces obélisques terminés en boule, il faut faire attention que l'imperfection de cet instrument n'eût point été un obstacle à son usage, parceque les premiers instrumens ont tous été primitivement imparfaits. L'usage des boules au sommet des obélisques est trèsancien, il est antérieur à Moise: voici un passage d'Appion qui le prouve (2). « Moise, dit-il, comme je l'ai appris des anciens Egyptiens, étoit de la » ville d'Héliopolis, qui est consacrée au soleil. Il étoit accoutumé aux » usages de sa patrie; il introduisit l'usage de faire des prieres en plein air & sur les remparts des villes. Il tourna tous les oratoires au soleil levant, car c'est ainsi qu'on le pratique à la ville du soleil. Il éleva des colonnes dont le pied étoit dans une espece d'esquif ou de bassin, & il y avoit au sommet une figure, ou tête d'homme, dont l'ombre avoit le même » cours que le soleil (3) ».

Voilà l'usage des boules clairement exprimé. Quant à la symmétrie des obélisques placés à la porte des temples, il est évident qu'on a fait un ornement & un embellissement de ce qui n'étoit d'abord qu'un objet d'utilité.

# S. XVII.

Les quinze planetes connues des Indiens se trouvent dans le passage suivant du Shastah. On suppose l'Eternel dans le ciel, au milieu des anges sideles. «L'Eternel dit: Que le duneahoudah des quinze bobouns d'expiation » & de purisication paroisse pour servir de séjour aux debthah rebelles: — » & il parut à l'instant ». Duneah signisse le monde; duneahoudah, les mondes ou l'univers; bobouns, régions ou planetes; debthah, les anges (4). On trouve dans le manuscrit de M. de Busson le même passage, & traduit esfentiellement de la même maniere. Si les ancêtres des Indiens avoient connu le télescope, découvert les quatre satellites de jupiter, & les cinq de saturne, ils n'auroient donc compté réellement que six planetes, en rejettant

<sup>(1)</sup> Suprà, Liv. III, §. 15.
(2) Josephe, réponse à Appion, Lib. II,
(3) Hist. Acad. Insc. tome III, p. 166.
(4) Evénemens historiques, relatifs au Bengale, par J. Z. Holwel, page 55.

de ce nombre la terre comme immobile, & le foleil comme un astre d'une nature toute dissérente. Le Shastah a été publié 2900 ans avant J. C. Il a paru depuis deux commentaires, l'un en 1900, & l'autre l'an 436 de notre ère (1). Ce livre est donc très ancien. C'est un mélange de fables & de principes d'une philosophie très sage. Mais on ne peut croire que le passage cité renserme la connoissance des neus fatellites. On voit que le mot bobouns est également traduit par régions. Le dogme d'une purification nécessaire peut avoir fait imaginer plusieurs autres purifications, & on a multipliéles mondes. Le principe de la pluralité des mondes est très ancien, nous pensons qu'il appartient à l'Astronomie antédiluvienne. Parmi les philosophes grecs qui l'avoient adopté, les uns admettoient une infinité de mondes, les autres seulement un nombre sini (2). Plutarque (3) cite même un certain Petron d'Himere, qui avoit composé un livre, dans lequel il soutenoit qu'il y avoit 183 mondes. On voit que ces opinions sont trop vagues, & qu'on n'en peut rien conclure pour des connoissances positives.



<sup>(1)</sup> Ibidem, pages 17 & 28. (2) Mém. Acad. Inf. tom. IX, p. 1.

<sup>(3)</sup> Des oracles qui ont cessé,

# LIVRE TROISIEME.

DES premiers tems après le déluge, & de l'Astronomie des Indiens & des Chinois.

S. PREMIER.

L'existence d'un peuple savant, qui a éclairé tous les autres, & sur-tout son habitation sous le parallele de 50 à 60°, est un fait trop singulier, pour omettre aucune des preuves & des probabilités qui peuvent le confirmer. Olaiis Rudbeck a prétendu trouver dans la Suede la fameuse Atlantique des anciens. Nous ne sommes point de ce sentiment; mais nous pensons que les nombreux passages des historiens, des poètes, recueillis & expliqués par le savant Suédois, sont de nouvelles probabilités à ajouter aux faits qui nous ont fait trouver dans le nord de l'Asse l'origine de la philosophie & des sciences.

Il ne faut pas croire que le ciel de la Tartarie soit contraire aux observations astronomiques. Chardin attribue à la sérénité de l'air le grand nombre d'astronomes qui ont paru en 600 ans, dans le pays appellé la petite Tartarie orientale, située entre les sleuves Oxus & Joxarte (1). Dans des climats plus septentrionaux, le ciel est peut-être moins serein: mais cela n'empêche pas qu'on ait pu y cultiver l'Astronomie.

Les anciens Suédois avoient, comme les prêtres Egyptiens, deux especes de doctrine; l'une qu'ils se réservoient avec un secret inviolable, & qui a péri avec eux; l'autre qui étoit un mêlange informe de fables & de faits. Cette seconde doctrine même, suivant les prêtres, ne pouvoit pas être écrite sans crime, & n'étoit consiée qu'à la tradition orale. Ces faits & ces sables étoient en vers. On les savoit par cœur: & lorsque l'ascendant de ces prêtres sut détruit, on put aisément les recueillir. C'est ce que sit un Islandois nonmé sœmondre, l'an 1057 de notre ère. Il donne à ce recueil le nom d'Edda, qui signifie aïeule, & l'on pense que l'auteur a voulu dire que ce recueil contenoit l'aïeule de toutes les doctrines (2). Ces anciens Suédois avoient l'usage de graver sur des pierres les faits historiques en langue

<sup>(1)</sup> Tome V, in-12, page 14. fur l'Histoire du Nord, par M. de Keralio,

runique; & ces pierres en conséquence, étoient appellées Runes, il n'en reste que des vestiges, parceque les moines qui prêcherent l'évangile au 11°. siecle les crurent chargées de caracteres magiques, & s'efforcerent de les détruire (1).

S. II.

CES anciens Suédois s'appliquoient à l'Astronomie. Ils comptoient leurs années, leurs mois & leurs jours avec des calendriers perpétuels, gravés sur des planches (2). Ils connoissoient la longueur de l'année de 365 jours \(\frac{1}{4}\), & même très anciennement. Cette année commençoit au solstice d'hiver, ou plutôt au moment où le soleil reparoissoit sur leur horizon, après une absence de 40 jours. Ils célébroient alors une sête qui tomboit par conséquent au 20°, jour après le solstice. Au tems d'Olaiis Magnus, l'an 1000 de notre ère, cette sête tomboit au 45°, parceque leur année étant plus longue que la révolution du soleil, il y avoit un jour d'erreur en 132 ans. Ces 25 jours de retard répondent donc à 3300 ans, & prouvent que 2300 ans avant notre ère, les anciens Suédois avoient la connoissance de la longueur de l'année solaire de 365 jours \(\frac{1}{4}\) (3). Ce peuple pourroit être une colonie, qui, du nord de l'Asse, se feroit avancée dans le nord de l'Europe.

## S. III.

In est certain qu'on trouve dans l'Edda des saits analogues à ceux de l'Écriture. On y trouve assez clairement la formation d'Eve de la côte d'Adam, l'histoire de Noé sous le nom de Belgemer, avec des changemens sabuleux. Le Géant Ymus ayant été tué, il coula tant de sang de ses blessures, que le genre humain en sut submergé, à l'exception de Belgemer qui se sauva dans une barque avec sa semme (4). Rudbeck veut ramener également au nord l'origine de toutes les sables. Son opinion n'est pas hors de toute vraisemblance. Il sussit peut-être d'y en rapporter une, toutes les autres doivent suivre. Phérécide disoit que les Hyperboréens étoient nés des Titans (5); il plaçoit donc au nord l'origine des sables grecques & même indiennes. Il fassoit naître les Hyperboréens des géans, qui, selon tous les peuples du monde, sont la premiere race des hommes. Rudbeck a recueilli, dans les anciens auteurs grecs & latins, 75 passages qui ont leurs semblables

(3) Rudbeck, de Aslantica, tome I,

<sup>(1)</sup> Collection de différens morceaux sur (3) Rue l'Histoire du Nord, par M. de Keralio, c. 5, p. 96. page 183. (2) Ibidem. (3) Rue (4) Ibide (5) Ibide

<sup>(4)</sup> Ibidem, pages 541 & suiv. (5) Ibidem, tome II, pag. 19.

dans l'Edda (1). On pourroit placer dans le nord l'origine de Saturne & d'Osiris. Ces hommes ou ces dieux sont étrangers à l'Égypte. Leurs temples étoient bâtis hors des villes, suivant l'usage des Égyptiens à l'égard des dieux adoptés (2). Plutarque, qui semble placer au nord l'île Ogygie, dit que, suivant la fable, Saturne y est détenu prisonnier par Jupiter. Ce qui caractérise précisément des latitudes assez boréales, c'est que dans cette île le soleil, pendant 30 jours de l'année, ne descendoit sous l'horizon que l'espace d'une heure. Plutarque ajoute que les premiers honneurs y sont déférés à Hercule, les seconds à Saturne. Tous les 30 ans, quand saturne revient au signe du taureau, les habitans de cette île s'embarquent pour aller faire des sacrifices dans un autre pays (3). Ces peuples faisoient donc attention au mouvement de saturne. Nous verrons que les Chaldéens observoient particulièrement cette planete. Pourquoi choisissoit-on le retour de saturne au signe du taureau plutôt qu'à tout autre signe? Ne seroit-ce point parceque l'équinoxe y étoit placé, & que c'étoit le point d'où l'on faisoit commencer les révolutions du foleil, & en conséquence de toutes les planetes? Tous ces faits rapprochés paroissent donc avoir beaucoup d'analogie, &, en indiquant une parenté entre des peuples éloignés par la distance des lieux & des tems, les ramenent à une source commune.

## S. I V.

Ostres en Égypte, Adonis dans la Syrie, étoient absens, morts, pleurés pendant 40 jours. Dans certains climats du nord on pleuroit lesoleil pendant 40 jours. Il y avoit une sête de réjouissance quand ses rayons reparoissoient, semblable à celle d'Osiris & d'Adonis retrouvés. Is , nommée Fréja dans l'Edda, est caractérisée dans ces sables comme dans la sable égyptienne, tantôt par un vêtement noir, tantôt par un vert, tantôt par un blanc (4), conformité, sans doute, très singuliere; mais il est encore évident que ces trois vêtemens de Fréja, qui représente la terre, rappellent la division de l'année en trois saisons. Le noir signifie les ténebres dans le tems de l'absence du soleil; le vert le renouvellement de la nature & des plantes; le blanc la saison des neiges. Ces anciens habitans du nord ont eu des années de 4 mois (5). Les habitans du Kamtzchatka ont encore des années

<sup>(1)</sup> Rudbeck, tome II, pages 31 &C

<sup>(2)</sup> Macrobe, liv. I, c. 7. fuivantes.
(3) Plutarque, defacie in orbelunæ, §. 29. (5) Rudbeck, tome II, page 652.

de six mois (1). Il paroît naturel de rapporter à ces deux formes d'années la fable d'Adonis, qui, suivant le jugement de Jupiter, doit passer 4 mois avec lui, 4 mois avec Vénus, 4 mois avec Proferpine, & la fable de Proferpine elle-même, qui doit passer six mois sur la terre avec Cérès sa mere, & 6 mois dans le royaume des ombres. Ce fut Deucalion qui transporta dans la Syrie le culte d'Adonis. Deucalion, suivant Lucien, étoit scythe, c'est à-dire venu du nord (2). On trouve encore dans l'Edda une fable qui a précisément le même objet que celle de Janus & du Phénix; c'est un traité entre Fréja & son mari, lequel étoit libre de s'absenter du lit nuptial pendant 65 jours, pourvu qu'il s'acquittât de son devoir pendant 300 autres jours (3). Il est impossible de n'y pas reconnoître le mariage du soleil avec la terre, & la nuit de 65 jours de certains peuples du nord. Il paroît donc assez naturel de conclure 1º. que ces fables sont, en effet, l'ouvrage des peuples septentrionaux; 2° qu'elles étoient relatives au tems de l'absence du soleil sur l'horizon; en sorte que les unes appartiennent au climat du pole où la nuit est de 6 mois; les autres aux latitudes où elle n'est que de 4 mois, & quelques autres enfin à des contrées plus méridionales où l'absence du soleil n'est plus que de 65 ou de 40 jours.

§. V.

Suivant Hérodote (4), les Scythes adoroient la terre; ils l'appelloient Apia. Les Egyptiens qui adoroient le bœuf Apis peignoient la terre, suivant Horus-Apollo, sous l'emblème d'une vache. On peut donc ramener aux Scythes & aux peuples du nord le nom & l'adoration du bœuf Apis, ainsi que le respect & la vénération des Indiens pour la vache. Il n'y a pas jusqu'au chien Cerbere, qui ne se trouve dessiné dans les hiéroglyphes suédois (5). Les langues mêmes sournissent quelques probabilités en saveur de cette opinion. Rudbeck fait voir qu'un grand nombre de mots phrygiens ont leur origine & leurs semblables dans la langue suédoise. Nous citerons le mot Pergame, le nom phrygien de la ville de Troie, & berg, berghem, qui, dans les langues du nord, signifie encore un château, une ville (6). Les mots scaphe, en grec, & scapha en latin, paroissent venir de sciphi ou de sciphré, qui, dans les langues du nord, signissent navire; c'est de là que vient aussi le mot anglois ship. Les mots baal, bel, qui, dans l'Asie, signissoient seigneur,

<sup>(1)</sup> Voyage de l'Abbé Chappe en Sybérie,

tome III, page 19.
(2) Rudbeck, tome II, pages 511 &
530.

<sup>(3)</sup> Ibidem, page 251.

<sup>(4)</sup> Lib. IV.

<sup>(5)</sup> Rudbeck, t. II, p. 301 & 303. (6) *lbidem*, tome I, page 805.

roi, viennent du mot bal, qui a la même signification dans les langues septentrionales. La racine her du nom Hercule appartient également à ces langues. Elle signifie armée, & elle entre dans tous les mots qui ont trait à la guerre. C'est de là que vient le mot héros, & vraisemblablement le mot Herus, puisque c'est la guerre qui a fait les premiers maîtres. Her-fulle, d'où l'on a fait évidemment Hercule, signifie chef de soldats (1). Il seroit assez singulier de trouver dans le nord l'origine d'Hercule. Tacite favorise cette opinion, en y plaçant les colonnes d'Hercule, soit, dit-il, que le courage de ce héros l'ait conduit dans des lieux si reculés, ou qu'on lui attribue tout ce qu'il y a de grand & d'incroyable sur la terre (2). Rudbeck trouve également dans le nord le mont Atlas, & le personnage qui lui a donné son nom. Nous ne nous arrêtons point à quelques-unes de ces ressemblances & de ces étymologies qui peuvent être équivoques; mais Rudbeck remarque avec raison que la description du mont Atlas par les anciens, ne convient pas à une montagne d'Afrique. Hésiode semble en esset placer le mont Atlas dans un pays de ténebres (3). Selon M. Mallet, il est vraisemblable que les premiers habitans du Dannemarck étoient originaires de Scythie (4). Il trouve beaucoup de ressemblance entre le système des Perses & celui des anciens Danois, sur le chaos ou la formation du monde (5). M. l'abbé Bannier avoit également remarqué une ressemblance singuliere entre la doctrine des Perses & celle des Gaulois ou des Celtes (6). Ajoutons que chez les Celtes comme en Asie c'étoient des femmes qui prédisoient l'avenir. Les anciens Danois ont un recueil de poésies nommé Voluspa, qui signifie dans leur langue les oracles de Vola (7): le nord a donc eu ses sybilles. En lisant l'Edda, ou le recueil des fables septentrionales, on se convaincra facilement que toutes ces fables, ainsi que les fables grecques, font sorties de l'Asie (8) C'est aux lecteurs à juger si les traditions & les fables que nous avons rapprochées, ne répandent pas quelque jour sur l'origine des connoissances humaines, & si elles ajoutent quelques probabilités aux faits qui nous ont fait trouver cette origine dans le nord de l'Asie. Nous passons aux Indiens.

LES Indiens ne connoissent point leur origine. On peut croire qu'elle remonte à l'antiquité la plus reculée, & qu'elle touche au déluge. La popu-

<sup>(1)</sup> Rudbeck, pages 750 & 751. (2) Tacite, Mœurs des Germains, c. 34,

<sup>(3)</sup> Rudbeck, tome I, p. 358.

<sup>(4)</sup> Introduction à l'Histoire de Da-

nemarck, in-4°. page 12.
(5) Iviuem, Edda, page 8.

<sup>(6)</sup> Mythologie, tome II, page 628. (7) M. Mallet, loco citato, p. 133.

<sup>(8)</sup> Ibiaem, pages 106, 116, 123.

lation & les arts de ce pays en sont une preuve (1). Cette population est elle-même très ancienne: quand Alexandre passa en Asie, il trouva dans les Indes neus nations principales, & 5000 villes aussi considérables que la capitale de l'île de Cos (2). Et que seroit cette antiquité, si l'on pouvoit admettre que les Indiens, au tems de Job, avoient l'art de teindre les étosses comme ils l'ont aujourd'hui? Qu'on imagine ce qu'il faut de siecles aux hommes rassemblés en société, pour inventer l'art de sabriquer les étosses à trame & à chaîne, ensuite pour y joindre celui de les teindre. Job vivoit selon toute apparence 3000 ans avant J. C. (3). C'est M. Goguet (4) qui avance cette opinion sur les arts des Indiens, d'après un passage de Job; mais M. de P. pense que c'est une erreur du traducteur latin. Ce passage dans la traduction françoise ne parle point des couleurs des étosses teintes; mais de celles des pierres précieuses (5).

#### S. VII.

Outre ces antiquités des quatre âges indiens dont nous avons parlé, ces peuples ont encore quelques autres nombres d'années fabuleux, ou du moins dont nous n'avons pu découvrir la fignification cachée. Ils difent qu'il y a eu 17 fiecles qui ont précédé l'âge caliyougan, & que dans leur langue ils appellent mondes. Voici les nombres des années de ces cycles (6).

|     |      |    |     |   |   |   |   |   |     |   |   | 1072046400 |
|-----|------|----|-----|---|---|---|---|---|-----|---|---|------------|
| 18  |      | •  | •   | • | * | • | • | • | •   | • | • | 48300      |
| 17  |      | •  | •   | • | • | • | • | • | •   | • | • | 5959600    |
| 16  | 5    | •  | •   | • | • | • | • | • | • ` | • | • | 7012500    |
| IS  |      | •  | •   | • | • | • | • | • | •   |   | • | 9026000    |
| 14  | -    | •  | •   | • | • | • | • | • | •   | • | • | 10000000   |
| 13  |      |    | •   | • | • | • | • | • | •   | • |   | 20000000   |
| I 2 | ,    |    | •   | • |   | • |   | • | •   | • | • | 30000000   |
| 11  |      | •  | •   | • | • | • | • | • | •   | • | • | 40000000   |
| 10  | )    | •  | •   |   | • | • | • | • | •   | • | • | 50000000   |
| 5   | )    |    | •   | • | • | • | • | • | •   | • | • | 6000000    |
| 8   |      | •  | •   | • | • |   | • | • | •   | • | • | 70000000   |
| 7   |      |    | •   | • |   | • | • | • | •   | • | • | 80000000   |
| 6   | 5    | •  | •   | • | • | • | • |   | •   | • |   | 90000000   |
| 5   |      |    | •   | • | • | • | • | • | •   | • |   | 100000000  |
| 4   | -    |    | , • |   | • | • | • | • | •   |   | • | 110000000  |
| 3   | }    | •  | •   |   | • | • | • | • |     |   |   | 120000000  |
| 2   |      | •  | •   | • | • | • | • | • | •   | • |   | 130000000  |
|     | cycl | ٠, | •   | • |   | • |   | • |     | • | • | 140000000  |

<sup>(1)</sup> Transactions philosophiques, tome LXII, année 1772, page 354.

<sup>(2)</sup> Pline, Lib. VI, c. 17. (3) Infrå, Liv. IX, §. 8.

<sup>(4)</sup> Tome I, Liv. II, art. 1, p. 124. Job. c. 28, v. 16.

<sup>(5)</sup> Réflex. crit. sur les Egyp. t. I, p. 310. (6) Manus. de M. de Lisse, n°. 12, 7. A.

Il est visible que ces nombres sont le fruit de l'imagination des Indiens; ils ne ressemblent point aux nombres que nous avons décomposés, & dans lesquels nous avons cru retrouver quelque vérité. Ceux-ci sont ronds, & diminuent par une progression égale de 10000000 d'années. On y reconnoît le langage des peuples très anciens, qui parlant d'un tems très reculé, dont ils n'ont qu'une idée confuse, donnent avec prosussion à sa durée des millions d'années. Il y a peut-être quelque analogie entre ces 18 mondes ou âges, & quelques autres sables indiennes. Ils disent, par exemple, qu'il y a une montagne qui est le centre des mouvemens du soleil & de la lune, & qui s'étend dans 14 mondes (1). Si l'on se rappelle les 15 bobouns ou les 15 mondes d'expiation, on verra que les 14 premiers âges précédens sont dans ces sables le tems du séjour des hommes dans les 14 premiers mondes: nous sommes dans le quinzieme depuis un tems partagé en 4 âges, ce qui fait le compte des 18 âges.

S. VIII.

SI nous passons à des auteurs dont les récits semblent plus vraisemblables, nous trouverons Pline (2), qui dit que les Indiens comptoient avant l'arrivée d'Alexandre 154 rois, lesquels avoient régné 6451 ans & trois mois (3); ou cette durée est fabuleuse, ou ces années n'étoient pas solaires. 154 rois, à raison de 20 ans de regne, suivant l'évaluation de Newton, seroient 3080 ans (4). La circonstance des trois mois ajoutés aux 6451 ans prouve que ces années étoient plus longues qu'une saison, si on les suppose de six mois, ce qui n'a rien que de légitime, puisqu'on retrouve cette espece d'année dans la Grece, dans la Chine, au Kamtzchatka (5), on aura une durée de 3226 ans, lesquels ajoutés aux 327 ans écoulés depuis l'arrivée d'Alexandre dans les Indes jusqu'à notre ère, donneront l'an 3553 avant J. C. pour l'époque du premier de ces rois Indiens, c'est-à-dire, un peu plus de 400 ans avant leur époque astronomique.

## §. IX.

M. Anquetil nous donne une division du jour, dissérente, & plus étendue

<sup>(1)</sup> Manusc. de M. de l'Isle, ibidem.

<sup>(2)</sup> Lib. Vl, c. 17.

<sup>(3)</sup> Arrien, in Indicis, donne à la durée de ces regnes 6042 ans. Il partoit peut-être d'une époque différente; mais ce nombre est

trop près de celui de Pline, pour ne pas

confirmer son témoignage.

(4) Chronologie des anciens royaumes réformée, page 54.

<sup>(5)</sup> Suprà, §. 4.

que celle que nous avons rapportée (1). "Les Malabares, dit-il, n'ont pas " d'autre instrument, pour marquer les heures, qu'un petit vase de cuivre " rond & percé par le fond. L'eau entre par le trou, & fait enfoncer le vase » au bout d'un intervalle de tems nommé najika, & dont 60 forment le jour-» Le najika se partage en 60 vinaigas; le vinaiga en 6 birpès (la respira-» tion), le birpé en 10 kenikans, le kenikan en 4 mattirès, & le mattiré » en 8 kanni-mas (clin d'œil) ou caignodis (l'action de frapper le doigt du » milieu avec le pouce ) «. Selon notre maniere de compter, le najika vaut 24'; le vinaïga, 24") le birpé, 4"; le kenikan,  $\frac{2}{5}$ ") le mattiré,  $\frac{1}{10}$ "; le kanni-mas ou le caignodis 1/80". Ce dernier intervalle est donc plus petit qu'une de nos tierces, ou qu'un soixantieme de seconde. Comme on ne peut pas penser que leurs sens soient assez fins pour saisir de si petits intervalles de tems, il faut nécessairement en conclure que ces subdivisions ont été introduites jadis pour la précision du calcul astronomique. S'il y a quelque dissérence entre M. le Gentil & M. Anquetil, c'est que le premier parle des usages des Indiens de la côte de Coromandel, & le second des Indiens de la côte de Malabar.

M. le Gentil (2) dit que l'usage de cet instrument appellé Garic à la côte de Coromandel appartient seulement aux Mores, qui s'en servent dans leurs armées & dans les garnisons pour relever les gardes. Il en a vu à Pondicheri parmi les cipayes qui sont des soldats Mores; mais il assure que les Indiens naturels, Malabars ou autres, ne s'en servent en aucune saçon. On s'en sert en Perse pour mesurer le tems & les dépenses d'eau (3).

Cependant M. Niebuhr a vu entre les mains d'un Brame le vase de cuivre percé par le sond, qui sert de clepsidre, & dont parle M. Anquetil. C'étoit en Arabie que M. Niebuhr vit ce Brame. Il résulte de tout ceci, que les clepsidres ne sont point d'un usage général dans l'Inde. Cette invention leur vient d'ailleurs; les uns la connoissent, les autres ne la connoissent pas. Ce Brame avoit aussi un anneau solaire mal travaillé, de 3 pouces environ de diametre, & un cône d'ivoire arrondi, tronqué, haut de 5 pouces, ayant plusieurs cercles horisontaux. On ne donna pas à M. Niebuhr une idée nette de la maniere dont les Brames employoient cet instrument (4).

<sup>(1)</sup> Zend-Avesta, Tome I, part. I, (3) Chardin, voyage en Perse, pag. 172, 173.

Tome V.

<sup>(2</sup> Voyez la Relation de son voyage, en (4) Description de l'Atabie de M. Nie-2 v.in-4, chez Debure, fils aîné, quai des Aug. buhr, page 105.

§. X.

LES Brames font usage de deux périodes, l'une de 60, l'autre de 3600 ans. Celle de 60 ans leur fert pour l'histoire & la chronologie; & en général ils comptent les espaces de tems écoulés par le nombre de ces périodes. Chacune des années de cette période porte un nom particulier (1). M. Goguet (2), en parlant de la même période qui étoit en usage chez les Chaldéens, a pensé qu'elle étoit luni-solaire, & qu'elle avoit servi, en la décuplant, à former la période de 600 ans. Mais M. Goguet s'est trompé. Les phases de la lune sont trop évidentes pour que les anciens, quelque ignorans qu'ils fussent, aient pu faire usage d'une période qui étoit en erreur de trois jours. S'ils l'avoient établie par un calcul grossier & anticipé, ils l'auroient abandonnée quand elle auroit été révolue. Dans le nombre des cycles folaires, il y en a qui sont beaucoup plus courts & plus exacts. Nous avons dit que cette période n'étoit due vraisemblablement qu'àla commodité du nombre sexagésimal pour le calcul : c'est la même raison qui a fait diviser le jour en 60 heures, & qui a établi la période de 60 jours & de 60 ans; mais si l'on vouloit que cette méthode même eût une origine astronomique, ce seroit dans la période de 60 ans qu'il faudroit la chercher. Les anciens, & sur-tout les Orientaux, faisoient grande attention aux conjonctions des planetes entr'elles; & quand plusieurs de ces planetes se rencontroient assez près les unes des autres, ils en conservoient la mémoire (3). Jupiter, vu de la terre, revient au même point du zodiaque au bout de 12 ans & 5 jours; il y revient donc pour la cinquieme fois au bout de 60 ans & 25 jours. Mars se retrouve également à la même position à l'égard de la terre après quinze ans moins 18 jours, & par conséquent après 60 ans moins 72 jours. Saturne ne revient pour nous au même degré de l'écliptique qu'au bout de 59 ans & 2 jours (4); mais il est évident par la lenteur de son mouvement, qu'au bout de 60 ans il n'en est pas fort éloigné. La période de 60 ans nous paroît donc celle de la conjonction des trois planetes supérieures dans le même signe du zodiaque, & même dans un plus petit espace. Nous n'ignorons pas les erreurs considérables de cette période, mais elles sont moins frappantes que celles des phases de la lune pour des hommes qui n'avoient que des yeux. La simple remarque que cette conjonction des trois planetes dans le même signe du zodiaque,

<sup>(1)</sup> Zend-Avesta, Disc. prélim. ccx111.

<sup>(3)</sup> Herbelot, Bibliot. Orient. page 958.

<sup>(2)</sup> Tom. III, Dissert. 2, page 267.

<sup>(4)</sup> La Lande, Astr. Tome I, page 594.

étoit revenue une ou deux fois au bout de 60 ans, a suffi pour sonder la période: l'astrologie s'en est emparée, la superstition l'a conservée, malgré son inexactitude, & l'usage chronologique a fini par la consacrer. Voilà ce que nous pouvons dire de plus vraisemblable sur l'origine de cette période.

## §. X I.

QUANT à la période de 3600 ans, on peut la croire luni-folaire & composée, comme le remarque M. le Gentil, de six périodes de 600 ans; de sorte que sans le savoir, ou du moins sans l'exprimer, les Brames sont usage de la période ante-diluvienne de 600 années. Mais il se présente une réslexion assez naturelle; comment les Indiens ou leurs prédécesseurs, avec la connoissance de la période de 600 ans, ont-ils adopté celle-ci qui est moins exacte, & dont l'erreur, quelle qu'elle soit, est six sois plus grande? Les Indiens ont une correction constante qu'ils appliquent au mouvement du soleil (1); nous avons supposé dans un mémoire particulier que cette quantité étoit le produit de la diminution de la dutée de l'année solaire, & qu'elle avoit été apperçue au bout d'un intervalle de 3600 ans (2). Nous avons assez bien déduit de cette hypothèse la diminution de cette durée: cela supposé, il en résulteroit que la période de 3600 ans ne seroit que l'intervalle, dans lequel le moyen mouvement du soleil s'altéreroit assez sensiblement pour avoir besoin d'une correction.

L'époque d'où commencent les calculs des Brames est très ancienne: ils supposent que 20400 ans avant l'âge d'infortune qu'ils appellent caliyougan, tous les astres étoient en conjonction dans le même point du ciel; ainsi cette époque est de l'an 23501 avant J. C. Il n'est pas besoin d'avertir que cette époque est sictive. Nous allons voir par quelles raisons ils l'ont fixée ainsi. Cette époque est liée en même tems au mouvement du soleil & de la lune, ainsi qu'à celui des étoiles. Lorsqu'ils disent que 20400 ans avant l'âge caliyougan le soleil & la lune étoient en conjonction, c'est comme s'ils disoient que 34 révolutions de 600 ans avant l'âge caliyougan le soleil & la lune répondoient au même point du ciel. Il y a apparence qu'ils ont pris leur époque dans une conjonction du soleil & de la lune arrivée l'an 3101 avant l'ère chrétienne, & qu'ils ont reculé cette époque de 34 périodes de 600 ans, ou de 20400 ans,

<sup>(1)</sup> M. le Gentil, Mémoires de l'Académie des mie des Sciences, 1772. (2) Bailly, Mémoires de l'Académie des Sciences, 1773.

pour y joindre l'époque d'une révolution des étoiles à l'égard d'un certain point fixe du zodiaque.

S. XII.

LES Brames connoissent l'obliquité de l'écliptique. Ils ont des tables de l'augmentation des jours, à raison du changement de la déclinaison du soleil, tant sous l'équateur que sous différentes latitudes (1). Ces tables supposent une obliquité de l'écliptique. M. le Gentil, qui en a fait le calcul, trouve qu'ils la supposoient plus grande que 25°. Voilà une nouvelle preuve en faveur de ceux qui admettent la dimination de l'obliquité de l'ecliptique. Mais quel seroit le tems où on auroit fait cette détermination? En admettant qu'il y ait 23' de diminution depuis Hipparque jusqu'à nous, ou dans un intervalle d'environ 1900 ans, il faut donc 76 siecles pour que cette obliquité diminue de 10 1; ce qui est précisément le tems écoulé depuis la création, en donnant la plus grande étendue possible à la chronologie sacrée. On ne donnera sûrement pas à cette détermination la date de la création du monde; mais deux considérations peuvent la faire rentrer dans les bornes prescrites. La premiere, c'est que cette diminution, quoique constante pendant un certain intervalle de tems, peut cependant avoir été autrefois plus rapide. La seconde, c'est que la détermination des anciens Indiens, & le calcul de leurs tables doivent nécessairement être assujettis à quelque erreur.

S. XIII.

Nous avons trouvé ailleurs un passage qui semble prouver également que l'obliquité de l'écliptique peut avoir été jusqu'à 25°. Theon Smirnæus ait quod veteres statuant lunam & venerem sex partibus deslectere ab utraque parte zodiaci; solem vero una, qualium ambitus circuli suerit 360, discere (2). Dans le tems des anciens dont parle Théon, on faisoit l'obliquité de 24°; si le soleil s'étoit éloigné d'un degré de sa route, l'angle de cette premiere route avec l'équateur avoit donc été de 25°.

# S. XIV.

Les Tamoults, c'est-à-dire, les Indiens qui habitent la côte de Coro-

<sup>(1)</sup> M. le Gentil, Mémoires de l'Académie des Sciences 1772. Equillaud en 1644.

mandel, disent qu'ils tiennent l'Astronomie des Brames (1). Les Brames modernes aiment à être appellés Paramanes ou Brachmanes. Ce nom fut autrefois commun à tous les philosophes de l'Inde. C'est par le respect qu'ils ont conservé pour la mémoire de leurs ancêtres qu'ils désirent d'être nommés comme eux (2). Au reste les Talmoults disent que les Brames sont venus de la partie du Nord dans le Tanjaour & le Maduré, qui sont les parties les plus méridionales de la presqu'isle de l'Inde en deçà du Gange. Ils ne peuvent dire précisément ni de quel pays ces Brames sont venus, ni dans quel tems. Ils ajoutent seulement que cette époque n'est pas fort ancienne. Mais il faut remarquer que dans leur maniere de s'exprimer, une époque de 1000 ans est assez récente. Il est sûr que mille ans ne sont qu'un instant pour un peuple qui prétend exister sur la terre depuis près de quatre millions d'années. Leur Butta, celui qu'ils regardent comme le fondateur de leur philosophie, n'est, dit-on, que de l'an 1031 avant J. C. (3) Il ne sauroit être le fondateur de l'époque astronomique qui remonte à l'an 3101. Il faut croire, ou que cette époque établie dans un autre pays, a été apportée par lui dans les Indes, ou que ce Butta est beaucoup plus ancien. C'est ce que nous sommes portés à croire par la ressemblance que nous avons remarquée (4) entre ce Butta & le fameux Thaut ou Mercure. Il y a même une analogie singuliere. Selon les Indiens, les Brames sont venus du nord, & ce Butta porte un des noms attribués au Tibet; ce pays, qui s'étend au nord depuis les Indes jusqu'à la Chine, est appellé le grand Tibet, ou le royaume de Butan (5).

Les Indiens disent qu'ily eut chez eux une réforme dans l'Astronomie sous le regne d'un prince nommé Salivaganam (6), qui est mort, suivant leur calcul, 1691 ans avant l'année 1769, c'est-à-dire, l'an 78 de l'ère chrétienne.

# §. V.

I 1 s ont une table (7) du tems que le foleil emploie à parcourir chaque figne du zodiaque. D'où l'on peut soupçonner le lieu de l'apogée du soleil suivant leurs tables. Le signe où le mouvement du soleil est le plus lent, est celui

<sup>(1)</sup> M. le Gentil, ibidem.

<sup>(2)</sup> In continuatione XXIV relationis missionarium Danicorum editâ Hola, 1728, in-4°.

<sup>(3)</sup> Mémoires de l'Académie des Inscriptions, Tome XXXI, page 81.

<sup>(4)</sup> Suprà, Liv. III, §. 14.

<sup>(5)</sup> Hist. Gén. des Voyages, in-12, Tome XXV, page 3;2.

<sup>(6)</sup> M. le Gentil, ibidem. Grammaire du P. Beschi.

Zend Avesta, Disc. prélim. cexim. Théât. de l'Idol. Abraham Roger, p. 30; (7) M. le Gentil, ibidem.

des gémeaux, tandis que c'est réellement aujourd'hui l'écrevisse. Le signe, où dans leurs tables le mouvement du soleil est le plus rapide, est celui du sagittaire; nous savons que c'est réellement le signe du capricorne. Il s'ensuit donc que l'apogée du soleil étoit moins avancé d'un signe lorsque cette table du soleil sur construite. Or, si l'apogée du soleil avance de 1°, 49' 10" en cent ans, il sera 1640 ans à faire un signe, d'où on peut conclure que cette table en particulier a été calculée pour le tems de Salivaganam l'an 78 de notre ère. Il est naturel de le croire, 1°, parceque le calcul nous y conduit à 45 près; 2°, parceque les Brames disent que l'Astronomie sur résormée sous le regne de ce prince.

On peut tirer de la table dont nous venons de parler quelques connoisfances de l'équation du centre du soleil. Le signe où le soleil reste le plus long-tems, est celui des gémeaux: il y reste 31, 14h 39'. Il ne reste dans le fagittaire que 29 8h 21': il y a 216h 18' de dissérence. Pour nous, nous savons que le soleil reste dans l'écrevisse 31 10h 49'; & dans le capricorne 29 10h 52'; ce qui fait une dissérence de 11 23h 57'. Cette dissérence est l'effet de l'équation du centre, & il s'ensuit que leur table a été calculée sur une équation du centre, plus grande que la nôtre d'un huitieme environ, & qu'elle est à-peu-près de 2° 14'.

#### S. XVI.

On peut observer que les Brames appliquent au lieu du soleil une correction qui ressemble beaucoup à une équation du centre soustractive dans les six premiers signes, & additive dans les six derniers. Elle a cela de singulier, qu'elle est beaucoup plus petite que la nôtre, & qu'elle n'est point égale dans les deux parties de l'orbite. La plus grande soustractive de 25', elle répond au 20e degré des gémeaux: la plus grande additive n'est que de 11', & répond au 20e degré du sagittaire. Ils paroissent donc placer l'apogée du soleil dans le 20e degré des poissons. Par les tables de M. l'abbé de la Caille (1) cet apogée en 1700 se trouvoit dans le 7° 43' 29" de l'écrevisse, il en résulte un mouvement de 3h 17° 43' 29"; ce qui, à raison de 1° 49' 10" par siecle, répond à un intervalle de 5921 ans, & place cette détermination vers 4221 ans avant notre ère. Il résulte de ceci que les Indiens paroîtroient avoir deux équations dissérentes du centre du soleil: savoir, l'une qu'ils au-

<sup>(1)</sup> Astronomia fundamenta.

roient déterminée par le tems que le foleil emploie à parcourir chaque signe tems qui fixe la durée de leurs mois; l'autre qu'ils auroient déterminée directement, mais assez mal, par l'observation de la longitude vraie du foleil, comparée à la longitude moyenne tirée de leurs tables.

#### S. XVII.

Les jours de la semaine sont désignés par les sept planettes (1). Ils suivent le même ordre que nous ; vénus, faturne, le foleil, &c. Mais le premier jour est le vendredi, ou le jour de vénus. Les noms des planetes sont soucra, vénus; sany, saturne; aditta, le soleil; soma, la lune; mangala, mars; bouta, mercure; brahaspati, jupiter. Ces noms sont un peu dissérens selon d'autres missionnaires (2); il est évident que cela vient de la prononciation. Chacun des mois astronomiques est assigné à un des signes du zodiaque, & n'a d'inégalité que celle du mouvement du foleil. L'année commence à l'entiée du foleil dans la constellation du bélier. Voilà pourquoi leur année est sidérale, parcequ'elle commence au premier point de leur zodiaque, qui est mobile, à cause du mouvement progressif des étoiles en longitude. Mais on ne fait point comment ils reglent leur année civile, si leurs mois sont égaux, s'ils ont cinq jours ajoutés à la fin de l'année, comme les ont eus tant d'autres peuples. Les missionnaires ont dit que la forme de leur année approchoit beaucoup de l'année julienne, en voulant dire apparemment qu'ils avoient un jour intercalaire tous les quatre ans (3).

Quinte Curce (4) rapporte que les Indiens au tems d'Alexandre avoient des mois de quinze jours, & qu'ils ne les 16 loient point, comme les autres peuples, par le moment où la lune acheve sa révolution pour en commencer une autre, mais par l'instant où l'on apperçoit les cornes se former. C'étoit peut-être l'intervalle du moment où les cornes sont prêtes à disparoître lors du premier quartier, au moment où elles commencent à se remontrer après le dernier quartier. Voilà ce que nous pouvons imaginer, sans quoi Scaliger (5) auroit raison de trouver le récit de Quinte Curce abfurde & impossible. S'ils eussent compté d'un croissant à l'autre, l'intervalle eût été de 30 jours. Ce qui a trompé Quinte Curce, c'est qu'ils comptent de

<sup>(1)</sup> Théâtre de l'Idolâtrie, Abraham Roger, page 77. M. le Gentil, loco citato.

<sup>(2)</sup> Manuscrits de M. de Liste, n°. 12, 7 A.

<sup>(3)</sup> In continuatione relationis XXIV, missionarium Danicorum.

Manusc. de M. de Lisse, n°. 12, 7, A. (4) Lib. VIII, §. IX.

<sup>(5)</sup> De emend, temp. Lib. III, p. 114.

la nouvelle à la pleine lune, & de la pleine lune à la nouvelle en disant le 1<sup>cr</sup>, le 2<sup>c</sup>, &c. & le 14<sup>c</sup> depuis la nouvelle lune (1); ce qui fait 15 jours avec celui de la nouvelle lune. Ce n'est qu'une subdivision du mois. Quinte-Curce l'a prise pour un mois. Les Chinois ont également cette subdivision du mois en deux parties. Ils comptent 24 Tsieki (2) dans le cours de l'année.

#### S. XVIII.

On a cru que la superstition du dragon qui cherche à dévorèr le soleil & la lune, lorsqu'ils perdent leur lumiere en s'éclipsant, étoit née de l'usage qu'ont introduit les Arabes de donner aux nœuds de la lune où arrivent les éclipses, les noms de rête & de queue du dragon. Mais on n'a point considéré que cette superstition existe chez des peuples (3) qui n'ont jamais entendu parler des Arabes, ni connu leur langage astronomique. Cette superstition est sans doute ancienne; elle aura passé dans l'Arabie où elle aura été détruite, quand la saine Astronomie y a été portée d'Alexandrie. Les Arabes ont seulement conservé la tête & la queue du dragon, pour désigner le lieu des nœuds & des éclipses, & aussi comme pour conserver la mémoire d'une superstition extirpée.

## S. XIX.

Les Indiens croient que les ames sont descendues des astres, & c'est à raison des 7 planetes, qu'ils ont établi 7 classes parmi eux, différemment honorées suivant l'astre d'où sont sorties les ames de ceux qui les composent. La premiere, celle des Brames, réunit toutes les ames descendues du soleil. La 2c, les ames descendues de la lune, &c. (4). Il est inutile de dire que ce dogme a été ajouté après coup pour expliquer la dissérence des castes, car les classes d'un peuple ne s'établissent point sur de pareilles chimeres.

L'ame passant par toutes les planetes, avant d'habiter la terre, y contracte dissérentes qualités qui produisent la dissérence des caracteres & des passions (5). Ces rêveries, comme les meilleures opinions philosophiques,

<sup>(1)</sup> Grammatica-latino Tamulica, par le P. Constance Beschi, à Tranquebar, 1738, page 167.

Zend-Avesta, Disc. prélim. p. 213. (2) Golius, In appendice atlantis sinici. Hyde, de Religione veteram Persarum,

c. 18, page 216.

Souciet, Tome III, p. 85.

<sup>(3)</sup> Mœurs des Sauvages, Laffitteau, Tom. I. p. 248,

<sup>(4)</sup> Mémoires de l'Académie des Inscriptions, Tom. XXXI, p. 309.

<sup>(5)</sup> Voyez l'Amberkend, livre Indien, extrait par M. de Guignes. Ibidem.

avoient passé dans l'occident: Macrobe en sait mention (1). Au reste cette doctrine appartenoit à l'astrologie, & servoit à expliquer l'esset des insluences des astres. Les émanations des planetes s'exerçoient sur les ames & saisoient agir, ou pour ainsi dire, réveilloient les facultés contractées dans ces mêmes planetes.

§. X X.

Quelles que soient les théories savantes dont les Brames sont en posfession, nous avons fait voir qu'ils ne les entendent point, & qu'ils n'en sont pas plus habiles en Astronomie. Dans le peu d'explication qu'il est possible de tirer d'eux, il paroît qu'ils en sont encore aux premiers pas sur la théorie des mouvemens du soleil; ils semblent croïre que cet astre a un mouvement particulier vers les pôles; car ils disent, voyage, ou cours du soleil, vers le nord ou vers le midi. Au reste cette expression n'est pas décisive; il faudroit connoître à sond leur langue. Nous sommes beaucoup plus éclairés, & nous avons plusieurs expressions abrégées qui ne sont pas plus justes. Nous sommes Coperniciens, & nous parlons sans cesse du mouvement du soleil. Ces expressions ne nous induisent pas en erreur, parceque nous savons ce qu'elles signifient. On trouve dans un dictionnaire indien une définition assez juste de la nouvelle lune: c'est, dit-on, la conjonction du soleil & de la lune (2).

## §. X X I..

En passant au peuple chinois, dont nous avons cru pouvoir fixer l'antiquité à l'an 2952, même à l'an 3357 avant J. C., & avant de rapporter les conjectures & les traditions sur lesquelles nous nous sommes sondés, nous croyons devoir faire quelques réflexions sur la certitude de la chronologie de ce peuple ancien. On objecte contre la chronologie chinoise que tous les livres surent brûlés ou détruits, sous le regne Tsin-chi-hoang, quelques siecles avant l'ère chrétienne. Mais on ne peut croire que cet empereur ait réussi dans son projet. L'histoire antérieure, si détaillée, ne seroit donc qu'un roman continuel? C'est ce qu'on ne persuadera point à ceux qui ont examiné les monumens chinois. Les ouvrages de l'imagination ont un caractere qui frappe les esprits attentifs. Les Chinois sont d'ailleurs trop ignorans pour avoir supposé les observations rapportées dans leur histoire; ob-

<sup>(1)</sup> Commentarium in somn. Scipionis, (2) Souciet, observations faites aux Indes Lib. I, c. 12, & à la Chine, Tome I, p. 6 & 7.

servations qui sont la plupart conformes aux phénomenes du tems où elles sont placées. Mais écoutons le P. Parennin, celui des Européens qui fut le plus instruit de l'antiquité & de la chronologie chinoise; homme d'ailleurs assez éclairé pour inspirer la confiance. » Je dis (1) qu'à considérer cette » histoire des Chinois en général, sur tout depuis l'empereur Yao jusqu'au v tems présent, il y a peu de chose à redire pour la durée totale, pour la o distribution des regnes, & pour les faits qui sont de quelque importance. » Il ne faut pas croire que l'incendie qui se fit des livres fût semblable à » celui d'une bibliotheque, laquelle en peu d'heures est réduite en cendres. » Tous les livres ne furent pas proscrits; il y en eut d'exceptés, & entr'au-» tres les livres de médecine. Dans le triage qu'il en fallut faire, on trouva le » moyen de mettre des exemplaires en sûreté. Le zele des lettrés en fauva » un bon nombre ; les antres, les tombeaux, les murailles, devinrent un » azile contre la tyrannie. Peu-à-peu on déterra ces précieux monumens » de l'antiquité; ils commencerent à reparoître, sans aucun risque, sous » l'empereur Ven-ti, c'est-à-dire environ 54 ans après l'incendie. Sous son " fuccesseur on trouva les cinq King, & les ouvrages philosophiques de » Confucius, &c «.

Ainsi nous établissons la certitude de la chronologie chinoise, non sur le sentiment de quelque Européen systématique, mais sur le témoignage d'un Européen devenu presque Chinois. On peut ajouter à ce témoignage l'opinion du célebre M. Fourmont, qui a fait voir qu'il étoit impossible d'admettre l'incendie général de livres à la Chine (2). Si les annales de toutes les nations avoient été dressées avec autant de soin, il n'y auroit pas tant de problèmes à résoudre dans la chronologie ancienne: le fil ne seroit pas si souvent interrompu dans la succession des rois. Il est conservé dans l'histoire de la Chine depuis 4800 ans ; car Fohi, leur premier empereur, régna environ 2952 ans avant J. C.

## §. X X I I.

C e n'est pas que les Chinois ne prétendent à une antiquité beaucoup plus grande; ils ont leurs fables comme les autres peuples: fables dans lesquelles quelques vérités peuvent être enveloppées. Leurs (3) histoires font mention de trois familles, la premiere composée de 13 princes qui régnerent chacun

<sup>(1)</sup> Lettres édifiantes, T. XXI, p. 120. (2) Mém. Acad. Inf. T. XIII. p. 120.

<sup>(3)</sup> Population de l'Amérique, p. 501. Martini, Tome I, 17, 18.

18000 ans : la feconde de onze qui régnerent encore chacun 18000 ans : la troisieme de 9 qui régnerent chacun 45600 ans. Nous avons remarqué qu'en accumulant tous ces regnes, & en prenant les années pour des jours, on trouve un intervalle de 2306 ans, qui à 64 ans près s'accorde avec le tems écoulé entre la création du monde & le déluge; accord qui sera suffisant, si l'on fait attention que ces regnes, ainsi évalués en nombres ronds, ne sont pas donnés sans doute avec précision. Il en résultera toujours que les Chinois ont conservé quelques connoissances de la chronologie anté-diluvienne. Il est d'autant plus probable qu'ils ont pu compter les jours pour des années, qu'indépendamment de ce que cette méthode est naturelle, comme nous l'avons fait voir (1), & a été pratiquée par quelques peuples, on prétend que le cycle (2) des Chinois a été d'abord en usage pour les jours, comme il l'est encore aujourd'hui, & ne fut appliqué qu'ensuite aux années; ce qui feroit une preuve sans réplique, si la chose étoit démontrée. Les Chinois ont douze mots qui leur serventà désigner les douze divisions du jour (3). Ce sont ces 12 noms, combinés avec une suite de dix mots appellés can, qui servent à désigner les années de leur cycle de 60 ans. Il est évident qu'ils auront pris les noms des heures pour nommer les jours, & que cette combinaison aura été faite pour désigner un intervalle de 60 jours, ou de deux lunaifons à-peu-près. L'usage en aura été ensuite étendu à un intervalle de 60 ans. Ces périodes de 60 jours, ou de 60 ans, seront nées, comme nous l'avons dit, de la division sexagésimale appliquée à toutes les especes de numérations.

## S. XXIII.

Aux trois familles, ou dynasties dont nous avons parlé, succéderent Yeus, & Suïus, qui sut, dit-on, très savant dans l'Astronomie. N'oublions pas une tradition des Chinois rapportée par le P. Gaubil. « Leur histoire » raconte sous Yao, dit-il (4), la sable d'une tortue de mille ans, qui avoit » gravés sur son dos des caracteres où l'on voyoit tout ce qui s'étoit passé » depuis le commencement du monde ». En écartant ce qui est visiblement sabuleux dans cette tradition, on peut croire qu'on avoit gravé sur l'écaille d'une tortue la suite de quelques saits importans depuis l'origine de la monarchie. Une écaille de tortue a quelquesois trois pieds de long sur

<sup>(1)</sup> Suprà, Liv. II. § 7. Eclaircissemens, Liv. I, §. 11.

<sup>(2)</sup> Population de l'Amérique, p. 502.

<sup>(3)</sup> Martini, Tome I, page 46. (4) Population de l'Amérique, p. 505. Soucier, Tom. III, page 47.

deux pieds (1) de large. Les catacteres chinois sont assez abrégés pour qu'on écrive beaucoup de choses dans un si petit espace. Cette tradition feroit donc remonter l'empire de la Chine à 3;57 ans avant J. C., parceque Yao régna vers 2 357; sans compter qu'il pourroit encore remonter plus haut, puisque la tradition ne dit point que ces mille ans allassent jusqu'au tems d'Yao. Remarquons que le P. Kirker dit que cet empeteur avoit inventé des caracteres qui ressembloient à une tortue (2). Il y a quelque analogie entre ce fait & la tradition dont nous venons de parler. Remarquons encore que suivant la lettre du P. Parennin que nous avons citée (3), si l'on ajoute à l'époque d'Hoang-ti l'intervalle de 634 ans, qu'il donne aux regnes des 9 rois qui ont ptécédé ce prince, il en résultera pour le commencement du regne de ces rois l'époque de l'an 3331, qui ne differe que de 26 ans de celle que nous avons déduite de la tradition de l'écaille de la tortue. Et si l'on ajoute encore à cette époque celle des regnes des 15 rois antérieurs, regnes que nous avons réduits à 520 ans, on remontera à l'an 3851; ce qui rendroit l'antiquité des Chinois à-peu-près égale à celle des Egyptiens (4).

Nous espérons qu'on ne trouvera pas ces remarques puériles. Nous ne prétendons point leur donner beaucoup d'importance; mais dans les ténébres de l'histoire ancienne, où l'on ne trouve que des traditions vagues & obscures, ce sont les synchronismes fournis par ces traditions, qui peuvent faire trouver un jour la vérité de l'histoire.

## XXIV.

Les Chinois eux-mêmes ne paroissent dater la certitude historique que du regne d'Yao, c'est-à-dire, de l'an 2357. Cependant nous avons vu (5), & nous verrons avec plus de détail, que les observations astronomiques sont remonter cette certitude jusqu'au regne de Chueni, & jusqu'à l'an 2449. Il y a plus : on ne peut s'empêcher de convenir qu'en écartant les fables, dont est remplie l'histoire chinoise de ces tems anciens, on trouve une tradition suivie jusqu'au regne de Fohi, le premier empereur qui régna vers l'an 2952. Il n'y a point d'histoire ancienne plus suivie, plus détaillée, & qui réunisse également les caracteres de la vérité. On peut dire que là coinmence

<sup>11 (1)</sup> Anciens Mémoires de l'Académie des Sciences, Tome III, partie 2, page

<sup>(2)</sup> Population de l'Amérique, p. 506.

<sup>. (3)</sup> Eclaircissemens, Liv. I, §. 17.

<sup>(4)</sup> Ibidem , S. 19. (5) Supra, Liv. I, §. 10.

Infrà , \$. 28.

la certitude historique pour ceux qui n'auront pas formé d'avance, & avant tout examen, le dessein d'abréger la durée de l'empire de la Chine. Nous ajouterons ici une conjecture qui peut appuyer encore l'époque du regne de Fohi; cela nous donnera lieu de rapporter en peu de mots ce qui concerne les Tartares. Ils ont, comme les Chinois, le cycle de 60 ans; trois de ces cycles forment la révolution qu'ils appellent van, le grand van est de 10000 ans (1). L'an 847 de l'hégire, qui répond à l'an 1444 de notre ère, on étoir, selon eux, dans le 8863 van de 10000 ans, depuis la création du monde; ce qui lui donneroit assurément une assez belle antiquité. Mais dans la persuasion où nous sommes que tous ces nombres prodigieux d'années, que l'on trouve chez les différens peuples, sont fondés sur quelque division particuliere du tems, nous allons proposer nos conjectures. On dit qu'ils comptent par des périodes de 60 années, & par leur van de 180 ans, jusqu'à ce qu'ils aient atteint 10000 ans, alors ils recommencent. Mais 10000 n'est pas un multiple de 60; ils auroient donc commencé leur grand van à la quarante-unieme année de la période de 60 ans; cela n'est point naturel. Les peuples n'ont jamais admis de subdivisions que lorsqu'elles sont exactes. Nous croyons que cette division en 10000 est peut-être une division particuliere de l'année, comme celle des jours à la Chine. Nous supposons que ces périodes de 60 & de 180, chez les Tartares comme chez les Chinois, étoient appliquées aux jours comme aux années, & que ce nombre prodigieux de vans n'étoit que le nombre de ces périodes de 180 jours. Cela posé, les 8863 vans font 4368 ans solaires, d'où retranchant 1444, restent 2924 ans avant J. C., pour l'époque de cette chronologie. On n'imagine pas qu'elle doive remonter à la création du monde ; on sent que cette circonstance est une addition de la superstition ou de la vanité, mais elle remonte assez précisément à l'époque de Fohi. Il est très possible que cette maniere de compter le tems appartînt réellement aux Tartares, que cette date fût celle de l'antiquité où ils se sont rassemblés en corps de peuple : & cette antiquité seroit à-peu-près égale à celle des Chinois & des Indiens. Il n'y auroit rien d'étonnant que les Tartares, voissins du lieu qui fut l'habitation du peuple antérieur, eussent connu ces périodes de 60 & 180 ans qui, soit pour les jours ou pour les années, ont été en usage dans toute l'Asie. On voit dans l'histoire des Tartares, que depuis Oguz-kan, l'un de leurs plus

<sup>(1)</sup> Herbelot, Bibliot. Orient. p. 908. Hyde, de Rel g. Perf. c. 18. page 2224

Golius, in calce Atlantis sinici. Couplet, in Praf, ad Philos. sinicam.

anciens princes jusqu'à Gingis-kan, il s'étoit écoulé plus de 4000 ans. Gingis-kan naquit l'an 1163. On date son regne à-peu-près de l'an 1176. Donc Oguz-kan a précédé l'ère chrétienne de plus de 2824. Mais ce prince luimême avoit été précédé de plusieurs princes. Ainsi cette chronologie confirme fort bien l'époque de 2924 ans, que nous avons déduite des calculs précédens : époque qui est peut-être celle de Mungl-kan, aïeul d'Oguzkan (1). Il est probable que les Chinois & les Tartares ont une origine commune. Les Tartares nommés Igours, avoient le Chou-king & l'Y-king, le calendrier & les caracteres chinois (2). Mais comme les Tartares qui conquirent la Chine étoient très grossiers, quelques savans croient ques ces Tartares ont adopté la maniere des Chinois de mesurer le tems, & se sout réglés sur leur chronologie. Alors si l'on admet nos suppositions, cette chronologie donnera l'époque de Fohi. Nous avons dit que les folstices étoient connus dès-lors à la Chine, puisque l'empereur Fohi faisoit chaque année des facrifices d'animaux à ces deux termes du mouvement du foleil, & que fon successeur établit deux sêtes au tems des équinoxes. Nous ajouterons que les Chinois ont connu & ont eu la division de l'année en deux parties d'une équinoxe à l'autre (3), comme l'ont eue les Indiens & les Grecs, & comme l'ont encore les habitans du Kamtzchatka. Les Chinois ontégalement connus ou du moins conservent des traces de la division de l'année en 4 parties. puisqu'ils comptent trois lunes pout chaque saison; disant la premiere, la seconde lune du printems, &c. (4).

# S. XXV.

Nous avons dit qu'un Chinois, nommé Yu-chi, composa une machine en forme de sphere qui représentoit les orbes célestes. On sera peut-être surpris que sous le regne d'Hoang-ti, 2697 ans avant J. C., les Chinois eussent déjà inventé & exécuté la sphere; mais voici une autorité qui vient à l'appui de ce fait, & qui doit le rendre vraisemblable. On lit dans le livre intitulé Chu-King, ou chronique ancienne, composé 2205 ans avant J. C. "Dans la huitieme figure est représentée une sphere montée, sur son pied, & dont le pôle septentrional est élevé de 36°. On y voir

-01

<sup>(1)</sup> Hist. Gén. des Tartares, page 47. Hist. Gén. des Voyages in-12, T. XXV,

page 125.
(2) Souciet, Observations, Tome I, page 224.

Herbelot, Bibliot. Orient. page 487.

<sup>(3)</sup> Mémoires de l'Académie des Inscriptions., Tome XV, page 540, (4) Mémoires de l'Académie des Inscrip-

<sup>(4)</sup> Mémoires de l'Académie des Inscriptions, Tome XVIII, page 183.

" l'horizon, le méridien qui est appellé le sixieme cercle, l'équateur, l'é-" cliptique, l'axe du monde, le centre de la sphere, &c. Outre ces choses, » il y a encore deux cercles, dont l'un, qui est intérieur au méridien, paroît » être le colure des folstices, & est appellé le troisieme; le second cercle » est intérieur à celui-ci, & paroît être le colure des équinoxes, quoiqu'il » pourroit passer pour être mobile en dedans de la sphere, parcequ'il est » intérieur à tous les autres, & qu'il supporte une alidade pour regarder » les étoiles : il s'appelle Jovi-Ki-You-Heng (1) ». Cet instrument est certainement du tems d'Yao (2), trois siecles après Hoang-ti. Il est donc très vraisemblable que la sphere, l'armille exécutée d'une manière si complete fous le regne d'Yao, ait pu être ébauchée & inventée fous le regne d'Hoang-ti.

S. XXVI,

Nous avons dit qu'on donna pour époque au cycle de 60 ans la premiere année du regne de Hoang-ti. Le P. Gaubil (3) ne fait remonter son institution qu'à la 81 année du regne d'Yao, & comme en 1684 le tribunal des mathématiques à la Chine comptoit la premiere année du 67e cycle, il s'ensuit qu'Yao commença à régner l'an 2357, & que le cycle fut établi l'an 2277. Cette derniere époque paroît plus positive, puisque c'est une décisson du tribunal des mathématiques. Cependant le P. Martini (4) & le P. Gaubil lui-même rapportent à Hoang-ti l'établissement du cycle. Vraisemblablement le tribunal des mathématiques ne le fait remonter qu'à Yao, afin de s'en tenir à une époque chronologique plus sûre. Les années de cette période ont chacune des noms particuliers tirés de deux suites de mots, l'une de dix & l'autre de douze. On ignore ce que signifient les premiers; mais les derniers sont des noms d'animaux qui appartiennent à la période de 12 ans, répandue généralement dans l'Asie. Ces noms d'animaux sont le rat, le taureau, le léopard, le lievre, le dragon, le serpent, le cheval, la brebis, le singe, la poule, le chien, le porc (5).

## XXVII.

Sous l'empereur Hoang-ti il n'y avoit point encore de caracteres

<sup>(1)</sup> Manus. de M. de Lisse, nº. 12, 1, D.

<sup>(2)</sup> lbidem, nº. 12, 1, H.

<sup>(4)</sup> Souciet, Tome III, page 44. (5) Souciet, Observations. Manuscrits de (3) Souciet, Tom. II, page 137. M. de Lisse, no. 12, 1, D. formés

formés pour l'écriture; on se servoit alors seulement de cordes en y faisant dissérens nœuds, des gros pour marquer les grandes affaires, & des petits pour signifier les moins considérables; mais Thsan - hié, ministre du roi Hoang-ti commença à inventer les caracteres, & on leur donne une origine assez singuliere; car ce fut, dit-on, d'après les traces des oiseaux & des animaux sur le sable. Le sentiment commun de la plupart des lettrés est qu'aux tems des rois Yao & Chueni, les caracteres n'étoient pas encore tout-à-fait persectionnés; ils ne l'ont été que 7 ou 800 ans avant Consucius, c'est-à-dire, 12 à 13 siècles avant J. C. (1).

## S. XXVIII.

L'EMPEREUR Chueni régna l'an 2513; ce fut lui qui apperçut les cinq planetes en conjonction, le même jour qu'on remarqua celle de la lune & du soleil. Il voulut que l'année commençat par ce même jour; ainsi que l'écrit un astronome chinois dans ses remarques sur la constellation Xe, qui s'étend aujourd'hui depuis le 18° des poissons, jusqu'au 4° du bélier. Voilà ce que rapporte le P. Martini (2). Cette observation a été discutée par plusieurs astronomes. Les uns l'ont crue fausse & établie par le calcul; les autres ont pensé qu'elle étoit réellement arrivée. Nous nous y arrêterons un moment, parcequ'elle fait une époque qu'il est bon de constater. Le P. Gaubil juge que ce n'étoit qu'une conjonction systématique, une époque feinte du calendrier qui portoit le nom de Tchouen-hiu, ou Chueni (3). M. Cassini fait voir (4) qu'il ne peut y avoir eu une conjonction de cinq planetes dans la constellation Xe; que l'an 2012. Ces cinq planetes sont, selon lui, saturne, jupiter, mercure, vénus, la lune, & environ 24 heures après arriva la conjonction du foleil & de la lune. Mais M. Cassini s'est mépris. Cette conjonction n'est point celle dont parle le P. Martini. Celle qui fut observée arriva le même jour qu'on remarqua la conjonction du soleil & de la lune, ce qui semble exclure la lune du nombre de ces cinq planetes. L'erreur de M. Cassini vient de ce qu'il s'est trompé sur le sens du passage du P. Martini, il a cru que la conjonction étoit arrivée dans la constellation Xe; le passage ne le dit point. M. Desvignoles (5) & M. Kirch (6) ont fait tous deux le calcul de cette con-

<sup>(1)</sup> Manuscrits de M. de Lisse. Celui-ci est composé par le sieur Hoang, Chinois, Interprete du Roi, & écrit de sa main, n°. 154, 10.

<sup>(2)</sup> Martini, Tom. I, p. 51

<sup>(3)</sup> Souciet, Tom. III, page 46.

<sup>(4)</sup> Mémoires de l'Académie des Scien-

ces Tom. VIII, page 549.
(5) Mém. de l'Ac. de Berlin, T. III, p. 166.

<sup>(6)</sup> lbidem, Tom. V, p. 193.

jonction; ils ont trouvé que le 28 Février de l'an 2446, mars, jupiter 2 faturne & mercure se sont trouvés réunis entre le onzieme & le dixhuitieme degré des poissons; c'est-à-dire, dans une très petite partie du zodiaque. Les quatre planetes étoient visibles le foir; la conjonction du foleil & de la lune arriva le même jour à 9 heures du matin. Voilà bien tous les caracteres du phénomene décrit par le P. Martini, & on ne peut faire contre son authenticité que deux objections; l'une que ce n'est peut-être pas une observation, mais un calcul fait dans des tems postérieurs; l'autre que cette conjonction n'est que de quatre planetes, au lieu de cinq que les Chinois supposent. Mais la premiere objection se détruit d'elle-même : il faut une connoissance très approfondie & très exacte des mouvemens célestes pour calculer ainsi les phénomenes qui ont dû arriver dans des tems très reculés. Ces connoissances appartiennent à une Astronomie perfectionnée, à laquelle les Chinois n'ont jamais atteint, d'autant que, si c'étoit un calcul, il feroit très ancien. A peine les Chinois étoient-ils en état de prédire une éclipse d'une année à l'autre, quand les Jésuites furent introduits dans l'empire de la Chine; encore ces prédictions manquoient-elles le plus souvent. Ce qui fit la faveur des Jésuites, sut le calcul d'une éclipse récemment manquée par les astronomes du tribunal, calcul que le P. Terentius (1) avoit fait, & qui fut présenté à l'empereur. Quand on ne peut pas annoncer exactement ce qui doit arriver l'année suivante, on est bien loin de pouvoir supposer des observations à la distance de 2 à 3000 ans. La seconde objection, quoique plus forte que la premiere, est tout aussi aisée à détruire. Dès que la conjonction des quatre planetes est arrivée réellement au tems où l'histoire en indique une de cinq planetes, il est visible que l'erreur ne tombe que sur le nombre, & que la cinquieme est une faute de copiste, ou une addition faite par quelque amateur du merveilleux. Les Chinois en font fort avides. Nous avons un exemple d'une pareille falsification d'un phénomene réellement arrivé. En 1725 (2) on observa à la Chine la conjonction de mars, jupiter vénus & mercure dans la même partie du ciel. Les Chinois, pour faire leur cour au prince, ont marqué une conjonction générale des sept planetes. Si cette observation est conservée, & si dans quelques milliers d'années on ne trouvoit, par le calcul, que la conjonction de quatre planetes, on se trompéroit beaucoup en concluant que cette derniere n'a pas été observée. On doit donc conclure que la conjonction dont nous parlons a été réelle-

<sup>(1)</sup> Hist. des Mathémat. T. I, pag. 399. (2) Recueil du P. Souciet, T. II, p. 33.

ment remarquée, consignée dans l'histoire; mais qu'on a ajouté à la singularité du phénomene, ou par inattention, ou par l'envie de le faire paroître plus singulier.

Remarquons de plus que le premier Mars suivant la lune se trouva en conjonction avec les quatre planetes, & sit par conséquent la cinquieme. Cette circonstance mal exprimée par les historiens peut encore avoir produit la dissérence dont il est question.

Chueni (1) voulut que l'année commencât le premier jour du mois où la conjonction du foleil & de la lune arriveroit le plus près du folstice ou du 15° du verseau. Nous avons remarqué que, dans cette institution, l'empereur Chueni ne sit que suivre l'ancien & le constant usage des Chinois, de commencer l'année au solstice d'hiver. Ce n'est pas que le solstice sût alors précisément au 15° du verseau; mais la tradition conservée, anciennement sondée sur quelque observation, avoit sixé le solstice dans ce point de l'écliptique. L'empereur Chueni y ramena le commencement de l'année qui s'en étoit écarté par quelques vices du calendrier.

Ce qu'il y a de singulier, c'est que le solstice d'hiver étant au 15° de la constellation du capricorne, vers 1133 ans avant notre ère (2), il lui a sallu 2160 ans pour rétrograder d'un signe entier, de maniere que ce solstice n'a pu répondre au 15° du verseau, que vers 3513 ans avant J. C. Or, si les Chinois ont une tradition que le solstice avoit été observé dans ce point, on en peut tirer une confirmation de certains calculs hypothétiques, qui sont remonter leurs antiquités à l'an 3512 & à l'an 3851 (3).

# S. XXIX.

Le passage du Chou-King, livre composé du tems même d'Yao, ou dans un tems qui n'en est pas sort éloigné, est trop singulier pour ne le pas rapporter ici (4).

1°. Yao veut que Hi & Ho calculent & observent les lieux & les mouvemens du soleil, de la lune & des autres astres, & qu'ensuite ils apprennent aux peuples ce qui regarde les saisons.

2°. Selon Yao, l'égalité du jour & de la nuit, & l'astre Niao font déterminer sûrement l'équinoxe du printems.

<sup>(1)</sup> Les noms Chinois s'orthographient fort différemment par les différens Auteurs. Nous écrivons comme le P. Martíni.

<sup>(2)</sup> Infra, Éclaircissemens, Liv. IX, §. 36 & suivans.

<sup>(3)</sup> Éclaire. liv. I, §. 13, Liv. III. §. 23. (4) Soucier, Tom. III, p. 6.

<sup>, 10</sup>m. 111, p. 6.

L'égalité du jour & de la nuit, & l'astre Hiu marquent l'équinoxe d'automne.

Le jour le plus long, & l'astre Ho sont la marque du solstice d'été.

Le jour le plus court, & l'astre Mao sont connoître le solstice d'hiver.

3°. Yao apprend à Hi & à Ho que le ki est de 366 jours, & que pour déterminer l'année & ses quatre saisons, il faut employer la lune intercalaire.

Hi & Ho étoient les noms des astronomes d'Yao, chargés par lui de composer le calendrier, qui devoit être distribué au peuple pour régler l'agriculture. Ainsi voilà un calendrier rustique, plus ancien que tous ceux dont il sera parlé dans la Grece. On voit encore dans ce passage que la longueur des jours & des nuits & leur égalité sont les premiers indices qui ont fait reconnoître les solstices & les équinoxes. Les anciens interpretes de ce livre ont expliqué quelles étoient les constellations, qui, de ce tems, étoient appellés Niao, Hiu, Ho & Mao. Le P. Gaubil en conclut que depuis le regne d'Yao jusqu'en 1700, les étoiles se sont avancées de plus de 56° (1), ce qui, à raison de 72 ans pour un degré, sait 4033 ans. Donc le regne d'Yao doit être placé environ 2332 avant l'ère chrétienne. C'est ainsi que toute l'Astronomie des Chinois dépose pour leur chronologie.

#### S. XXX.

M. CASSINI a mal déterminé le tems d'Yao sur un passage du P. Martini (2). Il dit que du tems de ce prince le solstice d'hiver étoit au premier degré de la constellation Hiu. L'an 1682 ce premier degré étoit dans 18° 16' du verseau; il avoit donc avancé de 48° 16', qui répondent seulement à 3478 ans; Yao ne seroit donc que de l'an 1796 avant J. C.; mais la position du solstice que rapporte le P. Martini, est un calcul & non une observation.

Il a puisé dans un auteur qui vivoit l'an 1005, & qui, en conséquence de la position actuelle du solstice, du mouvement des fixes qu'il croyoit d'un degré en 78 ans, & du regne d'Yao que la tradition fixoit vers 2300, a conclu que les fixes s'étant avancées de 42°, le solstice avoit dû être sous le regne de ce prince au premier degré de la constellation hiu. Il est évident qu'on ne peut saire servir à déterminer le tems d'Yao, une position sictive établie elle-même au contraire sur la tradition du tems où il a vécu (3).

<sup>(!)</sup> Recueil du P. Souciet, T. III, p. 39. Sciences, Tome VIII, page 558.
(2) Mémoires de l'Académie Royale des (3) Recueil du P. Souciet, T. III, p. 9-

Remarquons, avec le P. Gaubil, que la plupart des astronomes chinois fixent le commencement du zodiaque à un des degrés de la constellation hiu, & de tout tems ils ont fait beaucoup d'attention à cette fixation. S'il falloit faire quelque conjecture, dit ce pere, je pencherois à croire qu'Yao est le véritable fondateur de l'Astronomie chinoise. Car de son tems le sossitie d'hiver répondoit sûrement à un des degrés de la constellation hiu. Les Chinois ont toujours commencé leurs calculs par le solstice d'hiver (1).

#### S. XXXI.

In est dissicile de conjecturer, d'après le second article du Chou-King; de quelle maniere ces constellations indiquoient les saisons. A l'égard du solstice d'hiver, & peut-être des deux équinoxes, il paroît clair qu'ils les désignoient par le passage des constellations au méridien, ou vers le milieu du ciel à 6 ou 7 heures du soir. Ces constellations sont éloignées d'environ 90 degrés de celui des points cardinaux qu'elles désignent. On voit que la constellation Mao, ou les Pléiades, étant dans l'équinoxe du printems l'an 2387, devoient se trouver à-peu-près au méridien à 6<sup>th</sup> du soir le jour du solstice d'hiver (2). On en peut dire autant de la constellation hiu; mais cela ne peut avoir lieu au solstice d'été. Les étoiles ne sont pas visibles à 6<sup>th</sup> du soir. Nous imaginons qu'ils se sont réglés par l'étoile qui brilloit dans le méridien au coucher du solstice d'été, antarès, une des plus belles étoiles & des plus remarquables du ciel, étoit dans le méridien. Alors l'astre ho seroit aujourd'hui la constellation sing, où est antarès, le cœur du scorpion (3).

Le troisieme article du passage du Chou-King nous apprend que les Chinois avoient dès lors une année de 366 jours, c'est-à-dire, trois années de 365 jours, & la quatrieme de 366. Nous voyons aussi qu'ils avoient une lune intercalaire, & par conséquent leur année étoit luni-solaire. On ignore quelles sont les tentatives qu'ils ont pu faire alors pour concilier les mouvemens du soleil & de la lune; conciliation qui a coûté tant de temps & tant d'essorts à tous les peuples qui l'ont tentée. Il paroît qu'ils avoient dès-lors le cycle de 19 ans solaires, équivalens à 235 lunaisons, dans lesquelles il y en a sept intercalaires (4). Ce qui n'a rien d'étonnant puisque nous avons montré que

<sup>(1)</sup> Recueil du P. Souciet, T. III, p. 94. (2) Ibidem, pag. 8.

des Sciences, Tome VIII, page 554.

(4) Recueil du P. Souciet, Tome I,

<sup>(3)</sup> Anciens Mémoires de l'Académie page 3, Tom. III, page 47.

l'usage de cette période remonte à la plus haute antiquité, & a été général en Asie. La forme de l'année dont ils se servent est fort simple. Leurs mois sont alternativement de 29 & de 30 jours. Le mois porte le nom du signe où le so-leil entre à la fin de ce mois, & lorsqu'il finit sans que le soleil soit entré dans le signe dont ce mois porte le nom, on intercale un mois; cette intercalation se détermine quelquesois par observation.

## S. XXXII.

Xuni, successeur d'Yao, sit saire, dit-on, une sphere d'or enrichie de pierreries, où l'on voyoit les sept planetes & la terre au milieu (1). Il y avoit un axe mobile, & au-dessais un tube pour voir les astres; mais le P. Gaubil dit que le passage ne signifie, à la rigueur, qu'un axe pour régler le mouvement des sept planetes. » Je sais, dit-il, qu'on exprime le caractere heng par un » axe au-dessus duquel est un tube pour mirer « : mais cette traduction du caractere heng pourroit bien avoir son origine dans l'interprétation saite long-temps après, à l'occasion d'un instrument qu'on avoit sous les yeux, & qui avoit un axe de cette sorte. Nous proposerons ailleurs nos conjectures sur l'existence & l'usage de ce tube (2).

#### S. XXXIII.

LA 1<sup>ere</sup> ou la 6<sup>e</sup> année du regne de Chou-Kang arriva, comme nous l'avons dit, une fameuse éclipse du soleil dans la constellation fang, qui s'étend aujourd'hui depuis le 28 o du scorpion, jusqu'au 3 o du sagittaire. On a douté de la réalité de cette éclipse, mais le P. Gaubil a fait (1) voir qu'il y avoit eu une éclipse du soleil, visible à la Chine, dans la constellation fang à 7<sup>h</sup> du matin, le 12 Octobre 2155 ans avant J. C. Il prouve de plus, comme cela est facile, que cette éclipse n'a pu être supposée, parceque les éditeurs du Chou-King, 204 avant J. C., n'avoient point les principes sussissant vement des fixes, & n'auroient pu établir, d'une maniere assez précise, le lieu de la constellation fang dans l'écliptique pour une époque si reculée. On voit par le détail de cette éclipse que les Chinois avoient dès-lors l'usage de rapporter le lieu du soleil aux constellations.

<sup>(1)</sup> Martini, T. I, p. 76.
(2) Histoire de l'Astronomie moderne.
(3) Recueil du P. Souciet, Tome II, page 140.

## S. XXXIV.

DANS le Tcheou-li, qui est un ouvrage publié & commenté plus de 206 ans avant J. C. (1), on indique la cérémonie d'aller au Miao, palais des ancêtres, le premier jour de chaque lune. Le jour de la lune intercalaire, la cérémonie se faisoit à la grande porte du palais. Dans l'intérieur de ce palais, il y avoit quatre bâtimens, dont la grande porte regardoit directement un des quatre points cardinaux. Le bâtiment de l'est étoit pour les trois lunes du printems; celui de l'ouest pour les lunes de l'automne : le bâtiment du midi étoit pour les lunes d'été; celui du nord pour les lunes d'hiver. A côté de ces palais intérieurs, il y avoit douze loges pour les douze lunes. C'est là que l'empereur, les grands, faisoient la cérémonie; on égorgeoit une brebis, & le président du tribunal des mathématiques annonçoit le jour de la lune. Ensuite on montoit à la tour des mathématiques ; on spéculoit vers les quatre coins du monde, & on tenoit registre de (2) tout. On ne connoît ni l'intention, ni l'antiquité de cette cérémonie; mais puisque le motif n'en étoit pas connu des commentateurs du Tcheou-li, il s'ensuit que la cérémonie étoit très ancienne.

#### S. XXXV.

Le Tcheou-li veut qu'on soit attentif à marquer les révolution de la planete de jupiter; qu'on divise la nuit par intervalles; c'étoient des clepsidres qui mesuroient ces intervalles. On y trouve encore le gnomon & se usages détaillés d'une maniere très-particuliere. La connoissance de cet instrument paroît devoir remonter à la Chine, au moins à l'an 1120 avant J. C., ou même selon le P. Martini, à 1560 (3). Dans la ville de Teng-sung, province de Honan, étoit alors un gnomon élevé par l'empereur Tcheou-kong. Cet instrument avoit une regle perpendiculaire & une autre horisontale, toutes les deux divisées (4) en parties égales. On enseigne dans l'ouvrage cité que le gnomon est propre à mesurer l'ombre du soleil; que l'ombre méridienne est la plus courte de toutes les ombres; qu'elle est dissérente selon les pays; plus on va au nord, plus elle est longue: plus on va au midi, plus elle est courte: si l'on s'avance à l'est, l'ombre arrive plutôt à son terme: si l'on marche à l'ouest, elle y arrive plus tard. Voilà donc la connoissance des latitudes,

<sup>(1)</sup> Souciet, Tom. III, pag. 33.

<sup>(2)</sup> Ilidem, page 34.

<sup>(3)</sup> Histoire de la Chine, T. I, p. 163.

<sup>(4)</sup> Manus, de M. de Liste, nº. 12, 3 B.

établie par la différente longueur des ombres, la connoissance même de la différence de longitude, déduite des tems où arrive dans les différens lieux l'ombre la plus courte. Mais quelle étoit la méthode des Chinois pour connoître ces tems? C'est ce qu'on ne peut pas dire. Le même livre prescrit d'observer le jour les ombres du soleil avant ou après midi, & la nuit l'étoile polaire. Il est visible qu'il s'agissoit ici des méthodes de tracer la ligne méridienne par des hauteurs correspondantes, & par l'étoile polaire; méthodes dont ils se servoient pour orienter leurs bâtimens. Le P. Gaubil assure encore ailleurs qu'ils avoient ces méthodes de tems immémorial (1). Il est fort douteux, dit-il, si de tout tems ils n'ont pas employé à cet usage l'aiguille aimantée. Mais la connoissance de l'aiguille aimantée suppose encore celle de la ligne méridienne, pour en constater la variation, sans quoi leurs édifices seroient fort mal orientés.

L'auteur du Tcheou-li dit qu'au solstice d'été l'ombre d'un gnomon de 8 pieds est de 1 pied 5 pouces chinois (2). M. Freret (3) remarque qu'au solstice d'hiver l'ombre de ce gnomon étoit de 13 pieds; ce qui donne pour l'obliquité de l'écliptique 23° 54' 14", la même quantité à très peu près que celle qui est supposée par les anciens astronomes grecs, Pithéas, Eratosthenes, Hipparque & Ptolemée: ce seroit une confirmation singuliere de leur observation, si on savoit où M. Freret a pris que l'ombre de ce gnomon au folftice d'hiver étoit de 13 pieds. Le P. Gaubil ne le dit point. Quoi qu'il en soit la hauteur du pôle de Loyang, déterminée par cette obliquité & par la hauteur du soleil, résultante de la longueur de l'ombre, se trouve de 34° 47' 31' 33"; latitude que l'on soupçonne appartenir à Honan, ville près de laquelle fut le vieux Loyang où habita Tcheou-kong, tandis qu'il gouverna l'empire 1550 ans avant J. C.: conjecture qui donneroit au moins cette date à l'usage du gnomon (4). Les PP. Regis & de Mailla, avec des instrumens exacts, ont trouvé cette latitude de 34° 46' 15" (5): ce qui prouveroit que les Chinois n'observoient pas si mal.

(3) Mém. Acad. Inf. T. XVIII, p. 192.

<sup>(1)</sup> Ibidem, Tome III, page 38.



<sup>(1)</sup> Recueil du P. Souciet, Tome II,

<sup>(4)</sup> Souciet, Tom. III, p. 39. (5) Ibidem, Tom. II, pag. 1 3.

# LIVRE OUATRIEME.

# DE l'Astronomie des anciens Perses & des Chaldéens.

## S. PREMIER.

Les anciens Perses comptoient deux dynasties, ou suite de rois jusqu'à Alexandre, celle des Peischdadiens qui ont régné pendant 2451 ans 7 mois: & ce lle desKéaniens qui ont régné pendant 732 ans. Alexandre fut le dernier, qui mourut 324 ans avant J. C. Cette chronologie commence donc l'an 3507. Diemschid régna 716 ans depuis l'an 3407 jusqu'à l'an 2691. M. Anquetil remarque & croit avec beaucoup de vraisemblance que ce nom doit être celui d'une dynastie (1). On voit que cette chronologie est suivie. En consultant l'ouvrage même de M. Anquetil, on verra que la durée des regnes y est citée en années & en mois. Cette exactitude & ces détails démontrent l'authenticité de la chronologie. On ne peut révoquer en doute ces rois appellés Peischdadiens, & encore moins Diemschid dont la réputation subsiste dans l'Asie. Nous avons rapporté la tradition orientale que sept édifices merveilleux, renfermés à Persépolis dans le palais de Diemschid, furent détruits par Alexandre; ce qui est conforme à l'histoire de ce conquérant qui brûla le palais des rois de Perse dans cette ville.

M. le Comte de Cailus reconnoît que les édifices des Perses à Persépolis ne peuvent être l'ouvrage de Cyrus, ni d'aucun tems postérieur (2): ce qui est d'accord avec l'opinion qui les attribue à Diemschid, Chardin étoit persuadé que cette ville étoit de la plus haute antiquité (3).

Cette chronologie rapportée par M. Anquetil donne pour le commencement de l'empire des Perses l'an 3507 avant J. C. Il paroît par les tables persiennes qui sont dans l'Astronomie philolaïque (4) que, lorsque Yezdegird monta sur le trône l'an 632 de notre ère, les Perses comptoient l'an du monde 6139; cette chronologie remonte encore 2000 ans au-delà de l'époque donnée par M. Anquetil.

(3) Chardin, voyage en Perse, t. IX,

<sup>(1)</sup> Zend-Avesta, traduit par M. Anque-

page 164.

til, tome II, page 417.
(1) Mém. Acad. Inf. t. XXIX, p. 141. (4) Bouillaud, page 214.

L'année des Perses, établie par Diemschid, étoit de 365 jours, comme le tems de la création, qui s'est opérée en six gahambars, ou intervalles, dont la somme fait 365 jours. Partagée en douze mois, de trente jours chacun, elle avoit cinq jours qu'on ajoutoit & qui étoient appellés jours furtiss ou dérobés (1).

S. II.

LA période de l'intercalation d'un mois tous les 120 ans, réglée par Diemschid, peut servir à déterminer le tems où régna ce prince, & l'époque de ces connoissances chez les Perses. L'an 632 de notre ère, au commencement de l'ère d'Iesdegird, le mois intercalaire se trouva à la fin du huitieme mois, ce qui répond à l'an 960 de la période de 1440 ans (2). Elle avoit donc commencé l'an 329 avant J. C.; mais comme Diemschid est certainement beaucoup plus ancien, il faut remonter d'une ou de deux périodes, jusqu'à l'an 1769, ou 3209 avant J. C. Il s'agit de choisir entre ces deux époques. Nous croyons qu'on peut démontrer que la plus ancienne est la véritable. Cette forme d'année dura jusqu'au regne de Sultan Melic-Schah en 1079 de J. C., où l'astronome (3) Omar Cheyam réforma le commencement de l'année, pour le faire quadrer avec l'entrée du foleil dans l'équinoxe, & il ajouta 15 jours dont le commencement de l'année précédoit l'équinoxe. Or l'année solaire vraie étant supposée de 3651 5h 50', & l'année civile étant établie de 3651 6h, il s'ensuit que tous les ans l'année civile doit arriver 10' plus tard que la vraie année folaire, & au bout de 1440 ans le commencement de l'année civile, au lieu de précéder le commencement de l'année folaire, doit retarder de 10 jours. Mais l'erreur étoit toute contraire, puisque la correction de l'astronome Omar prouve que l'année civile commençoit 15 jours avant l'équinoxe. Le commencement de l'année civile ayant été établi au premier degré de la constellation du belier du tems de Diemschid, si l'on veut que ce fût 1769 ans avant J. C. l'étoile 2 du belier étoit dans le 10° 23' des poissons; ainsi le commencement de l'année précédoit l'équinoxe de 20 jours. Mais dans l'intervalle de l'an 1769 avant J. C. à l'an 1079 de notre ère, en 2847 ans, ce commencement auroit avancé de 28470', ou à peu près de 20 jours, il auroit donc coincidé avec l'équinoxe, & il n'y auroit point eu de correction à faire. C'est toute autre chose en supposant pour l'époque de la période l'an 3209. 2 du belier étoit alors

<sup>(1)</sup> Hyde, de rel. vet. Pers. c. 15, p. 191. Freret, dés. de la Chron. p. 412.

<sup>(2)</sup> Hyde, c. 14, p. 184. (3) Herbelot, page 591.

dans 20° 23' du verseau, & le commencement de l'année civile précédoit l'équinoxe de 40 jours. Dans l'intervalle de 4288 ans, ce commencement avoit dû avancer de 42880', ou d'un peu moins de 30 jours. L'année commençoit donc encore au tems d'Omar, 10 jours avant l'équinoxe. La différence de 5 jours est sans doute une erreur d'observation, ou plutôt de calcul; on en peut même indiquer la fource. Supposons que l'astronome Omar Cheyam, par les ordres du sultan Melic-Schah en 1089 de notre ère, ait observé que le soleil, le premier jour de l'année civile, étoit encore éloigné de 2 du belier de 31°, il aura cherché dans le catalogue de Ptolemée la position de cette étoile, qui, pour l'an 139, est de 6° 40' plus avancée que l'équinoxe. En tenant compte du mouvement des étoiles d'un degré en 100 ans, comme il a été établi par Ptolemée, il aura trouvé qu'en 1089 l'étoile étoit à 16° 10' de distance de l'équinoxe, d'où il a conclu que le commencement de l'année précédoit l'équinoxe de 15° ou de 15 jours. Mais cette étoile avoit réellement alors 20° 28' de longitude; donc le commencement de l'année ne précédoit l'équinoxe que de 10 jours & demi. Il s'étoit donc avancé depuis Diemschid de 29 jours & demi: ce qui est à peu près l'anticipation qui devoit avoir lieu à raifon d'un intervalle de 4288 ans. Donc la période de l'intercalation des Perses a commencé vers l'an 3209 avant J. C. C'est aussi la confirmation de la chronologie qui place Diemschid, instituteur de cette période, vers le siecle même que le calcul vient de nous donner; car nous supposons avec M. Anquetil, que le nom de Diemschid est celui d'une dynastie qui régna depuis 3507 ans jusqu'à 2691. Un des princes de cette dynastie établit la péricde, & il nous suffit que l'époque de notre calcul remonte à l'intervalle du regne de cette dynastie. Nous n'avons rien supposé contre la vraisemblance, Si nous avons fait l'année vraie plus longue qu'elle ne l'est aujourd'hui, c'est que nous avons lieu de croire qu'elle l'étoit réellement dans ces siecles reculés (1).

S. III.

IL est remarquable que les Perses croyoient les étoiles plus près que la lune. Selon eux (2), la montagne de l'Albordi, la plus haute de la terre, sut 800 ans à croître entièrement. En 200 ans, elle s'est élevée jusqu'au ciel des étoiles, en 200 ans jusqu'au ciel de la lune, en autant de tems jusqu'au ciel du soleil; ensin dans les 200 dernières années, elle a atteint le ciel de la

<sup>(1)</sup> Bailly, Mém. Acad. des Sc. 1773. (2) Zend-Avesta, tome II, p. 364. Y y ij

lumiere premiere. Les Perses, d'après une de leurs traditions, pensent qu'à la fin du monde il tombera un astre sur la terre (1).

Voilà tout ce que nous pouvons dire des connoissances des anciens Perses. M. Anquetil croit que les rois des deux dynasties des Peischdadiens & des Kéaniens, étoient peut-être des princes de l'Aderbedjan & des provinces orientales de la Perse, absolument dissérens des monarques Assyriens, Medes & Perses, dont parlent les auteurs Grecs.

#### S. IV.

Nous avons dit que, suivant notre opinion des trois Hermès, le dernier seul étoit Egyptien. Le premier a vécu avant le déluge, c'est Manéthon qui nous l'apprend (2). Nous avons cru pouvoir indiquer l'époque des deux autres Hermès, au moyen de quelques observations que nous avons trouvées dans les auteurs. M. Edouard Bernard (3) rapporte une observation de l'œil du taureau, attribuée à Hermès, qui place cette étoile dans 25° 17' des posssons. Il ne dit point où il a pris cette observation, qui est infiniment curieuse, & qui, si elle est authentique, est la plus ancienne que nous connoissions. En 1750 l'œil du taureau étoit dans 25 6° 17'; il a donc avancé depuis ce tems de 71°: ce qui, à raison d'un degré en 72 ans, sait 5112 ans, & place par conséquent Hermès 3362 ans avant J. C.

Nous ne devons pas dissimuler que dans le nombre des positions de l'œil du taureau, observées par dissérens astronomes, & rapportées dans la petite table de M. Bernard, on a marqué par-tout le belier au lieu du taureau. On pourroit de même avoir marqué les poissons au lieu du belier. C'est ce que nous ne pouvons décider. M. Bernard n'a donné aucun détail sur cette observation. Ce n'est point une faute de l'abrégé des Transactions philosophiques, l'original y est absolument conforme. Cependant l'époque d'Hermès, telle que nous l'avons donnée, & telle qu'elle résulte de cette observation, s'accorde si bien avec l'établissement des connoissances astronomiques chez les Indiens & chez les Perses, puisqu'elle précede de deux siecles & demi l'époque des Indiens, & de 150 ans l'établissement de la période des Perses, que nous penchons à croire que l'observation est véritable. Nous pensons donc que cet Hermès est l'Hermès Chaldéen, né à Calovaz, qui fut le second Thaut des Egyptiens. Nous avons tiré l'époque du troisseme Hermès, de

<sup>(1)</sup> Zend-Avesta, t. I, part. 2, p. 38. (2) Sincelle, page 40.

<sup>(3)</sup> Trans. Philos. n°. 158, année 1694. abrégé, tome I, p. 251.

deux observations rapportées par Augustin Riccius (1). Nous discuterons ailleurs ces observations, & nous ferons voir qu'elles sont plus vraisemblables qu'elles ne le paroissent d'abord (2). Il nous suffira de dire ici que Riccius attribue ces observations à un Hermès plus ancien que Ptolemée de 1985 ans: d'où il résulte que cet Hermès slorissoit 1846 ans environ avant notre ère. Cette époque, si différente des deux autres, nous paroît être celle du troisieme Hermès.

#### §. V.

La chronologie des Assyriens & des Medes est sujette à beaucoup de difficultés, nous ne nous y arrêterons point; nous dirons seulement que le P. Pezron place la fondation de Babylone 3244 ans, & celle de Ninive 2787 ans avant J. C.

Selon Alexandre Polyhistor, Abidene & Apollodore (3), il s'étoit écoulé depuis la création du monde jusqu'au déluge 120 sares. Depuis le déluge jusqu'à Evechous 9 sares & demi; ensuite 7 rois Chaldéens qui régnerent 190 ans (4); 7 rois Arabes 215 ans. Enfin les Assyriens soumirent Babylone, & Belus & ses successeurs y régnerent pendant 1 460 ans (5), jusqu'au dernier Sardanapale, qui ayant été vaincu par Arbace, laissa passer l'empire aux Medes. Ce Sardanapale fut détrôné, selon M. Freret, en 608 (6). Il en résulte qu'Evechous régna à Babylone 2473 ans avant l'ère chrétienne. Le siecle d'Evechous est important à fixer, autant que le permettent les ténebres de la chronologie, parceque c'est alors qu'on cessa de compter par sares, & que les années solaires furent admises pour la regle des tems (7).

Nous avons remarqué que l'ancienne période de 600 ans, dont l'inftitution a précédé le déluge, supposoit 146 jours intercalés, & nous avons cru pouvoir établir que cette intercalation avoit été celle d'un jour tous les quatre ans. Mais, dans l'intervalle de 600 ans, il y auroit eu 150 jours intercalés au lieu de 146, d'où nous avons cru pouvoir conclure qu'on supprimoit une intercalation tous les 150 ans, & nous avons pensé que ces 150 ans avoient

<sup>(1)</sup> Augustin Riccius, Trastatus de oct.

Sphera, page 13.
(2) Voyez l'Histoire de l'Astronomie moderne.

<sup>(3)</sup> Sincelle, pages 30, 38.

<sup>(4)</sup> Ibidem, page 78.
(6) Ibidem, page 92.
(6) Mém. Acad. Inf. tom. V, p. 404. Freret, Déf. de la Chron. p. 235.

<sup>(7)</sup> Sincelle, page 78,

pu former une période civile (1). Si, en conféquence, on suppose qu'elle sût en usage depuis le déluge, & que c'est ainsi qu'on doit entendre les 9 sares & demi écoulés jusqu'à Evechous, il en résultera un intervalle de 1425 ans, qui, ajoutés aux 2165 ans qui ont précédé le déluge, suivant la chronologie chaldéenne, & aux 2473 écoulés depuis Evechous, forment une somme de 6063 ans pour la durée du monde jusqu'à notre ère. Le récit des trois auteurs que nous venons de citer, pour le dire en passant, montre l'antiquité des Arabes, qui l'an 2283 étoient déjà réunis en corps de peuple, & assez puissans pour faire la conquête de Babylone.

## S. VI.

CETTE connoissance de l'année solaire annonce beaucoup de connoissances astronomiques antérieures, si elle est née à Babylone; mais nous penchons à croire qu'elle y avoit été apportée d'ailleurs. Il est vrai que Strabon (2) regarde les Chaldéens comme indigenes; mais Berose (3), qui devoit être mieux instruit que Strabon des antiquités babyloniennes, dit positivement qu'ils étoient étrangers. Ainsi on peut croire que les Chaldéens étoient sortis de quelque contrée plus orientale, ou peut-être de la Perse. Evechous transporta à Babylone la connoissance de l'année solaire. Cet Evechous est effectivement le premier des rois Chaldéens; ceux qui l'ont précédé depuis la sondation de Babylone ne portoient pas ce nom.

## S. V I I.

ZOROASTRE fut, dit-on, l'inventeur de l'Astronomie dans la Chaldée; mais on n'est pas d'accord sur sa patrie, ni sur le tems où il a vécu. Zoroastre, l'Auteur du Zend-Avesta, l'instituteur ou le restaurateur du culte du seu & de la religion des mages, a été contemporain de Darius Histaspe, & naquit, suivant M. Anquetil, 589 ans avant J. C. (4); Suidas (5) le place 500 ans avant la guerre de Troie, c'est-à dire 1709 ans avant J. C. Diogene Laerce 600 ans (6) avant l'invasion de Xercès, ou 1080 ans avant J. C. Hermodore, platonicien, & Hermippe cités par Pline, 5000 ans avant la guerre de Troie, ou 6209 ans avant J. C. Eudoxe 6000 ans avant la mort de Platon, ou 6348 ans avant J. C. (7). On a pensé qu'il y avoit eu plusieurs

<sup>(1)</sup> Suprà, liv. III, §. 8. (2) Géogr. lib. XVI, p. 739.

<sup>(3)</sup> Sincelle, page 28.
(4) Zend-Ayesta, r. I, part. 2, p. 60.

<sup>(5)</sup> Sub titulo Astronomie & Zoroas; tre.

<sup>(6)</sup> In proemio.

<sup>(7)</sup> Pline, lib. XXX, c. 1.

Zoroastres, & il semble que ces différentes traditions le prouvent, quoique M. Hyde ne soit pas de ce sentiment (1). Il est impossible de rapporter ces traditions au Zoroastre qui vivoit en 589. Comment Eudoxe auroit-il pu croire que Zoroastre vivoit 6000 ans avant la mort de Platon, Zoroastre qui n'auroit précédé Platon & Eudoxe que d'un siecle? Il est vraisemblable que ce qu'en disent Hermodore, Hermippe, Eudoxe, n'étoit fondé que sur la tradition vulgaire; cette tradition est visiblement fabuleuse, ou du moins demande quelque explication : mais peut-elle avoir lieu à l'égard d'un homme qui vivoit 100 ou 200 ans auparavant? Les fables ne naissent ni ne s'accréditent point si promptement; il en faut donc conclure qu'il y a eu au moins deux Zoroastres. « Les anciens Persans (2) veulent tous que » Zoroastre soit plus ancien que Moïse, & les Mages, sectateurs de ce pre-» mier législateur, vont jusqu'à prétendre qu'il est le même qu'Abraham, " & l'appellent souveut Ibrahim Zerdaseht, comme qui diroit Abraham, » l'ami du feu ». Benschuhnah, quoiqu'il pense que Zoroastre ait vécu du tems d'Esdras, c'est-à-dire peu de tems après Darius Histaspe, ajoute cependant (3) « qu'il y a plusieurs historiens persans qui le croient beaucoup plus » ancien, & qui le font descendre de Manougeher, roi de la dynastie des " Peischdadiens ". Dans le livre de Giasmab, ce philosophe (4) dit que Zoroastre parut du tems de Feridoun, roi de la même dynastie, 1300 ans après le déluge, c'est-à-dire long-tems avant Manougeher. Il est évident que les historiens se contredisent ici, ou, pour mieux dire, parlent de deux personnages différens. Le premier parle du dernier Zoroastre, issu de Manougeher, dont il étoit le 14°. descendant (5). Le second parle du plus ancien Zoroastre. Le même philosophe Giasmab dit que Dieu envoya le prophete Zerdascht dans le tems de la grande conjonction des planetes. Or, s'il est permis de regarder ces 5000 ans écoulés entre Zoroastre & la guerre de Troie, comme des années de trois mois, ces 5000 ans feront 1250 années folaires, lesquelles ajoutées à 1209, époque de la guerre de Troie, selon le P. Pezton (6), font 2459 ans, & répondent précisément au tems de la grande conjonction des planetes observée à la Chine (7), 520 ans avant Moise, & du tems d'Abraham qui naquit, suivant le même chronologiste, l'an 2436.

<sup>(1)</sup> De relig. vet, Pers. page 315. (2) Herbelot, Bibl. Orient. page 931.

<sup>(3)</sup> Ibidem , page 932.

<sup>(4)</sup> Ibidem, art. Feridoun.

Chardin, tome IX, page 144.
(5) Zend-Avesta, tome II, page 419.

<sup>(6)</sup> Antiq. rétablie.

<sup>(7)</sup> Suprà, liv. IV, §, 24.

Remarquons que Zoroastre, contemporain d'Evechous, auroit paru 9 sares & demi après le déluge, suivant les Chaldéens, lesquels sares, suivant l'évaluation que nous venons de faire, répondent à un intervalle de 14 siecles, ce qui s'accorde, à un siecle près, avec le récit du philosophe Giasmab, qui dit que Zoroastre parut 1300 ans après le déluge. Rencontre heureuse & singuliere qui donne beaucoup de probabilité à nos conjectures chronologiques. Ainsi toutes ces traditions, grecques & orientales, s'accordent sur l'âge de Zoroastre: car on peut supposer que Suidas & Diogene Laerce ont écrit 500, 600 pour 5 & 6000 ans, & qu'Eudoxe a compté, en nombres ronds, 1000 ans pour l'intervalle écoulé entre la guerre de Troie & la mort de Platon.

#### S. VIII.

Pour développer les opinions astronomiques des Chaldéens avec le détail que nous n'avons pu nous permettre dans notre histoire, nous allons suivre le récit de Diodore de Sicile.

"Les Chaldéens (1), dit-il, descendent des plus anciennes samilles de Babylone, & ils observent une forme de vie approchante de celle des prêtres d'Egypte: car pour se rendre plus savans & plus entendus au service des dieux, ils s'appliquent continuellement à la philosophie, & se sont fait une grande réputation en astronomie ».

Ces prêtres, ou Chaldéens, furent institués, dit-on, par Bélus (2), fils de Neptune & de Libie, sur le modele de ceux d'Egypte. On pouroit croire en conséquence que les Chaldéens ont également tiré de l'Egypte leurs premieres connoissances astronomiques; cela seroit d'autant plus vraisemblable, que Pline (3) nous donne Bélus pour l'inventeur de l'astronomie dans la Chaldée. Mais d'après tous les faits contenus dans cet ouvrage, on peut conclure que ces ressemblances ne prouvent point la communication des lumieres; elles prouvent seulement l'identité d'origine de ces peuples qui les ont puisées à une source commune. D'ailleurs l'astronomie de ces deux peuples paroît avoir été assez dissérente, comme on le voit par la suite de cette histoire. M. Freret (4) remarque que si l'on peut juger de l'Astronomie de ces deux peuples par leur astrologie, il n'y avoit pas de grands

<sup>(1)</sup> Diodore de Sicile, traduction de M. Terrasson, in-12, livre II, §. 21, page 273.

<sup>(2)</sup> Ilidem, tome I, liv. I, p. 56. (3) Pline, lib. VI, c. 26.

<sup>(4)</sup> Déf, de la Chron. page 386.

rapports, puisque Ptolemée (1) nous assure que l'astrologie chaldéenne étoit très différente de l'astrologie égyptienne.

Quand ces peuples sont devenus rivaux en puissance & en réputation de savoir, chacun a prétendu de son côté à l'honneur d'avoir instruit l'autre. Nous ne nions point que, dans la suite des tems, il n'y ait eu quelque communication entre les deux peuples; mais dans l'origine & dans l'institution des sciences, ils ne se devoient rien. Thaut porta l'astronomie en Egypte, comme Zoroastre à Babylone: l'un & l'autre étoient Assatiques. Nous parlons ici du second des Thaut, ou Hermès, né à Calovaz, qui, suivant les conjectures que nous avons proposées sur ces trois Hermès, auroit vécu vers l'an 3500, ou 3400 avant J. C.

## S. I X.

Diodore continue en remarquant que les Chaldéens s'instruisent dans les sciences d'une maniere toute autre que les Grecs qui s'y adonnent; que ces sciences demeurent toujours dans les mêmes familles; que n'ayant point le goût de la recherche des nouveautés, ils ne s'écartent point des principes de leurs maîtres; & que ne faifant jamais qu'une feule chose, ils s'y rendent infiniment habiles. Cet usage d'attacher & de fixer les familles à une seule profession est très ancien, & fut presque général dans l'antiquité. On le retrouve chez les Egyptiens & chez les Indiens. Cet usage peut avoir quelque utilité. La tradition, au défaut de l'imprimerie & peut-être même de l'écriture, conservoit dans les mêmes familles les principes des sciences, & les pratiques des arts. Mais comme le remarque M. de P\*(2), il ne faut pas croire que les professions fussent rigoureusement héréditaires dans les familles. Une famille, qui auroit été féconde, eût rendu certains artiftes plus nombreux qu'ils ne pouvoient, & qu'ils ne devoient l'être. Les Anciens plus sages avoient circonscrit certaines classes de citoyens, telles que les prêtres, les foldats, les artifans, les laboureurs: on ne pouvoit passer de l'une dans l'autre; mais dans celle des artisans, chaque famille n'étoit sûrement pas attachée à une profession particuliere. Diodore a tort de louer les Chaldéens de n'avoir point le goût de la recherche des nouveautés, & de demeurer constamment attachés aux principes de leurs maîtres. Malheur au philosophe qui aura cette espece de respect idolatrique! Si Descartes l'avoit

<sup>(1)</sup> Tétrabiblon, Lib. I, chap. 19 & (2) Recherches philosophiques sur les Egyptiens & les Chinois, T. I, p. 267.

eu, nous serions peut-être encore dans la barbarie scholastique. Les Chaldéens pouvoient être louables de ne faire qu'une seule chose, & de se borner à amasser des faits; dans d'autres circonstances, d'autres peuples ne le seroient pas également. Il est des tems où en effet cette réserve rend les hommes plus habiles; il est d'autres tems où cette réserve gêneroit l'essor des talens, & retarderoit les progrès des sciences. Quand on entre dans l'étude de la nature, il faut commencer par en connoître les différentes branches; les hommes doivent se les partager, se faire, pour ainsi dire, un domaine, & ne suivre qu'une seule chose pour mieux l'approfondir. Mais quand après un grand nombre de siecles, un siecle comme le nôtre jouit des lumieres de tous les âges, quand on a presque tout décrit, il faut lier les parties qui ont été analysées, & réunir en un corps le système de la nature qu'on avoit divisé. Le défaut de goût pour la recherche des nouveautés chez les Chaldéens, & en général chez les Orientaux, est sans doute la cause du peu de progrès des sciences. Ils ne font point de découvertes, par la même raison qu'ils ne font point de conquêtes. Ils gardent les principes qu'ils ont reçus de leurs premiers ancêtres, comme ils conservent un gouvernement qui les rend esclaves, & des maîtres qui leur envoyent la mort. Les sciences nées, sans doute, sous le parallele de 50°, & transplantées entre le 20° & le 30° ont vu suspendre leurs progrès; il a fallu les transporter en Europe, & les rapprocher du climat qui les avoit vues naître, pour qu'elles s'avançassent vers la perfection.

S. X.

"Les Chaldéens, ayant fait d'ailleurs de longues observations des astres, & connoissant plus parsaitement que tous les autres astrologues leurs mouvemens & leurs influences, prédisent aux hommes la plupart des choses qui doivent leur arriver. Ils regardent sur-tout comme un point difficile & de conséquence la théorie des cinq astres qu'ils nomment interprêtes, & que nous appellons planetes, & ils observent particulièrement celle à qui les Grecs ont donné le nom de Chronus. Cependant ils disent que le so-leil est non-seulement le plus brillant des corps célestes, mais encore celui dont on tire le plus d'indications pour les grands événemens. Ils distinguent les quatre autres par les noms particuliers d'Arès, d'Aphrodite, d'Hermès & de Zéus».

Il est certain que la seule observation des planetes saite par les Chaldéens. l'an 228 avant J. C. & conservée par Ptolemée, est une observation de saturne (1). Nous ignorons absolument la raison pour laquelle ils observoient particuliérement Chronus ou Saturne. Nous avons vu (2) que les peuples du nord ont des sacrifices & des cérémonies pieuses, attachés au renouvellement de la planete de saturne. Les quatre autres sont, mars, vénus, mercure & jupiter. On trouve ailleurs (3) que les Chaldéens donnoient au soleil le nom de Belus, à la lune celui de Nebo; quelquesois ils l'appelloient Nergal.

## . S. X I.

"Ils leur ont donné (aux planetes) le nom d'interpretes, parceque, les étoiles fixes gardant toujours la même position & les mêmes distances entre elles, celles-là ont un mouvement propre qui sert à marquer l'avenir, & elles assurent souvent les hommes de la bienveillance des dieux. Car les unes par leur lever, les autres par leur coucher; d'autres par leur couleur seule, annoncent diverses choses à ceux qui les observent attentivement. On est averti par elles des vents, des pluies & des chaleurs extraordinaires. Ils prétendent aussi que les apparitions des cometes, les éclipses du soleil & de la lune, les treinblemens de terre, & tous les changemens qui arrivent dans la nature sont des présages de bonheur & de malheur; non-seulement pour les nations entieres; mais encore pour les rois & pour les particuliers ».

Ce passage prouve que les cometes étoient observées à Babylone, quelle que sût l'opinion qu'on avoit de leur nature, que les éclipses étoient aussi au nombre des phénomenes observés. Ptolemée nous a conservé quelques-unes de ces éclipses. Mais remarquons toujours que les phénomenes auxquels on portoit une attention plus particuliere, étoient ceux du lever & du coucher des planetes, parceque les indications de l'astrologie en dépendoient. En effet les levers & les couchers des étoiles se renouvellent tous les ans avec les mêmes circonstances (ou du moins à très peu près); il n'y a de changement que relativement aux planetes, & comme tout change dans la vie & dans la fortune des hommes, c'étoit à l'influence des planetes que ces changemens devoient être soumis. On est étonné que parmi ces astres qui sont la destinée du monde, il ne soit pas question de la lune, qui est si près de nous, & dont les influences devroient avoir tant d'esset; d'autant que son mouvement rapide

<sup>(1)</sup> Almag. Lib. XI, p. 7. (2) Suprà, Éclair. Liv. III, §. 3.

<sup>(3)</sup> Isaïe, c. xLVI, I.
Bruker, Hist. philos. T. I, p. 135.

est le premier qui a été découvert. Il faut saire attention à ce que les Chaldéens disoient du soleil; en même tems qu'il est le plus brillant des corps célestes, il est encore celui dont on tire le plus d'indications pour les grands événemens. Ils ne le regardoient donc pas comme fixe, car on a vu qu'ils ne tiroient d'indications que des corps en mouvement. C'est pourquoi il ne paroît pas que l'immobilité du soleil ait eu des partisans dans la Chaldée.

## S. XII.

"ILS s'imaginent que les cinq planetes commandent à trente étoiles plubalternes, qu'ils appellent dieux conseillers, dont la moitié domine sur tout ce qui est au-dessous de la terre, & l'autre moitié observe les actions des hommes, ou contemple ce qui se passe dans le ciel. De dix jours en dix jours une étoile est envoyée par les planetes sous la terre, & il en part une de dessous la terre pour leur apprendre ce qui s'y passe. Ici nous n'avons rien à remarquer que l'extravagance de cette opinion, & combien elle est éloignée de la saine Astronomie. Il y a apparence que ces météores, ces trainées de matiere enslammée, que le vulgaire appelle étoiles tombantes, ont donné lieu à cette opinion. On peut soupçonner que les dieux qui gouvernoient ces trente étoiles sont les mêmes que les trente génies ou intelligences, qui, chez les Perses, président aux jours du mois.

## S. XIII.

"I's comptent douze dieux supérieurs, qui président chacun à un mois » & à un signe du zodiaque. Le soleil, la lune & les cinq planetes passent par ces douze signes; mais le soleil ne fait ce chemin que dans une année, » & la lune l'acheve dans un mois. Chaque planete a sa période particuliere; » mais leurs révolutions se sont avec de grandes dissérences de tems, & de » grandes variations de vîtesse». Voilà bien des connoissances astronomiques réunies! Les douze signes du zodiaque, la division de l'année en mois; l'année déterminée par la révolution du soleil, & les mois par celle de la lune; le soleil & la lune, ainsi que les cinq planetes, assujettis à ne point s'écarter du zodiaque; les révolutions des planetes très dissérentes entre elles, & par le tems & par la vîtesse.

# §. X I V.

» Ils déterminent hots du zodiaque 24 constellations, 12 septentrionales, & 12 méridionales. Les 12 qui se voient dominent sur les vivans; recelles qui ne se voient pas dominent sur les morts, & ils les croient juges » de tous les hommes». Ce partage égal entre les constellations visibles & invisibles feroit penser qu'ils étoient bien peu avancés dans cette partie; car ils auroient dû favoir que dans la sphere oblique, on voit beaucoup plus de la moitié des constellations; & de tous les climats, celui du pôle est le seul borné à voir la moitié du ciel, & des constellations qu'il renferme. Si nous ne craignions de revenir trop souvent sur les mêmes idées, nous en virerions volontiers un nouvel indice que l'Astronomie est née dans les climats septentrionaux, où l'on ne voit qu'à peu près la moitié des constellations. Les hommes, instruits qu'ils ne voyoient que la moitié du ciel, ayant placé 12 constellations dans celle qui étoit exposée à leurs yeux, en auront également supposé 12 dans celle qu'ils ne voyoient pas. Ce système aura passé par tradition aux Chaldéens, qui l'ont conservé sans s'appercevoir qu'il ne convenoit pas à leur climat. A l'égard de ce qu'ils ont placé le séjour des morts aux antipodes, c'étoit le sentiment de tous les anciens, des Egyptiens, des Grecs, des Romains, des premiers Chrétiens mêmes, que les enfers étoient fous la terre, c'est-à-dire, à peu près aux antipodes. Ils croyoient que dans le séjour des justes, dans les champs élisées, on y jouissoit d'un ciel pur, & d'un foleil sans nuage (1). Virgile dit que ces demeures ont leur foleil & leurs astres (2). Ainsi il n'est pas étonnant que les Chaldéens aient pensé comme tous les anciens.

# S. X V.

"LA lune est placée au-dessous de toutes les étoiles & de toutes les pla-» netes dont nous venons de parler. Comme elle est la moindre de toutes, » elle est aussi la plus proche de la terre, & sa révolution se fait en moins de » tems, non à cause d'une plus grande vîtesse, mais à cause de la petitesse » de son orbite. Ils conviennent avec les Grecs (il auroit fallu dire les Grecs » conviennent avec eux : les Grecs étoient des enfans en astronomie, mais » alors le préjugé étoit pour eux) qu'elle n'a qu'une lumiere empruntée, & » que ses éclipses viennent de ce qu'elle entre dans l'ombre de la terre. Ils » n'ont encore qu'une théorie fort imparfaite des éclipses du soleil, & ils » n'oseroient les déterminer ni les prédire». Dans ce passage, ce qui con-

<sup>(1)</sup> Voyez Pyndare & la Mythologie de » de nuit; un pur soleil les éclaire sans l'abbé Bannier, Tome II, page 245. « Les « cesse».

justes y menent une vie exempte de toutes (2)...

<sup>(2)...</sup> Solemque suum, sua sidera norunt... so sortes de peines. Leurs jours n'ont point Virg. Eneid, Lib. VI, v. 634.

cerne la lune ne marque pas une connoissance bien approfondie des mouvemens de cette planete; nous verrons bientôt qu'ils les connoissoient plus exactement que ce récit ne le suppose; mais ensin toutes les idées en sont saines & vraies. Ce qui regarde les éclipses du soleil est décisif, & montre qu'ils n'étoient pas en état de les prédire: mais on peut inférer du récit de Diodore, qu'ils prédisoient les éclipses de lune, puisqu'il excepte seulement les éclipses du soleil. En effet, les premieres sont bien plus faciles à calculer. La parallaxe n'y entre point, & nous verrons que les Chaldéens avoient des périodes lunisolaires très propres à cet usage.

## S. XVI.

«Ils ont des idées particulieres au sujet de la terre qu'ils regardent comme

- » creuse, & ils apportent un grand nombre de raisons assez vraisemblables
- » en faveur de ce sentiment & de plusieurs autres qui leur sont particuliers
- » sur ce qui se passe dans la nature; mais toutes ces opinions sont trop étran-

» geres à notre histoire «.

Il est bien dommage que ces raisons aient semblé trop étrangeres à l'histoire, & que Diodore ne nous les ait pas transmises. Pour connoître le génie d'un peuple & l'étendue de ses connoissances, il ne suffit pas de rapporter ses opinions, il faudroit dire sur quels faits elles sont sondées; ç'eût été d'excellens mémoires pour l'histoire de l'esprit humain; mais il n'y a pas long-tems que l'on a compté l'esprit humain pour quelque chose dans l'histoire des hommes.

Il paroît que le texte de Diodore porte qu'ils pensoient que la terre ressembloit à un bateau. L'abbé Terasson ne l'a point traduit ainsi. Mais on trouve dans d'autres traductions latines, terram asserunt scaphæ similem & concavam (1). Nous avons observé que les anciens faisoient mouvoir les astres dans des bateaux. Plutarque le dit dans la traduction d'Amiot. "Le soleil & la lune étoient voiturés non dedans des charriots ou charrettes, ains de dans des bateaux, esquels ils navigeoient à l'entour du monde (2) » sur un bronze, dont le P. Montsaucon a donné la figure dans son supplément à l'antiquité expliquée, on voit les 7 planetes personnissées, & placées à côté les unes des autres dans un même bateau. Apollodore disoit de même qu'Hercule arrivoit aux extrémités du monde dans le vaisseau du soleil (3). Obser-

<sup>(1)</sup> Veidler, p. 40.(2) D'Iss & d'Ossis.

<sup>(3)</sup> M. Court de Gebelain, Allégories Orientales, pag. 124.

vons que si les Chaldéens comparoient la terre à un bateau, il paroîtroit s'ensuivre qu'ils supposoient la terre en mouvement, ce qui est contraire à la conclusion que nous avons tirée d'un autre passage de Diodore (1). Nous ne sommes point en état de prononcer; mais au reste les deux opinions ont pu subsister en même tems dans dissérentes écoles, ou appartenir à dissérens tems.
Les historiens peu instruits ont consondu les sectes & les tems; & c'est pourquoi il y a si peu de lumieres sur cette ancienne philosophie.

#### S. XVII.

"It nous suffit de dire, continue Diodore de Sicile, que les Chaldéens sont les plus habiles astrologues qu'il y ait au monde, comme ayant cultivé cette science avec plus de soin qu'aucune autre nation connue. Au reste on n'ajoutera pas aisément soi à ce qu'ils avancent sur l'ancienneté de leurs observations: car, selon eux, elles out commencé 473000 ans avant le passage d'Alexandre en Asie».

On n'ajoutera point foi sans doute à cette antiquité sabuleuse; mais il s'agit d'examiner qu'elle peut être en esset l'époque la plus reculée dont l'histoire fournisse des preuves.

C'est de Ptolemée que nous tenons ce que nous savons de plus positif sur les observations des Chaldéens; il nous a conservé quelques éclipses de lune arrivées 719 ou 720 ans avant J. C. Voilà une époque précise & des monumens à l'abri de toute contestation. Cependant on feroit tort aux Chaldéens, si l'on regardoit cette époque comme la plus ancienne de leur astronomie. Dissérens auteurs nous fournissent des témoignages qui remontent à des époques plus éloignées. Ils parlent des choses qu'ils ont vues, ou du moins des choses dont les auteurs de leur tems faisoient mention. Epigenes qui étoit un auteur grave (2), trouva, dit-on communément, chez les Babyloniens 720 années d'observations gravées sur des briques. Critodeme, & sur-tout Berose, qui étoit près de Babylone, & qui en cette qualité devoit être au fait par lui-même, ne parlent, dit-on encore, que de 490 années.

Simplicius, dans ses commentaires sur Aristote (3), rapporte, d'après Porphyre, que Callistenes, parent & disciple d'Aristote, ayant suivi Ale-

<sup>(1)</sup> Suprà, §. 11. (2) Pline, Lib. VII, c. LVI.

<sup>(3)</sup> Simplicius, de cælo, Lib. II, Comment. 46,

xandre dans ses conquêtes, envoya à ce philosophe la suite de 1903 années d'observations astronomiques, faites à Babylone avant l'arrivée d'Alexandre.

Ces observations remontent donc, selon Simplicius, à 2234 ans avant J.C.; selon Epigenes, que l'on croit antérieur à Alexandre (1), à 11 ou 1200 ans, & selon Berose, à 750 ou 760 ans, puisque cet historien vivoit sous Antiochus Soter, à qui il dédia son histoire, 260 ou 270 ans avant J.C.

#### S. XVIII.

Le témoignage des Simplicius est le plus important par la grande antiquité qu'il donne aux observations chaldéennes, & doit être discuté le premier. Quoique ce témoignage ne soit pas aussi certain que les observations rapportées par Ptolemée, parceque les observations conservées sont des faits; nous remarquerons qu'il n'y a rien de mieux prouvé dans l'histoire des anciens peuples. Callisthenes étoit un des plus grands philosophes de la Grece. Porphyre un platonicien célebre, fort habile lui-même dans l'aftronomie: on le met au rang des commentateurs d'Aristote (2); on sait qu'il avoit fait quelque voyage en orient, & un philosophe astronome n'aura pas manqué d'aller dans la Chaldée. Simplicius est connu par son commentaire sur Aristote, ouvrage qui est estimé. Ces auteurs sont donc dignes de foi, pourvu qu'ils ne disent rien contre la vraisemblance; c'est ce qu'il faut examiner, en discutant les difficultés qu'on peut élever contre leur témoignage. 1°. Porphyre étoit, dit-on, ennemi du christianisme; il a composé un traité contre la religion chrétienne, & son but, en faisant remonter si haut les observations chaldéennes, a été de donner atteinte à la chronologie des livres facrés. Mais s'il avoit eu cette intention, s'il avoit voulu supposer des faits & des dates, il avoit à choisir dans les 473000 années dont se vantoient les Chaldéens, & en se resserrant dans des bornes beaucoup plus étroites & plus vraisemblables, il auroit donné à ces observations une date plus reculée qui eût mieux rempli ses vues; car il est aisé de prouver que ces 1903 années ne sont point incompatibles avec le texte de l'écriture. 2°. Ces observations remontent à 2234 ans avant J. C., ce qui atteint presque le déluge arrivé, suivant le texte hébreu, 2348 ans avant J. C.; mais le calcul des Septantes fait arriver le déluge, selon le P.

Pezron,

<sup>(1)</sup> Histoire des Mathématiques, Tom. I, (2) M. de Mairan, lettres au P. Parenpag. 59.

Pezron (1), l'an du monde 2256, 3617 ans avant J. C. (2). Ainsi ce calcul, qui n'est pas moins orthodoxe que l'autre, place les observations chaldéennes environ 1400 ans après le déluge. C'est plus qu'il ne faut pour le développement de toutes les choses qui doivent précéder les observations astronomiques suivies. 3°. Aristote ne parle point de ces 1903 années d'observations qui lui ont été envoyées par Callisthenes; son silence peut faire douter de la vérité du fait, avancé par Porphyre. Voici ce que répond M. de Mairan à cette difficulté (3). « L'objection sondée sur le silence d'Aristote est bien » soible; car, outre qu'il s'en saut bien que tous les écrits de ce Philosophe » soient parvenus jusqu'à nous, on trouveroit peut-être parmi ceux qui » nous restent, plus d'un endroit où il fait allusion aux observations dont il » s'agit. Mais voici, à mon avis, quelque chose de plus concluant. Deux » anciens auteurs, Plutarque (4) & Aulu-Gelle (5), nous ont conservé la » lettre qu'Alexandre étant déjà passé en Asie, écrivit à Aristote, & que je » vais transcrire d'après la traduction naïve d'Amiot ».

#### ALEXANDRE A ARISTOTE, SALUT.

Tu n'as pas bien fait de publier tes livres des sciences spéculatives, pour autant que nous n'aurons rien par dessus les autres, si ce que tu nous as enseigné en secret vient à être publié & communiqué à tous; & je veux bien que tu saches que j'aimerois mieux surmonter les autres en intelligence des choses hautes & très bonnes, que non pas en puissance. Adieu.

"Aristote, pour appaiser cet ambitieux mécontentement, lui répond, que ces livres là n'étoient ni publiés ni à publier, ou que ce qu'il en avoit publié n'étoit intelligible que pour ceux qui étoient déjà savants & instruits d'avance par luimeme. Plutarque ne dit pas d'où il tient cette lettre; mais Aulu-Gelle cite Andronicus de Rhodes, qui étoit un philosophe aristotélicien à Athenes, & il rapporte de plus la réponse d'Aristote en entier, & en propres termes, en grec.

" Or, je laisse à penser si, après cet avertissement, Aristote, qui étoit

<sup>(1)</sup> Antiquité rétablie.

<sup>(2)</sup> Il y a d'autres chronologistes tels pag qu'Onuphre Panvini & les Auteurs des (3 tables alphonsines, qui donnent à la durée du monde avant J. C. 6310, 6984 ans, & (5 qui reculent sans doute au-delà de 3617 c. 5.

ans l'époque du déluge. Ricc. Chron. sacra, pag 292.

<sup>(3)</sup> Lettres au P. Parennin

<sup>(4)</sup> Plutarque, vie d'Alex ndre.

<sup>(5)</sup> Aulu-Gelle, nocles auca, lib. XXI, c. 5.

» déjà assez mystérieux par lui-même, devoit beaucoup s'empresser de di-» vulguer les connoissances qui lui venoient de Babylone, & vraisembla-» blement sous le sceau d'Alexandre. C'est cependant par une complica-» tion de hasards que cette anecdote a échappé du naufrage de tant d'autres " pareilles ». 4°. Les observations chaldéennes dont Hipparque & Ptolemée ont fait usage, pour en déduire les mouvemens des planetes, ne remontent point au-delà de 720 ans avant J. C. S'il y avoit eu chez les Chaldéens des observations qui eussent 2000 ans & plus d'antiquité, pourquoi s'en seroient-ils tenus à celles-là, qui, en comparaison des autres, étoient si mcdernes? D'abord ces observations, gravées sur des briques, pouvoient exister du temps d'Alexandre, & avoir péri pour le plus grand nombre dans les guerres que ses successeurs se sont faites. Hipparque, qui est venu 200 ans après, n'aura pas eu plus à choisir. Mais une raison plus forte que celles-là, c'est que les observations les plus anciennes ne sont pas toujours les meilleures, l'Astronomie se persectionne sans cesse; un astronôme, dans le choix des observations, se décide par les circonstances dont elles sont accompagnées. Hipparque aura choisi les plus exactes, & n'aura point parlé des autres; Ptolémée, venu 300 ans après lui, ou les aura ignorées, ou n'en aura point fait mention non plus; &, dans cette supposition, il s'ensuit que les observations faites avec quelque exactitude, les observations dignes d'être employées par des astronômes instruits & exercés, tels qu'Hipparque & Ptolémée, bien supérieurs sans doute aux astronômes chaldéens, ne remontent pas au-delà de 720 ans avant J. C. Mais il ne s'ensuit pas que les Chaldéens n'eussent point avant cette époque une longue suite d'observations, qui, quoique groffieres, prouvent le culte établi & suivi de l'Astronomie. Il feroit bien plus fort de dire que les probabilités portent à croire qu'Hipparque a réellement connu ces observations; nous ignorons pourquoi Ptolémée n'en fait pas mention. Voici à cet égard le sentiment de Dominique Cassini, le plus habile astronôme qui ait paru en Europe depuis Kepler & Ticho. Il dit, dans son Essai sur les progrès de l'Astronomie (1), qu'Hipparque, pour corriger les longues périodes déjà trouvées par les anciens astronômes, (qui ne peuvent être que les Chaldéens (2), compara entre elles un grand nombre d'observations anciennes. Il s'agissoit particulièrement d'une période de 5458 mois lunaires. Il ajoute « ceci montre » évidemment que quelques-unes des observations dont Hipparque se ser-

<sup>(1)</sup> Mém. Ac. des Sc. T. VIII, p. 5 & 6. (2) Infrà, §. 27.

" vit, étoient fort anciennes; car il faut un très long intervalle de tems » & un très grand nombre d'observations, pour pouvoir conclure que ces " longues périodes qu'Hipparque comparoit ensemble, sont uniformes, & " l'on n'aura pas de peine à croire qu'il faille tant d'observations pour véri-" fier cette uniformité, si l'on fait réflexion qu'entre toutes celles que nous » avons des éclipses arrivées depuis 2500 ans jusqu'à présent, il ne s'en trouve » pas deux qui foient éloignées entre elles de l'espace d'une de ces longues » périodes ». Le fentiment de ce grand homme prouve, non-seulement l'existence & la nécessité des 1903 années d'observations; mais il prouveroit encore qu'elles n'auroient pas été sussissantes, si Babylone n'eût pas joui d'un très beau ciel, & si les astronômes n'eussent pas été assidus. Cette preuve sera d'un grand poids aux yeux de quiconque voudra l'apprécier. 5°. Epigenes, qui, selon le témoignage de Pline, étoit un auteur grave, ne donne à ces observations qu'une antiquité de 11 à 1200 ans avant l'ère chrétienne. Bérose & Critodeme réduisent encore cette antiquité à un peu plus de 700 ans, & leur calcul femble d'autant plus démonstratif, qu'il s'accorde avec les observations citées par Ptolémée.

Mais on a répété & cité le passage de Pline qui parle de Bérose, de Critodeme & d'Epigenes (1), & on ne l'a point entendu.

Premièrement, on n'a pas fait attention que, dans certains exemplaires de Pline, le millenaire a été omis à l'endroit où il parle d'Epigenes, de Bérose & de Critodeme. Il n'y a qu'à consulter le Pline cum notis variorum, on verra qu'il faut lire, non pas 720 & 490 années, mais 720000 & 490000; Perizonius l'avoit déjà remarqué (2) il y a long-tems. Secondement, quand on ne fauroit pas que le millenaire a été omis par les copistes, il seroit aisé de voir que le passage de Pline est corrompu, parce qu'en l'employant

invenisse quemdam nomine Memona tra-dit XV annis ante Phoroneum antiquissimum Gracia regem ; idque monumentis appro-bare conatur. E diverso Epigenes, apud Babylonios D CC XX annorum observationes siderum coctilibus laterculis inscriptas docet, gravis autor imprimis : qui minimum Berosus & Critodemus, CCCCXC annornm \*. Ex quo apparet avernus litterarum usus. Lib. VII, c. 56.

\* il y a des manuscrits qui ne portent que CCCCLXXX.

(2) Ant. Babyl. c. 2.

<sup>(1)</sup> Litteras semper arbitror assyrias fuisse: sed alii apud Ægyptios à Mercurio, ut Gellius: alii apud Syros repertas volunt. Utique in Graciam intulisse è Phenice Cadmum sex decim numero; quibus trojano bello Palamedem adjecisse quatuor hac figura, Θ, Ξ, Φ, X. Totidem post eum Simonidem melicum, Z, H, Ψ, Ω. Quorum omnium vis in nostris recognoscitur. Aristoteles X & VIII, priscas suisse: A, B, T, A, E, Z, I, K, A, M, N, O, II, P, E, T, Y, D: & duas ab Epicharmo additas O, X, quam à Palamede mavule, Anticlitides in Ægypto

comme on a fait jusqu'ici, on fait faire à Pline un contre-sens manifeste. Il est clair qu'il n'a eu d'autre objet que d'examiner l'antiquité des lettres, & qu'il n'a parlé des observations astronomiques, gravées sur des briques cuites, que pour faire voir l'ancienneté des caracteres de l'écriture. Suivons son raisonnement. Il commence par dire que les uns rapportent l'invention des lettres à Mercure, ce qui les rendroit très anciennes, & que les autres la rapportent à Cadmus, ce qui remonte à 200 ans environ avant la guerre de Troye, ou à 1400 ans avant J. C. Il dit ensuite qu'Anticlides en place l'invention 15 ans avant Phoronée. Phoronée étoit fils d'Inachus, qui vivoit vers l'an 1937 (1). Anticlides donne donc aux lettres environ 1952 ans d'ancienneté avant J. C. Epigenes au contraire a trouvé, dit-il, 720 années d'observations gravées sur des briques, Bérose & Critodeme 490 : ex quo apparet aternus litterarum usus; d'où il paroît que l'usage des lettres est de la plus haute antiquité. Or nous demandons si Pline, pour établir ce fait, auroit cité Berose, dont le témoignage se réduiroit à environ 750 ans, tandis que Pline savoit très bien que les poëmes d'Hésiode & d'Homere avoient éte écrits 900 ou 1000 ans avant J. C. Nous demandons s'il en auroit conclu que cet usage étoit très ancien. Ces paroles aternus litterarum usus, se rapportent nécessairement à 720000 & à 490000 années. Ce n'est pas qu'il ajoutât foi à ces nombres énormes, mais ils lui suffisoient pour conclure que l'usage des lettres étoit de la plus haute antiquité. Dans le sens suivant lequel on a cité jusqu'ici ce passage, l'usage en auroit été au contraire fort nouveau. Pline étoit un homme favant & judicieux, il n'est pas possible qu'il ait si mal raisonné, & qu'il ait dit : les uns donnent aux lettres 1400 ans d'ancienneté, les autres 1900. D'un autre côté, è diverso, il y en a qui leur donnent environ 750 ans., donc l'usage en est immémorial & de ? la plus haute ancienneté.

Depuis que ceci est écrit, nous avons découvert que Bayle (2) avoit relevé le contre-sens maniseste qu'on faisoit faire à Pline en omettant le millenaire. Bayle a relevé très vivement cette faute il y a près de 100 ans, & cependant tous ceux qui depuis ce temps ont cité ce passage de Pline, y sont également tombés.

S. XIX.

Mais quel fondement a donc cette antiquité des observations chaldéen-

<sup>(1)</sup> Antiquité rétablie, Canon. 8.

<sup>(2)</sup> Dict. Hist, art, Babylone, rem. A.

nes, que Diodore de Sicile fait remonter à 473000 ans, Bérose & Critodeme à 490000, Epigenes ensin à 720000? Ces dissérences énormes ne sont-elles pas une preuve de la fausseté de ces dates, sans parler de l'impos-sibilité absolue de ces dates mêmes? Cela paroît évident; mais en même tems on doit avouer qu'un système vraisemblable, qu'un principe qui les rameneroit à des époques vraies & connues d'ailleurs dans l'histoire, leur donneroit un haut degré d'authenticité, & que leur contradiction apparente démontreroit leur vérité, puisque ces dissérens auteurs ne peuvent être soup-çonnés de s'être copiés les uns les autres.

On a trouvé la clef de cette chronologie extraordinaire. Deux moines égyptiens, Annianus & Panodorus, qui vivoient vers l'an 411, ont supposé que ces années n'étoient que des jours (1); le mot année ne signifie que révolution. Il est hors de doute que les anciens ont entendu par ce mot dissérentes especes de révolutions d'un ou de plusieurs mois, d'un jour même (2); & il est assez naturel, comme nous l'avons dit (3), que les premiers astronômes qui ont amassé des observations, aient compté par les jours mêmes de ces observations. Feu M. Gibert, de l'Académie des Inscriptions, dans une lettre sur la chronologie, imprimée à Amsterdam en 1743 (4), a suivi cette idée, & en a tiré l'explication la plus heureuse; elle porte tous les caracteres de la vérité. Nous allons la développer d'après lui.

#### §. X X.

M. Gibert remarque que, suivant Diodore de Sicile, les Chasdéens comptoient, lorsqu'Alexandre passa en Asie, 473000 ans depuis qu'ils étudioient par des observations réitérées les influences des astres sur la destinée des hommes. Ciceron ne laisse pas lieu d'en douter, lorsqu'en rapportant le même calcul dont il s'agit, il s'exprime en ces termes: Nam quod aiunt quadringenta & s'eptuaginta millia annorum in periclitandis experiendisque pueris Babylonicis posuisse (5). En supposant que ces 473000 années soient des jours, elles se réduisent à 1295 ans, & elles remontent à l'an 1626 avant

<sup>(1)</sup> Voyez les notes du P. Goar, ad Sincell. p. 11.

<sup>(2)</sup> Plutarque, in Numa, §. 16. Pline, Lib. VII, c. 48. Suida, in νοςε κλιος & κφαισος.

Supra, Eclaireist. Lib. I, S. 11.

<sup>(3)</sup> Suprà, Lib. II, §. 7.

<sup>(4)</sup> Cette lettre est très rare aujourd'hui. On en trouve ici un extrait considérable, ainsi que dans l'Encyclopédie, à l'article Chronologie,

<sup>(5)</sup> Ciceron, de Divinat. Lib. II, §. 46.

J. C. Berose ajoutoit 17000 ans à ces 473000, & comptoit également 490000 ans pour la durée des observations astronomiques. L'histoire de Bérose étoit dédiée à Antiochus Soter. On peut conjecturer qu'il l'avoit conduite jusqu'aux dernieres années de Seleucus Nicanor; car ce fut vers ce tems que Babylone, entièrement dépeuplée, perdit jusqu'à son nom, qu'une ville nouvelle, bâtie dans son voisinage, lui enleva avec ses habitans. Cela arriva suivant Prideaux (1) en la 293° année avant J. C., ou plutôt ce fut 4 ans après en la 289e qui concourt avec la derniere de la CXXIIe olympiade & la 39° d'Alexandre, parceque c'est en cette année, comme le remarque Eusebe, que Seleucus peuploit les villes qu'il avoit bâties (2). Comme donc cette révolution, ou plutôt cette chûte de Babylone est le terme le plus naturel que Bérose pût donner à une histoire de cette ville qu'il publioit 9 ou 10 ans après; rien aussi n'est plus probable que de supposer qu'il le lui donnoit en effet. Cela posé, si nous prenons pour des jours les 17000 ans que Bérofe compte au-delà des 473000 années qui s'étoient écoulées jusqu'au passage d'Alexandre en Asie, nous aurons 46 ans & 6 à 7 mois, autant exactement qu'il s'en trouve depuis le passage d'Alexandre en Asie jusqu'à la premiere année de la 123° olympiade; c'est-à-dire, jusqu'au terme où Bérose avoit conduit son histoire. Ainsi son calcul ne differe de celui qui est rapporté par Diodore de Sicile, que parceque Bérose comprenoit dans le sien toutes les observations faites jusqu'au terme qu'il donnoit à son histoire, au lieu que celui de Diodore est borné aux observations faites avant qu'Alexandre passât en Asie.

# §. X X I.

Les 720000 années qu'Epigenes donnoit aux observations conservées à Babylone, reçoivent une explication aussi naturelle que les calculs précédens. On ne doit pas être étonné de trouver chez les Chaldéens des observations dissérentes de celles de Bérose, & même beaucoup plus anciennes. Nous avons fait voir (3) qu'il y avoit eu chez les Chaldéens vers le 16° siecle avant J. C., une révolution dans l'Astronomie, que les observations s'étoient étendues & peut-être perfectionnées. C'est ce renouvellement que Bérose avoit choisi pour date. En esset, ces 720000 années réduites suivant la méthode

<sup>(1)</sup> Prideaux, Histoire des Juiss.

<sup>(2)</sup> Eusebe, n. 1727.

<sup>(3)</sup> Suprà, Liv. V, §. 12. Liv. VI, §. 12.

présente, donnent 1971 années juliennes & 3 mois environ, nombre qui approche beaucoup de celui de 1903 années que Callisthenes donnoit justement au même genre d'observations. La dissérence même de l'un à l'autre, qui n'est que de 68 ans, vient très probablement de ce que le calcul de Callisthenes se terminoit à la prise de Babylone par Alexandre, au lieu qu'Espigenes conduisoit le sien jusqu'à son tems; car, autant qu'on le peut conjecturer, il vivoit sous Ptolemée Philadelphe, qui est monté sur le trône 40 ans, & est mort 78 ans après Alexandre. Epigenes auroit donc écrit la 28° année de Ptolemée Philadelphe.

#### S. XXII.

Nous ajouterens ici, encore d'après M. Gibert, un calcul qui, quoique étranger à l'Astronomie, ne sera pas déplacé dans cette histoire, parcequ'il appuie très solidement l'hypothese sur laquelle est sondée la méthode de M. Gibert.

Bérose après avoir dit de lui-même (1) qu'il parut dans les premiers tems d'Alexandre le Grand, ajoute que l'on conservoit depuis plus de 1 50000 ans à Babylone, des mémoires historiques de tout ce qui s'étoit passé pendant ce long espace de tems. Il n'est personne qui, en lisant ce passage, ne soit d'autant plus tenté d'accuser Bérose d'imposture, qu'on se rappelle aussi-tôt que Nabonassar, qui ne vivoit que 410 ou 411 ans avant Alexandre, avoit détruit tous les monuments historiques des temps qui l'avoient précédé; mais si, en conséquence d'un principe avoué de toute l'antiquité, on réduit ces 150000 ans à des jours, on ne reprochera plus à Bérose qu'une affectation ridicule de mystere & de vanité, car son calcul ne remontera qu'au tems même de Nabonassar. Et en esset ces 150000 jours produisent 410 ans 8 mois & 3 jours, qui se sont précisément écoulés, & jour pour jour, depuis le 26 Février de l'an 747, où commence l'ère de Nabonassar, jusqu'au premier Novembre de l'an 337, c'est-à-dire, jusqu'à l'année & au mois d'où les Babyloniens datoient le regne d'Alexandre après la mort de son pere. Nous avouons que, dans le genre des probabilités & des preuves historiques rien ne nous paroît si frappant que ce calcul, & qu'une suite de rencontres aussi exactes & aussi justes que celle que nous venons d'exposer, ne doit laisser aucun scrupule sur la solidité du principe qui les produit. M. le pré-

<sup>(1)</sup> Sincelle, p. 28.

sident de Brosse a cherché à sauver la contradiction du passage de Pline sans en changer le texte, en disant que les 490 ans de Bérose & les 720 ans d'Epigenes sont, par ce texte, des années qu'on suppose écoulées avant le regne de Phoronée; de sorte qu'en établissant l'époque de ce prince en 1773, M. de Brosse place les premieres observations en 2263, à-peu-près comme Callisthenes, ou en 2493 (1). Mais, 1°. il nous semble qu'on ne peut entendre ainsi le passage de Pline sans en forcer le sens. 2°. La méthode de regarder ces années comme des jours, nous paroît bien plus naturelle; elle est d'ailleurs conforme à des usages connus de l'antiquité. 3°. Le millenaire est dans quelques manuscrits de Pline, ce qui décide absolument la question.

#### S. XXIII.

En supposant que les années de ces dissérens auteurs sont des jours, le récit d'Epigenes & de Bérose ne se contredisent plus, & celui d'Epigenes confirme le fait qui nous a été transsmis par Callisthenes. D'ailleurs ces 1903 années qui remontent ainsi à l'an 2234 avant l'ère chrétienne, s'accordent très bien avec l'époque d'Evechoüs & de l'année solaire fixée en 2473, avec celle de Zoroastre, inventeur de l'Astronomie vers 2459, ensin avec celles de Bélus en 2346; Bélus qui sit sans doute bâtir le temple de Jupiter, où les observations surent commencées en 2234 (2).

Cette discussion a été un peu longue, mais il s'agissoit de sixer les idées à cet égard, de rassembler toutes les probabilités, &, si nous osons le dire, toutes les preuves qui existent en faveur de l'ancienneté des observations chaldéennes. Les auteurs modernes ont cité Pline sans le bien entendre, & ont combattu cette antiquité sans l'avoir approsondie. Il résulte de tout ceci que les 720000 années d'Epigenes que l'on avoit prises mal-à-propos pour seulement 720 années, & que l'on opposoit aux 1903 années de Callisthenes comme une preuve de leur fausseté, déposent au contraite de leur authenticité.

# S. XXIV.

Les périodes astronomiques des Chaldéens ont été pendant long-tems un objet de contestation parmi les savans.

Sincelle nous dit, d'après Bérose, Abydene (3), que les Chaldéens avoient trois périodes, le saros, le neros & le sossos. Le sossos étoit de 60 ans, le

<sup>( ·)</sup> Mémoires de l'Académie des Inscriptions, Tom. XXVII, p. 77.

<sup>(2)</sup> Suprà, Liv. 5, \$ 3. (3) Sincelle, p. 17, 38.

néros composé de 10 sossos de 600 ans, & le saros qui comprenoit six néros, étoit de 3600 ans. Il est évident que ces périodes de 60 & de 3600 ans sont les mêmes que celles que nous avons trouvées chez les Indiens. A l'égard de la période de 600 ans, c'est la grande année si ancienne dont nous avons parlé, livre III. Avant que l'on eût les connoissances que nous avons aujourd'hui sur les Chinois, sur les Indiens, & que l'on eût pu faire les rapprochemens que nous avons faits, ces dissérentes périodes ont exercé la sagacité des critiques.

Les chronologistes chrétiens & quelques savans ont pensé que ces années n'étoient que des jours (1). Cela étoit d'autant plus naturel que Bérôse se sert de sares pour régler la chronologie de l'ancienne histoire de Babylone; qu'il est très probable, comme nous l'avons fait voir, que les 490000 années d'observations qu'il cite; sont des jours; que Bérose (2) donne aux tems qui ont précédé le déluge, une durée de 120 sares, ce qui feroit 432000 ans, sans y compter plus de dix générations, c'est-à-dire sans en compter plus qu'on n'en trouve dans la Genèse. Mais, d'un autre côté, ces 432000 ans réduits en jours, ne feroient qu'environ 1210 ans, ce qui est bien loin de remplir l'intervalle assigné par l'écriture. D'ailleurs que seroit-ce qu'une période de 600 ou de 3600 jours, que l'on ne pourroit ramener ni aux révolutions du foleil & de la lune, ni à celle d'aucune autre planete? Il n'étoit pas possible d'admettre cette supposition. Il est également impossible d'admettre les 120 sares de 3600 ans. C'est pour lever cette difficulté que M. Fréret proposa la conjecture heureuse que les sares dont parle Bérose étoient de 223 mois lunaires. Les probabilités que nous avons ajoutées à la conjecture de M. Fréret nous la font regarder comme une vérité.

# S. XXV.

Mars M. Fréret va plus loin. En donnant au fare 223 mois, ou 6585 jours 8 heures, « il établit que le fare contenoit six néros de 1097 14h » chacun, c'est-à-dire 37 lunaisons & quelques jours 5 ou de 3 années so- » laires & 44 heures. Le néros, dix sossos, chacun de 109 jours 18 » heures 12 minutes, ce qui fait 4 mois de 27, 10h 33'. Ces mois » étoient moyens entre le mois périodique & le mois anomalistique, » ou le retour de la lune à son apogée. Les usages astronomiques de

12 12 25

<sup>(1)</sup> Sincelle, page 17, 38.

<sup>(2)</sup> Ibidem, pages 17-, 30, 38.

» ces divisions du sare confirment invinciblement le témoignage de Suidas; » puisqu'ils font voir que le sare & ses parties étoient des périodes astro-» nomiques d'un usage réel. Il est étonnant que des choses si simples & qui » se présentent d'elles-mêmes, n'aient point été remarquées jusqu'à présent, » &c. » Nous avouons cependant que tout cet arrangement nous paroît plus ingénieux que solide. Nous ne pouvons admettre un intervalle de 10971 14h pour une période astronomique. A l'égard des quatre mois moyens, entre des mois périodiques & des mois anomalistiques, cette espece de période nous paroît d'une recherche bien fine pour des tems si peu échires. Tout ce qu'on pourroit dire en faveur de cette hypothèse, c'est que les Chaldéens ayant une fois admis, pour la mesure des tems, la période de 223 mois lunaires, & voulant y établir des subdivisions, ont pu prendre celles que conjecture M. Fréret, comme ayant quelques rapports avec les mouvemens de ces deux aftres. Mais une hypothèse est-elle bien appuyée sur de pareils fondemens? Sans compter que M. Fréret admet les divisions du saros que lui fournit Bérose, & qu'il refuse d'adopter la valeur que cer historien assigne à cette période; il nous semble qu'en pareil cas, il faut ou tout rejetter ou tout admettre.

# - The state of the

Il est très certain que les Chaldéens ont connu cette période de 223 mois lunaires. Selon l'almageste de Ptolemée (1) les anciens astronomes avoient trouvé que 223 mois lunaires comprenoient 658518h, pendant lequel tems lá lune faisoit 239 révolutions entieres à l'égard de son apogée, 242 à l'égard de son nœud, & parcouroit 241 sois le zodiaque entier, & 10° 40' de plus. Pour avoir une période qui rensermât un nombre de jours complet, les anciens triplerent celle-ci, & ils eurent une période de 19756 jours, qui comprenoit 669 révolutions entieres à l'égard du soleil, 717 à l'égard de l'apogée, 726 à l'égard du nœud, ensin la lune parcouroit 723 fois le zodiaque & 32° de plus.

# XXXVIII

On ne peut douter que ces deux périodes n'aient appartenu aux Chaldéens. 1°. Ce sont eux visiblement que désigne Hypparque sous le nom des

<sup>(1)</sup> Libity > c, 27: 27: 100 (0 .01:71 (1) ... P)

anciens astronomes. Aristille & Timocharis n'étoient pas assez éloignés de son tems pour qu'il leur donnât ce nom. D'ailleurs il est bien certain que ni ces deux astronomes Grecs, ni les Egyptiens qui les ont précédés, n'ont fait d'observations de ce genre, puisqu'Hypparque n'en cite aucune. Hypparque & Ptolemée ont puisé dans les observations des Chaldéens; il est donc clair que ceux-ci sont les anciens astronomes dont ils parlent. 2°. Pline fait mention d'une période de 222 mois lunaires qui ramene les éclipses (1). M. Halley a fait voir (2) qu'il falloit lire 223 mois dans le texte de Pline, parceque 222 mois ne pouvoient ramener les éclipses comme Pline l'annonçoit, & le P. Hardouin a trouvé depuis dans d'anciens manuscrits, la correction que ce savant astronome avoit devinée. Cette période est évidemment celle dont parle Ptolemée: elle est également celle que Suidas nous a transmise sous le nom de saros, & qu'il attribuoit aux Chaldéens. 3°. Geminus (3) attribue nommément aux Chaldéens la seconde de ces périodes de 19756 jours. Il est évident que cette seconde période a été formée en triplant la premiere de 6585 jours 1. D'ailleurs, Ptolemée nous apprend que cette période fut formée ainsi par les anciens astronomes, & il s'ensuit par conséquent que ces astronomes étoient les Chaldéens,

# XXVIII.

Il faut croire que le saros étoit jadis la période de 223 mois. Ce mot fignifie révolution (4), & même felon quelques-uns révolution lunaire (5). Depuis les anciens Chaldéens ont appellé saros toute espece de révolution. Suidas & Bérose s'y sont trompés; c'est ce qui fait que l'on trouve dans leurs récits des choses si contradictoires sur la valeur du sare. Il est clair que les Chaldéens ayant adopté la période de 3600 ans, l'ont nommée, comme les autres périodes, révolution ou fare : Bérose est venu, qui, lisant dans les anciennes annales qu'il s'étoit écoulé 120 fares avant le déluge, & voyant que le fare connu de son tems étoit de 3600 ans, a assigné cette valeur au sare qui avoit été en usage avant le déluge, au sare dont la durée étoit sans doute oubliée; & il a dit que les 120 sares embrassoient un espace de 432000 ans. Voilà le seul moyen de concilier les témoignages de Suidas & de Bérose, &

<sup>(1)</sup> Lib. II, c. 13. (1) Transact. philosoph. no. 194, an-

née 1681.
(3) C. 15, in Uranolog. page 61.

<sup>(4)</sup> Restitution, ou révolution. Fréret.

Mém. Acad. des Insc. tome VI, pag. 179. (5) Le mot saros répond exactement au mot Chaldéen sar, qui signisse menstruus ou lunaris. Goguet, tome III, page

de faire accorder ces témoignages eux-mêmes avec une chronologie vraisemblable, confirmée par la chronologie des autres peuples, & sur-tout conforme à celle de l'histoire sainte. Nous avons vu, & nous verrons que le mot année a fait plus d'équivoques chez les Egyptiens, que le mot sare n'en a fait chez les Chaldéens.

# S. XXIX.

Censorin (1) fait encore mention d'une période, qui étoit nommée chaldaïque, & qui comprenoit un intervalle de 12 années. Il avertit qu'elle n'étoit réglée sur le mouvement d'aucun astre; elle étoit purement astrologique, parceque son retour ramenoit dans le même ordre, selon les Chaldéens, les années d'abondance, de disette & d'épidémie. Nous soupçonnons, comme nous l'avons déjà dit, que cette période est la révolution de Jupiter autour de la terre. Il est certain, que les Chinois ont jadis donné à l'année le nom souy, le même qui désigne la planete de Jupiter (2), parceque Jupiter parcouroit à-peu-près un signe dans une année, & les douze signes dans douze ans; si cette période, beaucoup plus ancienne que les Chaldéens, leur est attribuée, ainsi que plusieurs autres par Censorin & par les Grecs, c'est que naturellement on attribue l'origine des connoissances au pays où on les trouve, au peuple qui nous les enseigne.

# S. XXX.

La période de 223 mois lunaires embrassoit, selon les Chaldéens, 658518h. En employant la révolution de la lune connue aujourd'hui, on trouve que 223 lunaisons sont 658517h 43'9"; quantité qui differe très peu de celle que les Chaldéens avoient établie, d'autant qu'ils ne pouvoient gueres mesurer une différence si petite, & tenir compte de 17'. Ce qu'ils pouvoient faire de mieux étoit de prendre 8 heures en nombres ronds: mais il en résulte qu'ils connoissoient la révolution synodique de la lune, à très peu près aussi exactement que nous. Quoique nous leur en ayons ôté l'invention pour l'attribuer à des tems plus reculés, nous croyons cependant, comme nous l'avons dit, que le peuple, prédécesseur des Chaldéens, peut n'avoir connu de cette période que la propriété de ramener les éclipses de lune. Les Chaldéens, par leur assiduité à l'observation, peuvent être les auteurs de la découverte de l'inégalité de cette planete, ainsi que de

<sup>(1)</sup> Censorin, de Die natali, c. XVIII. (2) Souciet, tome III, page 30.

la durée de la révolution qui ramene cette inégalité. Ce partage entre les Chaldéens & leurs prédécesseurs ne peut être qu'un peu atbitraire; aussi n'affirmons-nous rien. Nous nous sommes déterminés sur ce que d'un côté, il est presque démontré que le plus ancien de tous les peuples a eu connoissance de cette période, tandis que de l'autre les Chaldéens sont célébrés comme en étant les inventeurs, & qu'il semble que Ptolemée leur attribue particuliérement la découverte de l'inégalité de la lune & du mouvement de son nœud. Les Chaldéens avoient donc apperçu que la lune se meut inégalement tant en longitude qu'en latitude, & que les termes de cette inégalité, c'est-à-dire, les points de l'orbite de la lune où cette inégalité est nulle, n'étoient pas fixes, & parcouroient successivement tous les degrés du zodiaque; qu'à chaque révolution la lune, en passant par son nœud, coupe l'écliptique en différents degrés. Ce qui prouve que ce nœud a un mouvement; d'où résultent différentes révolutions de la lune, tant à l'égard du soleil & des étoiles que de l'apogée & du nœud. De la période de 223 mois lunaires & du nombre complet des révolutions à l'égard du nœud & de l'apogée, écoulées dans l'intervalle de cette période (1), on déduit la durée de ces révolutions, telles que les Chaldéens les établissoient, & nous en ferons tout de fuite la comparaison avec les modernes.

| RÉVOLUTIONS                                      | Anciennes,                          | Modernes.                            |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A l'égard des étoiles,  — du foleil,             | 27j 7h 43' 13''<br>29j 12h 44' 7" ½ | 27j 7h 43' 12" (2)<br>29j 12h 44' 3" |
| <ul><li>de l'apogée,</li><li>du nœud ,</li></ul> | 27j 13h 17' 19"<br>27j 5h 5' 27"    | 27j 13h 18' 34"<br>27j 5h 5' 35"     |
| S. XXXI.                                         |                                     |                                      |

In n'est pas douteux, que cette période n'ait servi aux Chaldéens à prédire les éclipses, du moins celles de lune; car si on pese bien les paroles de Diodore de Sicile, on verra qu'en excluant formellement les éclipses de soleil dont ils n'avoient qu'une connoissance imparfaite, on en doit conclure qu'ils étoient en état d'annoncer les éclipses de lune. On peut soupçonner que cette période leur manquoit le plus souvent, qu'ils n'osoient s'y sier, & qu'ils abandonnerent & le calcul & l'observation des éclipses de soleil. Elle n'est pas même toujours suffisante pour celles de lune. M. le Gentil a

<sup>(1)</sup> Suprà, §. 26.

<sup>(2)</sup> M. de la Caille, Elém. d'Astron.

remarqué qu'une éclipse totale de lune observée par Tycho, le 31 Janvier 1580, avoit été plus petite à chacun de ses retours, de sorte que l'éclipse correspondante du 30 Mai 1760 n'a été que d'un demi-doigt, & que la pleine lune du 10 Juin 1778 ne sera point écliptique: ainsi au bout de 200 ans les éclipses ne reviennent plus suivant l'ordre de la période de 18 ans ou de 223 mois (1). Mais ce désaut n'empêchoit pas que les anciens ne pussent s'en servir à la prédiction des éclipses, parcequ'ils n'employoient pas des intervalles si longs, & qu'ils se contentoient sans doute d'annoncer une éclipse, sans en indiquer précisément la grandeur.

# S. XXXII.

A l'égard de l'année folaire chez les Chaldéens, M. Fréret (2) trouve que celle qui résulte de leurs hypotheses est de 36515 h 49' 30", nous ignorons sur quels élémens il a sondé cette détermination. Nous ne voyons que la période de 223 mois lunaires, ou 658518h qui puisse servir à cet usage. Cette période suppose l'année solaire de 3651 h à très peu près, c'étoit l'année tropique des Chaldéens.

On a pensé que les années de Nabonassar étoient les mêmes que les années vagues égyptiennes. M. Fréret (3) fait voir qu'elles étoient lunaires. On voit du moins par l'almageste qu'elles étoient dissérentes des années égyptiennes; lorsque Ptolemée rapporte les observations chaldéennes, & qu'il les date par le nom & par le quantieme du mois, il a toujours soin d'avertir que l'année, le mois & le jour étoient marqués suivant l'usage égyptien: d'où on doit conclure que cet usage & la forme d'année qu'il suppose étoient particuliers aux Egyptiens.

S. XXXIII,

On ne peut douter que les Anciens n'eussent un moyen de partager le jour & la nuit en quelques intervalles égaux. Cependant au tems de Moïse, on infere de la maniere de raconter les faits, & d'en indiquer les momens, qu'il ne connoissoit point, & qu'on ne connoissoit point encore en Egypte la division du jour en heures. Moïse dit, le matin, le soir, au lever du soleil, au milieu du jour. Voilà comme il désigne le tems où les faits sont arrivés. Cela ne prouve rien. Quoique les Arabes partagent le jour en 24 heures, ils

<sup>(1)</sup> M. le Gentil, Mémoires de l'Acad. des Sciences, année 1756, page 58,

<sup>(2)</sup> Mém. Acad. Inf. T. XVI. p. 214. (3) Ibidem, page 207.

déterminent le tems dans l'usage ordinaire, comme s'ils ne connoissoient pa cette division, en disant vers midi, sur le soir (1); on pouvoit avoir déjà des clepsidres; mais elles étoient rares, peu connues, sans doute, & on n'en avoit point chez soi pour déterminer les momens du jour. Nous savons que les clepsidres sont très anciennes, on n'en connoît point l'origine; ou du moins elle n'est marquée que par des fables. Les Egyptiens disoient que Mercure en étoit l'inventeur, & qu'ayant remarqué que le cynocéphale urinoit 12 fois par jour (2), il profita de cette découverte pour composer une machine qui produisît le même effet. Les clepsidres sont d'un usage très ancien à la Chine pour l'Astronomie (3). On a vu que les Indiens se servoient d'un vase rond & percé d'un trou, qu'ils faisoient nager sur l'eau jusqu'à ce qu'il enfonçat : c'est une espece de clepsidre. On peut conclure de la méthode que les Chaldéens, les Égyptiens, ou plutôt leurs prédécesseurs employerent pour diviser le zodiaque (4), cette division étant elle-même très ancienne, que l'usage de mesurer le tems par la chûte de l'eau se perd dans les siecles les plus reculés (5). En effet, la chûte de l'eau paroît si égale à la vue qu'elle a dû paroître très propre à mesurer le tems. Les Chaldéens divisoient le jour en 12 heures, comme font encore les Chinois & les Perses (6). Les Grecs prirent d'eux cet usage (7). Il faut même que les Chaldéens aient connu les subdivisions des heures, puisqu'ils eurent une année de 36516h 11' (8). Les Indiens ont des divisions beaucoup plus courtes que les minutes & même que les secondes (9); il est naturel de penser que les Chaldéens en ont eu de pareilles. Ils partageoient chaque signe du zodiaque en 30 degrés, & chaque degré en 60 minutes (10); ils devoient subdiviser les heures comme les degrés, l'un est une suite de l'autre. Hérodote nous apprend aussi que les Chaldéens communiquerent aux Grecs la connoissance du pole & du gnomon. Il feroit intéressant de connoître avec quelque détail ce que les anciens entendoient par l'instrument nommé pole & les usages qu'ils attribuoient à leur gnomon; mais malheureusement il ne nous est resté aucun ouvrage qui traite expressément de cette matiere. Les auteurs qui en parlent, sont ou des histo-

<sup>(1)</sup> M. Niebuth, Description de l'Arabie,

<sup>(2)</sup> Plinianæ exercitationes, page 453,

Goguet, tome I, page 224.

<sup>(3)</sup> Soucier, T. II, p. 5, & T. III, p. 36.
(4) In fann. Scip. lib. I, c. 21.

Sexti Empirici opera, page 113.

<sup>(5)</sup> Infrà, liv. IX, §. 14.

<sup>(6)</sup> Zend-Avesta, tome II, p. 436.

<sup>(7)</sup> Hérodote, in Euterpe.

<sup>(8)</sup> Suprà, liv. V, §. 15.

<sup>(9)</sup> Suprà, liv. IV, S. 14, Eclaircissemens, liv. III, §. 9.

<sup>(10)</sup> Sextus Empiricus, advers. Math. page 113.

riens ou des poètes, qui les connoissoient peut-être mal; & qui, d'ailleurs; n'en parlent qu'en passant. Selon Athénée (1), cité par M. Veidler (2), le pole étoit un instrument de l'espece des héliotropes, qui servoit à montrer les changemens du foleil au tems des folstices. Peut-être, s'il est permis de conjecturer dans une matiere si obscure, cet instrument étoit-il construit de la maniere suivante. Imaginons un cercle vertical, qui représentoit le méridien du lieu, avec un autre cercle mobile, sur la circonférence du premier, qui pouvoit toujours être dirigé au soleil à midi, & qui, s'élevant comme lui en été, s'abaissoit comme lui en hiver. Cet instrument étoit très propre à montrer ce que les Anciens appelloient les conversions du soleil, à faire voir les changemens de sa hauteur méridienne; & c'est ainsi que nous avons dit, que l'on parvint à mesurer pour la premiere fois l'obliquité de l'écliptique (3). Si l'on ajoute une suspension à cet instrument, on aura l'origine de l'anneau astronomique. Il y a d'autant plus lieu de croire que cet instrument étoit sufpendu, que celui dont parle Athénée avoit été placé dans un grand navire, qu'Archias, architecte corinthien, construisit pour Hieron, roi de Syracuse. Il n'est pas aisé de concevoir comment on se servoit de cet instrument sur le vaisseau; mais il est certain qu'il n'auroit été évidemment d'aucun usage sur la mer, s'il n'avoit pas été suspendu. Suivant Scaliger (4), le pole étoit l'ancien nom des horloges. Peut-être l'espece d'anneau astronomique que nous venons de décrire, nommé pole, fut-il la premiere horloge, & précéda-t-il les clepsidres. A l'égard du gnomon, c'étoit une colonne ou une pyramide élevée sur un plan, dont l'ombre indiquoit la hauteur du soleil sur l'horizon.

# S. XXXIV.

La connoissance des cadrans solaires remonte à une assez haute antiquité. On connoît le miracle que dieu sit en faveur d'Ezechias: il sit rétrograder l'ombre de dix degrés sur le cadran d'Achaz (5); on ignore pourquoi ce cadran porte le nom d'Achaz; mais cette particularité indique au moins qu'il avoit été construit ou placé sous son regne, c'est-à-dire plus de 730 ans avant J. C. Or on doit supposer qu'il y avoit déjà du tems qu'on en faisoit usage à Babylone. L'Écriture fait encore mention ailleurs de ce miracle, qui

<sup>(1)</sup> Dipnos, Liv. V, page 207.

<sup>(2)</sup> Page 17. (3) Supra, Liv. II, §. 14.

<sup>. (4)</sup> Notes sur Manilius, page 228.

<sup>(5)</sup> Rois, Liv. IV, c. 20., v. 11. Isaie XXXVIII, 8.

fut remarqué dans la Chaldée (1). On seroit curieux de savoir quels étoient ces dix degrés par lesquels l'ombre remonta sur le cadran. Il y a apparence que par les degrés on entend les divisions du cadran; ces degrés marquoientils des heures? C'est ce qu'on ne sait point; l'écriture n'en dit pas davantage. Nous allons proposer une conjecture. Les anciens ayant étendu à tout la division sexagésimale, diviserent d'abord le cercle en 60 degrés : on peut l'inférer d'un passage d'Achilles-Tatius (2). C'est l'origine de la division du jour en 60 heures, parceque le soleil parcourt les 60 degrés du cercle dans sa révoltion diurne. En conséquence les premiers cadrans eurent un cercle divisé en 60 parties, qui étoient également des heures & des degrés; on pouvoit leur donner indifféremment les deux noms. Voilà peut-être quels étoient les degrés du cadran d'Achaz. L'ombre rétrograda de 10 de ces degrés; c'est-à-dire, de 10 heures orientales ou 4 de nos heures. Nous observons que les Chaldéens comptoient le jour d'un lever du soleil à l'autre; chaque peuple le commençoit différemment. Les habitans de l'Ombrie à midi; les Egyptiens & les Grecs au coucher du soleil; les Romains à minuit (3). On prétend (4) que Bérose inventa un hémicycle concave qui étoit construit pour dissérentes inclinaisons (5). Cet hémicycle auroit été sans doute une espece de cadran solaire, dont on changeoit l'inclinaison suivant les différentes latitudes. Mais nous avons peine à croire qu'il eût cette perfection; nous en dirons les raisons ailleurs (6). Nous penchons à croire que l'invention des cadrans appartient aux Chaldéens; ils sont du moins les seuls dans l'Asie qui en aient eu l'usage.

# IS. XXXV.

Nous avons peu de chose à dire sur les astronomes Chaldéens. Tous ceux qui ont eu part à la longue suite des observations babyloniennes n'ont point laissé de nom après eux. Abulpharage (7) fait mention d'un Hermès Babylonien, ou Chaldéen, qui vivoit quelques siecles après le déluge, &

<sup>(1)</sup> Paralip. Liv. II, c. 32, v. 31.

<sup>(2)</sup> C. 26, in Uranolog. p. 150. (3) Censorin, de die nasali.

<sup>(4)</sup> Vitruve, Lib. IX, c. 9.
(5) M. Veidler le pense ainsi d'après Vitruve, page 35. Cependant ce cadran n'auroit pas différé du cadran appellé *Prospanclima*, quì étoit construit pour diffé-

rentes latitudes. Voyez l'Histoire de l'Astronomie moderne. D'ailleurs, cette perfection n'a point dû se trouver dans le premier cadran inventé. Il semble que le texte de Vitruve ne le dit pas.

<sup>(6)</sup> Voyez l'Histoire de l'Astronomie

<sup>(7)</sup> Hist. Dynast. pag. 7.

demeuroit à Calovaz, ville de la Chaldée. C'est à lui que les philosophes Chaldéens rapportoient les principales connoissances qu'ils avoient des astres. Ils ne faisoient point de difficulté de lui attribuer le rétablissement de Babel, ou de Babylone, que Nemrod avoit fondée, & qui avoit été ruinée de son tems (1). C'est celui dont nous avons fixé l'époque à l'an 3362 avant J. C. (2). Parmi les astronomes chaldéens, Bérose est le plus connu, & ne l'est que par des opinions absurdes. Pour l'honneur de ce peuple, nous devons dire que Bérofe fut très ancien. Nous ignorons dans quel siecle on doit le placer; mais du moins nous espérons faire voir qu'on a eu tort de le confondre avec l'historien qui portoit le même nom. Bérose l'historien avoit dédié son histoire à Antiochus-Soter, vers 280 ans avant J. C. Il est évident que celui-ci doit être distingué de Bérose l'astronome, parceque, selon le témoignage de Diodore de Sicile cité plus haut, les Chaldéens n'avoient coutume de faire qu'une seule chose, & s'y rendoient infiniment habiles. Bérofe n'a donc pas été en même tems historien & astronome. Diodore n'auroit pu faire cette assertion, s'il avoit connu les inventions astronomiques de Bérose, s'il avoit eu son histoire de Babylone sous les yeux, ou plutôt si en connoissant les unes & les autres, il les avoit attribuées au même auteur. Il y a plus; indépendamment de la coutume des Chaldéens de ne point associer plusieurs études, il auroit été difficile alors de se livrer à dissérentes especes. de travaux. Les bibliotheques étoient certainement rares & peu nombreuses en Chaldée: la terre & les hommes étoient presque les seuls livres qu'on pût consulter. Les savans, les philosophes, les historiens sur-tout voyageoient; nous avons l'exemple de Diodore & d'Hérodote : l'astronome seul devoit être sédentaire. Quelle apparence que Bérose occupé aux observations dans sa patrie, ou établi dans l'isle de Cos, dans la Grece, où, dit on (3), il transplanta l'Astronomie, eût eu le rems de voyager pour consulter les dépôts, les monumens, & recueillir les traditions dans un pays aussi étendu que l'empire de Babylone! Mais voici quelque chose de plus fort. On voit que Bérose passa de l'Asie dans la Grece, & enseigna dans l'isle de Cos, où il forma quelques disciples. Il avoit inventé le cadran solaire; il est naturel de penser qu'il y porta cet instrument. D'un autre côté, on lit dans Hérodote (4) que les Grecs reçurent des Babyloniens la connoissance du pôle, du gnomon, & de la division du jour en 12 parties. M. Veidler conjecture (5) avec beaucoup

<sup>(1)</sup> Herbelot, Bibliotheque Orientale,

pag. 560.
(2) Suprà . 5. 4.

<sup>(3)</sup> Vitruve, Lib. IX, c. 7.

<sup>(4)</sup> In Euterpe. (5) Page 36.

de vraisemblance qu'Hérodote avoit en vue ici les inventions de Bérose. Or si cet astronome a introduit dans la Grece la connoissance des heures, connoissance plus ancienne qu'Hérodote, il étoit donc antérieur à cet écrivain, qui, né 404 ans avant J. C., n'a pu voir Bérose l'historien.

# S. XXXV.I.

Une autre raison qui nous fait penser que Bérose est beaucoup plus ancien qu'Alexandre, c'est l'absurdité de son explication des éclipses & des phases de la lune. La lune s'éclipse, selon lui (1), quand sa face qui n'est point allumée se tourne devers nous. Vitruve (2) nous apprend que Bérose expliquoit ainsi les phases de cette planete. Selon lui elle avoit la forme d'une balle à jouer, dont une moitié étoit blanche & lumineuse, & l'autre d'un bleu céleste, de maniere qu'elle pouvoit se confondre avec la couleur du ciel. Remarquons que la moitié lumineuse ne devenoit telle, que par la propriété de s'imprégner de la lumiere du foleil, lorsqu'elle passoit au-dessous de cet astre. En circulant autour de la terre, elle étoit forcée de tourner toujours sa partie éclairée du côté du foleil, par une espece d'attraction de la lumiere à la lumiere. Comment concevoit-il que la partie pleinement éclairée se retournoit entièrement dans le moment d'une éclipse? Que devenoit alors l'attraction de la lumiere à la lumiere? Nous demandons si on peut supposer un pareil système dans un pays où il y a des observations consécutives, faites depuis plus de 1950 ans, où l'on connoissoit la premiere inégalité de la 'lune, le mouvement de son nœud, où l'on observoit les éclipses avec quelque soin & quelque détail? Les éclipses, dans ce système, n'auroient dû paroître qu'un dérangement subit & irrégulier, qui ne méritoit pas d'être suivi. En outre Plutarque ne dit point que ce fût le sentiment des Chaldéens. Il rapporte les différentes causes qu'on a imaginées pour l'explication des éclipses de lune; il donne d'abord celle d'Anaximenes, qui est de la derniere absurdité; ensuite celle de Bérose & celle d'Héraclite. Il finit par dire que les plus modernes conviennent que les éclipses arrivent quand la lune entre dans l'ombré de la terre. Or ces modernes sont Platon & Aristote. Platon vivoit environ 400 ans avant J. C., & Bérose doit être par conséquent plus ancien. En reculant l'époque de Bérose jusqu'aux tems qui ont précédé la révolution & la réforme que nous supposons être arrivée dans l'Astronomie

<sup>(1)</sup> Plutarque, Opin. des Philos. L. II, c. 29. (2) Vittuve, Lib. IX, c. 4. Ccc ij

chaldéenne, on place Bérose dans l'enfance de cette Astronomie. On est d'ailleurs d'accord avec l'histoire grecque. Les premieres connoissances de ce genre parvinrent dans la Grece vers cette époque, & cette histoire nous apprend que ce sut Bérose qui les y porta. Les Athéniens frappés, diton (1), des prédictions singulieres de Bérose, lui dressernt dans le gymnase une statue dont la langue étoit dorée; mais nous pensons que cet honneur sut accordé à l'historien & non pas à l'astronome.

Une nouvelle preuve de l'ancienneté de Berose est son opinion sur les dissérens mouvemens de la lune (2). Selon lui elle en avoit trois : l'un autour de son centre, qui étoit la cause des éclipses; l'autre, en longitude, par lequel elle étoit mue avec la sphere céleste, c'est-à-dire, selon le mouvement diurne d'orient en occident; le troisseme en hauteur, par lequel elle paroissoit tantôt haute & tantôt basse. Il est évident que Berose ne connoissoit point l'inclinaison de l'orbite de la lune, & décomposoit son mouvement propre en deux autres selon la longitude & selon la latitude. C'est absolument la premiere enfance de l'Astronomie, que l'on trouve ici. Combien étoit-il donc éloigné des connoissances que nous avons reconnues aux Chaldéens! & combien devoit-il être ancien!

# S. XXXVII.

Outre Bérose, les auteurs sont mention de quelques autres astronomes, desquels l'histoire n'a conservé presque que les noms. Strabon (3) nomme Cidena, Naburianus, Sudinus & Seleucus de Seleucie, mais il ne nous en apprend rien, sinon qu'ils étoient cités par les mathématiciens. Pline (4) cite Ostanes dont nous avons déjà parlé. Suidas (5) nous apprend qu'il y avoit une école de mages qui portoient son nom. Belesis sut encore un astronome chaldéen; c'est lui qui prédit le trône à Arbace. En esset Arbace tua Sardanapale, & régna après lui. On a cru faussement que Belesis étoit le même que Daniel. Les tems ne s'accordent point; Sardanapale sut tué par Arbace plus de 200 ans avant Daniel (6).

# §. XXXIX.

Voil A tout ce que l'on sait des astronomes chaldéens; on n'a pas plus

<sup>(1)</sup> Pline, Lib. VII, c. 37.

<sup>(2)</sup> Cléomede, de Munda, Lib. II, 4.

<sup>(3)</sup> Géographie, Lib. XVI.

<sup>(4)</sup> Liv. XXX, c. 1.

<sup>(5)</sup> Au mot Ostanes.

<sup>(6)</sup> Diodore, Lib. II, c. 19, p. 262.

Justin, Lib. I, c. 3. Veidler, pag. 34.

de détails sur leurs observations. On ne nous dit point de quelle espece étoient ces observations, suivies sans interruption pendant 2000 ans. Ptolemée nous a conservé dix éclipses de lune; la premiere fut faite 721 ans, la derniere 382 ans avant (1) J. C. On y marque le jour, le tems à-peu-près de la nuit; on y dit si c'est la partie boréale ou australe de la lune qui sut éclipsée, le nombre des doigts. Ce qui est assez singulier, c'est qu'il paroît par l'almageste de (2) Ptolemée, que les Chaldéens ne comptoient pas les doigts, comme nous le faisons aujourd'hui, par les parties du diametre de la lune Ils entendoient par un doigt la 12e partie du disque, & non la 12e partie du diametre. Ils estimoient à l'œil apparemment le rapport de la partie éclairée de la lune au disque entier, dont ils ne voyoient cependant que cette partie, ce qui ne rendoit pas l'estimation facile (3). On y trouve une observation de Saturne faite l'an 228 avant (4) J. C. Quant à celles des autres planetes que Ptolemée appelle feulement les anciennes observations, il y a apparence qu'elles ont été faites par Timocharis ou Aristille, & non pas par les Chaldéens.

#### S. XL.

Nous avons dit que les observations suivies des Chaldéens avoient pour objet les apparitions, les stations, les rétrogradations des planetes, les levers & les couchers des étoiles; c'est même comme levers des astres qu'ils obfervent d'abord les apparitions des planetes. Dans le reste du cours de l'année, ils s'imaginerent, pour connoître leur mouvement, de les comparer aux étoiles voisines. Ils déterminoient la distance de la planete à ces étoiles, dont il n'étoit pas nécessaire de connoître les positions, parcequ'on attendoit le retour de la planete à la même distance de ces étoiles, & cela faisoit une révolution achevée. Nous apprenons par l'observation de saturne, de l'an 228 avant J. C., que cette distance étoit mesurée en doigts, dont le degré en contenoit 24 (5). On peut conjecturer qu'ils avoient pris pour commune mesure le mouvement du soleil en un jour, qui est à-peu-près d'un degré, & que ces doigts étoient les 24 emes parties du mouvement de cet astre. Il paroît assez la premier connu.

<sup>(1)</sup> Ptolemée, Almag. Riccioli, Almag. Tom. I, page 250.

<sup>(2)</sup> Lib. VI, c. 7.
(3) Voyez l'Hist. de l'Astron. moderne,

<sup>(4)</sup> Ptolemée, Almag. Lib. XI, c. 7.

Cassini, Elémens d'Astronomie, page 398.

#### S. XLI.

Sextus Empiricus (1) nous a conservé la méthode par laquelle, dit-on, les Chaldéens diviserent le zodiaque en 12 parties, au moyen de la chûte de l'eau. Ils mesuroient l'intervalle de deux levers consécutifs de la même étoile, par l'eau qui s'écouloit d'un vase; ensuite ils partagerent cette eau en 12 parties, & ces portions leur servirent à partager la révolution céleste. Cette méthode sera discutée ailleurs (2). On a dit que par là ils ne pouvoient obtenir des parties égales que sur l'équateur. Les douze constellations du zodiaque devoient être inégales; aussi le sont-elles encore. La méthode que nous avons décrite pour la division du zodiaque (3) est plus simple & plus naturelle que celle-ci, mais elle avoit besoin d'instrumens : elle n'a donc pas dû être la premiere. Elle a servi au contraire à rectifier l'autre; ce sera déjà une source de changemens dans l'étendue des constellations zodiacales. L'inégalité de ces constellations n'avoit point d'inconvénient pour les Chaldéens; ils compterent toujours les degrés sur l'équateur. A l'égard des planetes, comme ils n'observoient leur mouvement que par les distances aux étoiles, la division du zodiaque y étoit assez indissérente. Si Sextus Empiricus attribue aux Chaldéens cette méthode de diviser le zodiaque, cela signifie seulement qu'ils en avoient conservé la tradition. Cette méthode; qui ne peut être que la plus ancienne, appartient à des siecles bien antérieurs aux Chaldéens.

# XLII.

Les Chaldéens établissoient trois cieux différens. Le ciel empyrée, le plus éloigné de tous; ce ciel, qu'ils appelloient aussi le firmament solide, est de feu, mais d'un feu si rare & si pénétrant qu'il traverse facilement tous les autres cieux, & se répand par-tout : c'est ainsi qu'il vient jusqu'à nous. Le second est le ciel éthéré, où est la sphere des étoiles, formées des parties les plus compactes & les plus denses de ce feu. Enfin, le troisieme ciel est celui des planetes (4). On a vu plus haut (5) que les Perses donnoient un ciel particulier au soleil, & un autre à la lune. Ce firmament solide & de seu est sans doute le ciel de la lumiere premiere des Perses, mais les Chaldéens ont ici rectifié leurs idées.

<sup>(1)</sup> Sext. Empir. adv. Mathem. Lib. V,

<sup>(2)</sup> Infrà, Liv. IX, §. 13.

<sup>(3)</sup> Suprà, Liv. II, §. 16.

<sup>(4)</sup> Veidler, pag. 41. (5) Supra, S. 3.

# S. XLIII.

Nous avons parlé des connoissances que les Chaldéens avoient sur les cometes. Nous allons ajouter ici les passages des auteurs qui nous les ont transmises. Stobée (1) nous apprend qu'ils regardoient les cometes comme des planetes qui se cachent à nos yeux pendant quelque tems, & se montrent lorsqu'elles descendent dans les parties voisines de la terre; qu'elles avoient été nommées cometes par ceux qui ignoroient qu'elles sont des astres, & enfin qu'elles sembloient s'évanouir lorsqu'elles étoient reportées dans les profondeurs du ciel, comme les poissons disparoissent en se plongeant au fond de la mer; c'est la comparaison qu'emploie Stobée. D'autres cependant pensoient que les cometes étoient des exhalaisons terrestres, & des météores. Le vent, disoient-ils, porte ces vapeurs dans l'air, où elles s'enflamment, & en s'élevant dans le tourbillon éthéré, elles semblent tourner quelque tems avec lui, jusqu'à ce que leur seu s'étant consommé, elles disparoissent. Séneque s'exprime à-peu-près (2) de même. «Epigenes, dit-il, » & Apollonius Mindien, astronome très expérimenté, qui disent avoir » étudié chez les Chaldéens, ont deux sentimens opposés. Celui-ci assure » que les Chaldéens ont rangé les cometes au nombre des étoiles errantes, » c'est-à-dire, des planetes, & sont parvenus à connoître leur cours. Epige-» nes au contraire dit que les Chaldéens n'ont rien appris des cometes, " si ce n'est qu'elles paroissent s'enslammer, par un certain mouvement de » l'air, agité & pressé en tourbillon ». Il est bien étonnant que parmi les philosophes chaldéens il y en eût qui rangeassent les cometes au nombre des planetes, & qui fussent parvenus à connoître leur cours. Quand elles se remontroient, à quels signes les reconnoissoient-ils? Il ne s'agit plus ici d'observer le lever & le coucher héliaque; ce sont des observations d'un autre genre. La queue, la chevelure, sont des signes incertains qui dépendent de certaines circonstances accidentelles de leur apparition. Leur grandeur également varie, suivant leur distance à la terre, au moment où on les observe. Leur distance des étoiles dépend aussi de la position actuelle de la terre. Avoient-ils donc poussé leurs remarques & leurs recherches jusqu'à connoître le point du ciel où leur orbite coupe l'écliptique, l'angle que font ces deux cercles entre eux, le point du ciel où elles se trouvent le plus près du

<sup>(1)</sup> Eclog. c. 25, p. 63, édit. de Plan- (2) Quast. nat. Lib. 7, c. 3 tin, Anvers, 1575.

foleil, & les autres caracteres par lesquels nous distinguons aujourd'hui les cometes? Mais outre que ces caracteres, pour être saisis, demandent des observations particulieres, c'est qu'ils auroient exigé encore la connoissance du vrai système du monde & de la parallaxe annuelle, qu'ils n'avoient vraissemblablement pas, & sans laquelle une même comete, à chaque apparition nouvelle, auroit pu leur présenter des caracteres dissérens. C'est ce qui nous a fait conclure que les Chaldéens n'ont pu s'élever d'eux-mêmes à cette idée, & qu'elle n'étoit chez eux qu'une tradition; à moins que, comme nous l'avons dit, ils n'aient été servis par un hasard heureux & en même tems bien singulier.

S. XLIV.

Nous avons parlé de l'année astrale des Chaldéens citée par Albategnius, d'où on peut conclure que ces anciens astronomes ont connu le mouvement des étoiles.

Il est certain que cette année n'est point une année tropique. Car pourquoi les Chaldéens se seroient-ils écartés du nombre rond, & auroient-ils ajouté ces 11 minutes, s'ils n'avoient pas apperçu que le tems du retour du soleil à la même étoile étoit plus long que celui de son retour au même solstice, ou au même équinoxe? Cette année n'est point non plus l'année astrale des Arabes du 9e siecle (1), celle-ci est plus courte de 2'. Voici un passage d'où l'on peut conclure aussi la connoissance du mouvement des fixes; « Suivant Celse, on voit dans la doctrine des Perses & dans les mysteres " de leur Mithra, le symbole de deux périodes célestes, de celle des étoiles » fixes, de celle des planetes & du passage de l'ame par ces planetes (2) ». S'ils avoient une période des fixes, ils connoissoient donc leur mouvement. Celse, à la vérité, peut avoir entendu parler de la découverte de ce mouvement par Hypparque, tant célébré par Pline; mais pourquoi l'auroit-il attribué aux Perses? En outre les Perses disent que le monde durera 12000 ans; ils attribuent mille de ces années à chaque signe du zodiaque. Voici le passage. « Le Dieu suprême créa d'abord l'homme & le taureau dans " un lieu élevé, & ils y resterent pendant 3000 ans sans mal, & ces » 3000 ans comprennent l'agneau, le taureau & les gémeaux. Ensuite ils " resterent encore 3000 ans sur la terre sans éprouver ni peine, ni contra-

<sup>(1)</sup> Voyez l'Histoire de l'Astronomie moderne sur l'Arabe Thebith-Benchora. (2) Origene, cont. Celsum, lib. VI; page 290.

<sup>»</sup> diction;

» diction, & ces mille répondent au cancer, au lion & à l'épi. Après cela » au 7º mille répondant à la balance, le mal parut. L'homme se nommoit " Kaiomorh. Il cultiva pendant trente ans la terre, les plantes, l'herbe; &, » lorsque le mille du cancer parut, jupiter étoit dans ce signe : le soleil étoit » dans l'agneau, la lune dans le taureau, saturne dans la balance, mars » dans le capricorne, vénus & mercure dans les poissons (1). Les astres » commencerent alors à fournir leur carriere au commencement du mois » fervardin, ce qui est le norouz; & par la révolution du ciel le jour fut » distingué de la nuit ». Telle est l'origine de l'homme (2). Nous avons transcrit & mis ici sous les yeux des astronomes le passage entier; en cas qu'on pût tirer quelque parti de la disposition des astres qui y est rapportée. Nous doutons qu'on puisse y réussir, parcequ'elle est trop vague. Le lieu des planetes, désigné par le signe, n'est pas une indication assez précise; mais nous remarquerons que la division de ces 1 2000 ans, par l'intervalle de 3000 ans, indique une division de 4 âges, & que l'attribution de 1000 ans à chaque signe, semble renfermer une connoissance, au moins grossiere, du mouvement des étoiles qu'ils croyoient apparemment de 30 en cent ans.

Remarquons que comme Kaiomorh, selon les Perses, parut au septieme mille, les Chinois disent que la durée du tems prescrit a été produite dans la septieme heure d'un jour mystérieux (3) qui est la figure de la durée du

Remarquons encore que ce 7º mille est celui de la balance soselon les Perses, & que les Chinois disent que l'homme est né dans l'équinoxe d'automne. Selon la tradition égyptienne, c'étoit 45 jours après le folstice d'été. Selon la tradition chaldéenne, c'étoit vers le 30° jour de la balance (4). Nous ne nous lassons point, & nous espérons qu'on nous pardonnera de rapprocher les traditions. Ce rapprochement est utile & peut un jour fournir quelques lumieres.

S. XLV.

To u T E s les observations des Chaldéens furent faites dans le temple de Jupiter Belus. Ce temple, qui étoit au milieu de Babylone, fut un des plus

<sup>(1)</sup> Selon Macrobe, à la naissance du monde, la lune étoit dans l'écrevisse, le Lib. I, c. 21.
soleil dans le lion, mercure dans la vierge, vénus dans la balance, mars dans le scor(3) Martini, Hist. de la Chine, T. I, p. 11. pion, jupiter dans le sagittaire, saturne

dans le capricorne. Macrobe, fomn. Scip.

<sup>(4)</sup> Freret, def. de la Chron. pag. 392.

Ddd

magnifiques édifices du monde. Au centre étoit une tour de forme pyramidale, qui avoit, suivant Hérodote (1), un stade de largeur & de hauteur. Hérodote l'avoit vue, & il semble qu'on doive s'en rapporter à lui. Il ne dit point quelle étoit la valeur de ce stade; si c'étoit le stade grec dont M. e Roi (2) a donné la mesure exacte de 94 \frac{837}{1000} toises, la tour auroit eu environ 95 toises de hauteur. Mais nous imaginons plus volontiers que ce stade étoit celui dont on se servoit dans la Perse, & qui étoit, comme nous le prouverons, de 85 toises 3 pieds. En prenant cette mesure pour celle du côté de la pyramide, il en résultera sa hauteur perpendiculaire de 74 toises, c'est-à-dire un peu moins que les pyramides d'Egypte, qui en ont 78 (3).

Diodore, venu plusieurs siecles après Hérodote, dit : « ce temple étant » absolument ruiné, nous n'en pouvons rien dire de bien exact; mais on » convient qu'il étoit d'une hauteur excessive, & que les Chaldéens y ont » fait leurs principales découvertes en astronomie, par l'avantage qu'il y » avoit d'observer de là le lever & le coucher des astres (4) ». M. Danville place les ruines de Babylone à 32° 30' de latitude boréale, avec à-peu-près la même longitude que Bagdad (5).

<sup>(5)</sup> Mémoire de l'Académie des Inscriptions, Tome XXVIII, page 257.



<sup>(</sup>i) In Clio.

<sup>(2)</sup> M. le Roi, actuellement Membre de l'Académie des Inscriptions & Belles-Letties & de celle d'Architecture.

Voyez son bel ouvrage des ruines de la Grece.

<sup>(3)</sup> M. de Chazelles, Mémoires de l'Académie, 1761, page 160.

<sup>(4)</sup> Diodore, Liv. II, Tome I, page

# LIVRE CINQUIEME.

# De l'Astronomie des anciens Egyptiens.

#### S. PREMIER.

I paroît évident que les Ethiopiens sont plus anciens que les Egyptiens, & sont leurs véritables ancêtres. Nous avons déjà cité Lucien, nous ajouterons un passage du même philosophe (1).

"Les Ethiopiens, à ce qu'on dit, sont les premiers qui ont inventé l'As." tronomie, à cause que leur ciel est sans nuage, & qu'ils n'éprouvent pas, comme nous, les changemens des saisons, outre que c'est une nation fort subtile & qui surpasse toutes les autres en esprit & en savoir. Après avoir donc remarqué les phases de la lune, ils en voulurent rechercher la cause, & ils trouverent que cela venoit des dissérens aspects du soleil dont elle emprunte sa lumiere. Ils étudierent ensuite le cours & la nauture des autres planetes, & leur donnerent des noms, non-seulement pour les discerner, mais pour marquer leurs diverses influences. Ensin les Egyptiens ont cultivé cette science, &c...

En effet l'Ethiopie est encore plus sertile que l'Egypte; on y sait quelquesois deux ou trois moissons par an. La chaleur est extrême dans ses plaines, mais elle est tempérée dans les lieux hauts: l'Ethiopie est fort élevée, puisqu'elle renferme les cataractes du Nil; il est donc probable qu'elle a pu être habitée avant l'Egypte. Dans ces tems anciens le delta n'existoit pas; il a été formé par le limon que charrie le Nil; le sol de la basse Egypte s'est élevé, & a paru sur les eaux. Les Ethiopiens, en se multipliant, ont étendu leurs habitations avec les conquêtes du sleuve; ainsi les premieres connoissances des Egyptiens auront été sondées en Ethiopie, où sur la demeure de leurs ancêtres. Les Ethiopiens dissoient encore (2) que les Egyptiens étoient une de leurs colonies qui sut menée

<sup>(1)</sup> Traité de l'Astrologie.

<sup>(2)</sup> Diodore, Liv. I, p. 109.

en Egypte par Osiris. Il est si probable que les choses se sont passées ainsi, que, selon tous les anciens auteurs, la haute Egypte sut peuplée & éclairée la premiere. Ajoutons que le Nil étoit adoré en Egypte (1); il l'étoit de même en Ethiopie. M. le Chevalier Bruss, dans un grand voyage qu'il vient de terminer, a pénétré dans l'Afrique, & a découvert les sources du Nil. Il a vu, suivant ce qu'on nous a dit, que ces sources avoient un culte & des prêtres. Puisque ces superstitions sont descendues le long du Nil, les peuples ont été également transportés, & ce sont les Ethiopiens qui ont dû établir ce culte en Egypte.

Les habitans de Thebes, fameuse par ses cent portes, nommée autrefois Diospolis, se disoient les plus anciens des Egyptiens, & se vantoient que la philosophie, aussi bien que l'Astronomie, avoit pris naissance chez eux. Nous pourrions croire que l'Astronomie cultivée à Thebes, eut sa premiere origine dans l'Ethiopie, si le nom d'Indiens que portoient les Ethiopiens comme les habitans des bords du Gange & une infinité d'autres preuves que nous avons déjà indiquées, n'établissoient pas une parenté certaine entre ces deux peuples. Quelques - unes des opinions philosophiques des Egyptiens font dues aux Indiens. La métempsycose est chez eux un dogme général, au lieu qu'en Egypte elle n'étoit que le sentiment de quelques particuliers. Philostrate dit positivement qu'elle avoit passé de l'Inde en Egypte. Apollonius demandant à Jarchas, chef des Gymnosophistes, ce qu'il pensoit de l'ame: Nous pensons, dit-il, ce que Pithagore vous en a appris, & ce que nous avons appris nous-mêmes aux Egyptiens (2). Le peu d'autorité de Philostrate ne fait rien ici. Quand ce qu'il avance ne seroit point un fait véritable, il y a au moins lieu de croire qu'il parloit d'après les traditions & l'opinion reçue de son tems. Au défaut des faits positifs, ces traditions sont précieuses, & toutes celles que nous avons recueillies jusqu'ici concourent à ramener les connoissances astronomiques à la source commune que nous avons trouvée dans l'Asie.

# §. I I.

THAUT, Hermès ou Mercure, est regardé chez les Egyptiens comme l'inventeur de l'Astronomie. Nous avons soupçonné que c'étoit le second

<sup>(1)</sup> Pignorius mensa isiaca, pages 80, (2) De vitâ Apollonii, Lib. III. 81. Mém. Acad. des Insc. T. XXXI, p. 134.

des Hermès qui a pu passer en Egypte environ 33 siecles avant J. C. Les Arabes reconnoissent ces trois Hermès. Le premier, selon eux, sut Edris ou Henoch, le troisseme est celui qui sut surnommé Trismégiste. On dit qu'il naquit lors de la grande conjonction de Mercure avec le soleil. Nous ignorons ce que les Arabes entendent par cette grande conjonction. Les Arabes conservent de lui un ouvrage intitulé Afrar-Kelam. Il y traite des grandes conjonctions des planetes. Ce livre passe pour supposé, comme celui que nous avons sous le titre de Pimander & d'Asclepius; mais la chose a-t-elle été suffisamment examinée? Ces livres sont toujours très anciens, & sont par conséquent très curieux. On trouve à la bibliotheque du Roi, n°. 1033, un livre qui traite du lever de sirius; livre attribué au premier des Hermès, l'Edris des Arabes (1). Il est bien fâcheux que des ouvrages où l'on pourroit trouver des lumières sur l'antiquité ne soient pas traduits.

#### S. III.

On ne doit pas attendre plus de chronologie dans l'ordre des connois-sances égyptiennes que nous n'en avons trouvé à Babylone. Nous n'avons sur l'antiquité que des lambeaux décousus, nous ignorons ceux qui doivent être rangés les premiers; cependant nous commencerons par la forme de l'année, parceque le besoin du calendrier a produit par-tout les premieres observations astronomiques. Nous avons déjà dit que les Egyptiens eurent des années d'un, de deux, de trois, de quatre & de six mois. Ce sut Horus; sils d'Osiris, qui institua, dit-on (2) celle de trois mois, en partageaut l'année en quatre saisons. C'est de son nom sans doute qu'est venu le mot oros, hora, par lequel les saisons & même l'année (3) étoient anciennement désignées.

Les Egyptiens étendirent ces révolutions destinées à mesurer le tems jusqu'à 12 lunaisons, si l'on s'en rapporte à une ancienne fable expliquée par M. Freret (4). Il conjecture que les Egyptiens ont eu une année lunaire de 355 jours, & voici la fable ou la tradition sur laquelle il se fonde (5). Rhéa eut un commerce illégitime avec Saturne, le soleil s'en apperçut, la maudit, & souhaita qu'elle ne pût accoucher dans aucun mois, ni dans aucun jour de l'annee. Cependant, comme le fardeau pesoit à la déesse, Mercure,

<sup>(1)</sup> Herbelot, Bibliotheque orientale,

pag 449, 450.
(1) Censorin, de die natali, c. 19.

<sup>(3)</sup> Plutarque, in Simpos L. V, quæst. IV.

<sup>(4)</sup> Déf. de la Chron. p. 412. (5) Plutarque, d'Iss & d'Orisis, §. 7.

pour l'en délivrer & mériter ses faveurs, s'avisa d'un expédient. Il engagea la lune à jouer la 70e partie de chacun de ses jours; il gagna, & de ces soixantedixiemes de jour, il composa cinq jours épagomenes, qui furent ajoutés à l'année lunaire. Il est vrai que Plutarque en rapportant ceci, l'applique toujours aux cinq jours épagomenes de l'année folaire; mais, comme le remarque M. Freret, il paroît qu'il ne doit être question que de l'année lunaire, puisque ces cinq jours font la 72e, & non la 70e partie de 360 jours. Remarquons de plus que c'est à la lune & non pas au soleil que Mercure s'adresse. M. Freret suppose que l'année lunaire sut d'abord de 350 jours, composant 50 semaines, & 12 mois de 29 jours 4 heures. Cette idée de M. Freret s'accorde très bien avec l'explication que nous avons donnée (1) des 50 fils d'Hercule & des 50 danaides, qui supposent une année de 50 semaines. Mais, comme l'année lunaire est de 354 jours & un peu plus de huit heures, on s'apperçut bientôt que l'autre année étoit trop courte, & l'on y ajouta cinq jours. C'est dans ces cinq jours que Rhéa sit fes couches, lesquelles furent d'autant plus singulieres, que, n'ayant conçu que quatre enfans, elle en mit cinq au jour, parceque Isis & Osiris étoient restés si long-tems dans son sein, qu'ils parvinrent à l'âge-de connoître l'amour, & qu'ils eurent, dans le ventre même de leur mere, un fils qui fut Horus, Or, comme la premiere fois qu'on ajouta ces cinq jours, ils ne faisoient effectivement partie d'aucun mois, elle éluda, par l'artifice de Mercure, les malédictions du foleil. On pourroit conjecturer encore que c'est à Mercure, ou au Thaut des Egyptiens, qu'est due cette correction de l'année lunaire, puisque dans la fable c'est Mercure qui est l'auteur de la supercherie & du vol fait à la lune.

# S. I V.

Tout ceci n'est qu'une pure conjecture; mais il est certain que les anciens Egyptiens ont compté long-tems par mois, & par des intervalles de plusieurs mois. Quand on lisoit dans leurs annales qu'il s'étoit écoulé 23000 ans entre le regne du soleil & le passage d'Alexandre en Asie, pendant lequel tems des rois avoient régné les uns 1200 ans, les autres 300 ans, il paroît que les prêtres chronologistes étoient eux-mêmes honteux de ces calculs (2); car ils les excusoient en disant que d'abord on avoit mesuré le tems par le cours de la lune, & que les années étoient de 30 jours seulement.

<sup>(1)</sup> Suprà, Liv. IV, §. 3.

<sup>(2)</sup> Diodore, T. I, Liv. I, p. 83.

Alors on peut moins s'étonner de ces rois qui ont régné 1200 années, lefquelles ne valent dans cette supposition qu'environ 100 des nôtres. Ces prêtres ajoutoient que dans la suite les années ont été composées de quatre mois, qui sont la durée de chacune des trois saisons, le printems, l'été & l'hiver (1), d'où vient que chez quelques auteurs les années s'appellent saisons, & les histoires des horographies. Ainsi les regnes de 300 ans de ces autres rois se trouvent réduits à moins de 100 ans.

# §. V.

APRÈS avoir passé par ces dissérentes formes d'années, on imagina de mesurer le tems par les révolutions du soleil; &, pour y consormer l'année civile, on lui donna 360 jours, que l'on partagea en 12 mois (2). Ensin on s'apperçut que cette année s'écartoit de 5 jours de la véritable révolution. Ce furent les Thébains qui sirent cette remarque (3). Ils ajouterent donc à leur année ces cinq jours que l'on nommoit épagomenes.

Diodore de Sicile rapporte qu'Osiris est enterré dans une île que le Nil forme sur les confins de l'Egypte & de l'Ethiopie; son tombeau est environné de 360 urnes, que chaque jour les prêtres remplissent de lait (4). Sur quoi Newton (5) prétend qu'alors, c'est-à-dire au tems des honneurs qu'on a rendus à Osiris, l'année n'étoit que de 360 jours, parcequ'il est assez vraisemblable que le nombre de ces urnes fait allusion au nombre des jours de l'année. Cette date qui remonte à Osiris est si ancienne, que l'année de 365 jours pourroit l'être encore beaucoup (2). Mais M. Freret n'adopte point la conclusion de Newton. Ce savant observe (7) que le nombre de 360 prouve seulement que les cinq jours épagomenes étoient regardés comme ne faisant point partie de l'année. «Nous voyons, dit-il, que, du tems d'Alexandre, les prêtres confacrant diverses choses au soleil, en nombre égal à celui des jours de l'année, ce nombre étoit de 360, quoiqu'on ajoutât cinq jours épagomenes aux 360 jours des douze mois. Les cinq

» jours épagomenes sont nommés dans plusieurs des langues orientales, les

» jours dérobés (8) ».

<sup>(1)</sup> Diodore & Plutarque, dans la vie de 4) Iden Numa.

<sup>(1)</sup> Sincelle, Chron. page 123. (3) Strabon, Géog. Lib. XVII, p. 81. Diodore, T. I, Liv. I, page 105.

<sup>4)</sup> Idem, T. I, liv. I, page 45.

<sup>5)</sup> Chronol. page 79. Paris 1728.
6) Suprà, Liv. I, §. 10, 18, 19.
7) Déf. de la Chron. page 412.

Golius, ad Alfergan.

# §. V I.

Nous apprenons de Pline (1) que les Egyptiens commençoient le jour à minuit. Cependant M. de la Nause (2) cite Isidore qui assure que les Egyptiens comptoient les jours d'un soleil couchant à l'autre, ce qui est conforme à ce que rapporte Theon, que la canicule se levoit à l'onzieme heure, c'està-dire, l'onzieme depuis le coucher du soleil : car il est clair que le lever visible d'une étoile ne peut jamais avoir lieu à onze heures du matin. Il faut croire que, dans différentes divisions du pays, les Egyptiens avoient différentes manieres de compter, ou que ces différentes manieres de compter ont existé dans des tems différens.

#### VII.

Nous avons vu que, suivant nos calculs, la chronologie égyptienne faisoit remonter l'usage des années solaires vers l'an 2887, ce qui est d'accord avec l'institution de la période caniculaire que l'on peut fixer avec Manéthon à l'an 2782. Sirius, ou la canicule, étoit donc observée alors en Egypte.

Cette étoile étoit connue dans la Grece dès le temps d'Eumolpe (3) & conféquemment avant la guerre de Troie (4) : elle doit l'avoir été long-tems auparavant en Egypte. Nous voyons (5) par l'inscription dédiée à Isis, qu'elle étoit connue alors, c'est-à-dire, sans doute, plus de 3000 ans avant J.C. Le changement du lever de cette étoile qui retardoit d'un jour tous les 4 ans, donna lieu aux Egyptiens de former une petite période de 4 années, qui étoit précifément celle de nos années bissextiles; période qu'ils désignoient sous l'emblême d'un arpent de terre, marquant la premiere année par un quart d'arpent, la seconde par deux quarts (6), &c. tout cela ne signifiant que les quarts de jour dont l'année étoit en défaut. La révolution de cette période n'avoit d'autre effet que de renfermer le changement du lever de sirius, qui tous les quatre ans arrivoit un jour plus tard. Il semble que Strabon (7) fasse mention de cette période en l'attribuant aux Thébains,

<sup>(1)</sup> I ib. II, c. 77.

<sup>(2)</sup> La Nause, Mémoires de l'Académie

des Inscriptions, Tome XIV.
(3) Diodore, Livre I, page 24, nous a conservé ce vers d'Eumolpe :

De l'ardent sirius l'étoile étincelante.

<sup>(4)</sup> Eumolpe étoit fils de Musée, l'un. & l'autre, ainsi qu'Orphée, passent pout avoir vécu avant la guerre de Trose. Voyez Fabricius, bibliotheque Greçque

Livre I, c. 6 & 16.

<sup>(5)</sup> Eclaircissemens, Livre I, §. 10.

<sup>(6)</sup> Horus Apollo, Lib. I, c. 5. (7) Strabon, Liv. XVII, page 816.

#### S. VIII.

BAINBRIGGE (1) remarque avec raison que l'année rurale des Egyptiens, qui commençoit avec le lever de la canicule, avoit également tous les quatre ans un jour intercalaire; cela est évident. Nous avons dit que si la canicule s'étoit levée le premier jour d'une année, elle continuoit à se lever le même jour les deux suivantes, mais que, la quatrieme, elle ne se levoit que le second. L'intervalle de ces deux levers embrassoit donc 366 jours. C'est une contradiction, ou du moins une confusion d'idées, que de dire généralement comme Porphyre (2) que les Egyptiens commençoient leur année au folitice d'été, ou au lever de la canicule. Car d'une part leur année religieuse commençoit à tous les jours de l'année folaire, & de l'autre leur année rurale étoit bien fixée au lever de la canicule, mais non au folstice d'été. Ce n'est qu'accidentellement que ces deux phénomenes ont pu concourir ensemble, & chaque année le lever de la canicule tendoit à s'éloigner du folstice par le mouvement progressif des étoiles en longitude. Cependant ces assertions des anciens sont fondées sur quelque raison. Les Egyptiens croyoient (3) que le lever de la canicule avoit présidé à la naissance du monde; le premier de leurs mois étoit appellé Thoth du nom de cette étoile : il étoit assez naturel de penser que le lever de l'étoile, qui y fut placée, lui avoit donné ce nom, & que sans doute l'étoile se levoit alors héliaquement dans le tems du solstice. Chaque commencement d'année devenoit ainsi pour eux l'anniversaire du monde. Godefroy Vendelinus (4), astronome flamand, a imaginé que l'époque, ou le commencement de cette période remontoit à l'année 1263 avant J. C., parceque dans certe année la nouvelle lune, le lever de sirius, le solstice d'été, & le premier jour du mois de Thoth, tombent le même jour, c'està-dire le 5 Juillet (5). Selon lui ce concours assez rare a pu être choisi pour époque, & l'on a dit que l'année égyptienne commençoit au solstice, puisqu'en effet la période sothique, ou la premiere année de cette période avoit commencé ainsi, quoique réellement cela ne soit arrivé que cette année là. Mais Vendelinus s'est trompé (6) en ce qu'au lieu du lever héliaque, il a pris le lever cosmique (7) qui n'eût été d'aucun usage pour les Egyptiens.

<sup>(1)</sup> De anno, canic. c. 4. (2) De antro Nymph.

<sup>(3)</sup> La Nause, Académic des Inscrip-tions, Tom. XIV, pag 347. (4) Riccioli, Almag. nov. T. I, p. 129.

<sup>(5)</sup> Le 5 Juillet, Proleptique ou Julien.

<sup>(6)</sup> Bainbrigge, de ann. canic. c. 4. pag. 37.

<sup>(7)</sup> Le lever cosmique d'une étoile, est celui qui a lieu au moment même du lever du soleil; il est clair que l'étoile n'est pas visible alors.

Bainbrigge a calculé (1) que, dans la basse Egypte, c'est-à-dire sous le parallele de 30° 22', l'an 1322 avant J. C., sirius se levoit héliaquement lorsque le soleil étoit dans le 14° degré de l'écrevisse, & que l'an 138 après J. C. il se levoit lorsque le soleil étoit dans le 26° degré du même signe; d'où il s'ensuit que le lever héliaque de sirius n'a pu concourir avec le solstice d'été, que 2800 ou 900 ans avant notre ère.

# S. I X.

Nous avons des preuves historiques qui établissent le commencement de cette période. Censorin (2) nous apprend que l'année 238 de notre ère sur la 100° de la période sothique. Cette période s'étoit donc renouvellée l'an 138, & conséquemment avoit commencé l'an 1322 avant J. C. En outre les années de Nabonassar, comptées suivant la forme égyptienne, ont leur époque & leur commencement le 26 Février de l'an 747 avant J. C. Or si l'on suppose que, lors de l'établissement de la période, le commencement de l'année ait été fixé au lever de la canicule qui arrivoit à Thebes, en Egypte; vers le 20 Juillet (3), ce premier jour auroit donc retrogradé de 144 jours; ce qui exige un intervalle de 576 ans. Par conséquent le commencement de la période seroit, comme nous l'avons déjà trouvé, de l'an 1322. Ces deux déterminations s'accordent singulièrement bien; & l'on peut regarder l'an 1322 comme une époque de cette période.

# S. X.

In feroit curieux de savoir si cette époque sut la premiere & la date de l'établissement de la période. Manéthon dit (4) formellement le contraire. Selon lui, les pasteurs entrerent en Egypte la 700° année du cycle sothique, ils y resterent 511 ans, & ils y surent chassés par Sésostris, dont M. Freret (5) place le regne en 1570; donc le cycle a commencé en 2782, précisément 1460 ans avant le commencement de l'autre cycle que nous venons de fixer. D'ailleurs si réellement il y avoit en Egypte une tradition que la période caniculaire avoit commencé lorsque le lever de la canicule concouroit avec le solstice d'été, il est sûr que, suivant le calcul de Bainbrigge que nous avons rapporté,

<sup>(1)</sup> Bainbrigge, de ann. canic. Prob. V, pag. 72 & 73.

<sup>(2)</sup> De die natali, c. 21, pag. 115. Riccioli, Tom. I, pag. 129.

<sup>(3)</sup> Sirius se levoit, comme nous avons vu, l'an 1322, le soleil étant dans le 14°

de l'écrevisse, c'est-à-dire, 14 ou 15 jours après le solstice, qui arrivoit alors le 5 Juillet proleptique.

<sup>(4)</sup> Défense de la Chronol. p. 247.

Sincelle, p. 103. (5) Déf. de la Chron. pag. 242, 243.

la canicule devoit en 2782 se lever lorsque le soleil étoit à-peu-près dans le 2° de l'écrevisse; & si on suppose, comme il est naturel de le faire, que ces anciennes & premieres observations ont été faites à Thebes, qui est plus méridionale que Memphis, sirius devoit s'y lever deux à trois jours plutôt, & par conséquent en 2782 pouvoit se lever le jour même du solstice.

# §. X 1.

Nous avons dit que les Egyptiens paroissent avoir fait la durée de l'année solaire de 365j 1/4 précisément, durée trop longue de quelques minutes. Cependant Albategnius attribue aux Chaldéens une année astrale de 365) 6h 11', il l'attribue également aux Egyptiens (1); d'où il semble qu'on en devroit conclure, 1°. que les Egyptiens ont mieux connu la longueur de l'année que nous ne l'avons supposé; 2°, qu'ils ont connu le mouvement des étoiles en longitude. Mais nous croyons que c'est une erreur d'Albategnius. M. Edouard Bernard (2) dit que les prêtres d'Egypte faisoient ce mouvement, comme nous, de 50" 9" 3 par an. M. Bernard ne cite point la source où il a puisé : on peut croire que c'est dans les manuscrits arabes. Quelles que soient ces deux autorités, nous ne pouvons admettre les connoissances qu'elles supposent aux Egyptiens, connoissances qui contredisent ce que nous savons de ce peuple. Nous ferons voir par la suite qu'il est très incertain qu'ils aient observé les éclipses. Il paroît aussi que les Egyptiens n'eurent point l'usage des armilles, ou de ces grands cercles d'airain, placés dans le plan des cercles célestes. Ils auroient eu des points fixes pour mesurer le mouvement des astres, & en compensant par le nombre des révolutions la grossièreté des instruments & des observations, ils seroient parvenus à des résultats plus près de la vérité. Plutarque témoigne cependant que les prêtres égyptiens mesuroient la hauteur du pôle sur l'horison avec une tablette en sorme de tuile saisant un angle aigu sur un plan à niveau (3). Mais on sent que les astronomes n'étoient guere plus avancés avec un pareil instrument.

# S. XII.

Nous ajouterons encore un fait chronologique qui a fait soupçonner que les Egyptiens avoient connu le mouvement des fixes. L'ancienne chronique égyptienne compte 36525 ans entre le regne du Soleil & celui de Nectanebus.

<sup>(1)</sup> Suprà, Liv. V, §. 15.
Albategnius, de scientia stellarum, c. abrégé, T. I, p. 252.

(3) Des oracles qui ont cessé, §. 3.

E e e ij

Sincelle (1), qui rapporte cette chronologie, ajoute que ces 36525 ans étoient la période de la restitution du point équinoxial au premier degré de la constellation du belier. M. (2) Freret observe que les anciens, qui ont connu ce mouvement, l'ont cru environ d'un degré en 100 ans; c'est pourquoi les Grecs, dont le cercle étoit divisé en 360 degrés, comptoient 36000 ans pour cette révolution. Mais les Egyptiens durent l'estimer de 36500 ans, parcequ'ils divisoient leur cercle en 365 degrés (3), suivant le nombre des jours de leur année, comme font encore les Chinois, & leur année étant plus courte d'un quart de jour que l'année solaire vraie, ils durent ajouter 36500 quarts de jour, ou 25 années égyptiennes. En applaudissant à cette remarque, qui est ingénieuse, nous devons dire que la circonstance ajoutée par Sincelle, que ces 36525 ans sont la période d'une révolution des étoiles, est très vraisemblablement une observation de Sincelle même, fondée sur la connoissance postérieure du mouvement des fixes. On a cru long-tems que ces nombreuses années de la chronologie des anciens peuples, étoient des périodes astronomiques, que le calcul avoit fait connoître, & dont la vanité nationale s'étoit appuyée pour se créer une antiquité fabuleuse; en conséquence, lorsque les auteurs chrétiens ont trouvé quelque rapport entre le nombre de ces années & quelques révolutions célestes, ils n'ont pas manqué de le faire observer, & voilà tout ce que signifie sans doute le passage de Sincelle. Remarquons que cette idée appartient primitivement à Proclus. Il dit que la révolution du mouvement des fixes est de 36525, & non de 36000 ans, parceque le mouvement séculaire des fixes n'est point d'un degré précisément, mais d'une partie du cercle divisé en 365 (4).

# S. XIII.

CE n'est pas la seule explication que l'on ait donnée de cette chronologie. Il paroît que les Egyptiens avoient essayé de concilier les mouvemens du soleil & de la lune. Le bœuf Apis étoit consacré à ces deux astres; sa vie étoit limitée à 25 ans (5). Lucain dit:

Hunc genuit custos Nili crescentis in arva. Memphis vana sacris ; illo cultore deorum Lustra sua Phæbes , non unus vixetat Apis (6).

Suprà, Liv. VI, §. 19. (4) Proclus, hypoth. c. 2, p. 388.

<sup>(1)</sup> Pages 51, 52. (2) Défense de la Chronologie, p. 230

<sup>(3)</sup> Censorin, c. 18.

<sup>(5)</sup> Plutarque, in Osiride, §. 27. (6) Pharsale, Lib. VIII, v. 475.

On en peut conclure, ce me semble, qu'Apis vivoit un lustre de la lune. Pharnabe, dans ses notes sur Lucain, a entendu par lustre de la lune un intervalle de 5 mois. Cette période n'a jamais été établie nulle part. Il saut croire que Lucain parloit de quelqu'autre révolution de cette planete. Or il se trouve que 25 années vagues des Egyptiens, de 365 jours chacune, sont 9125 jours, & sont égales à 309 révolutions de la lune à l'égard du soleil; car ces 309 révolutions sont 9124j 22h 51' 27". Au bout de 25 ans, la lune recommence son cours, à une heure près ou environ, au même jour & à la même heure de l'année vague. Il est question de cette petite période de 25 années dans un fragment de Théon (1); d'où il suit, 1°, que cette période est le lustre dont parle Lucain; 2°, que les Egyptiens, comme tous les autres peuples, avoient tenté de concilier les mouvemens du soleil & de la lune, & approprié à leur année vague une période lunaire qui n'appartient qu'à eux.

On a été plus loin. Comme cette période ne ramene point les conjonctions du foleil & de la lune au même point du ciel, on a imaginé qu'ils avoient multiplié leur période caniculaire de 1461 ans par cette période de 25, d'où il étoit résulté une période de 36525 ans qui, selon eux, devoit ramener les conjonctions du soleil & de la lune, non-seulement au même jour & à la même heure de l'année vague, mais au même point da ciel. D'où on conclut que le nombre des années de l'ancienne chronique n'est que le nombre des années de cette grande période. Sincelle (2) paroît favoriser cette explication, puisqu'il dit que la révolution de 36525 ans se résout en 1460, en la divisant par 25. Mais ce ne peut être qu'une réflexion, & nous observerons, 1°, qu'une période si longue ne pouvoit être d'aucun usage ni civil, ni astronomique; 2°. que cette ancienne chronique, qui se termine à Nectanebus, nous paroît assez détaillée pour que ce soit une véritable chronologie, & non pas un calcul. C'est ce qui nous a déterminés à la réduire suivant la méthode que nous avons proposée, & on a vu qu'elle s'accorde très bien avec les autres chronologies égyptiennes.

# S. XIV.

Nous avons cité les deux traditions rapportées par Herodote (3) sur les changemens du lever & du coucher du soleil, & sur l'écliptique, observée

<sup>(1)</sup> Mémoires de l'Académie des Inscripsons, Tom. XXVII, p. 128.

<sup>(2)</sup> Page 52.

<sup>(3)</sup> Hérodote, in Euterpe,

jadis perpendiculaire à l'équateur. Un astronome de ce siecle, le chevalier de Louville (1), qui tenta le premier de prouver que l'obliquité de l'écliptique diminuoit constamment, d'une minute environ par siecle, a imaginé que les Egyptiens avoient eu connoissance de cette diminution, & de sa quantité dans un certain intervalle de tems; qu'ils étoient partis de cette connoissance pour reculér en apparence leur origine, en supposant avoir vu un phénomene qui devoit avoir eu lieu autrefois. En effet, le système du chevalier de Louville une fois admis, l'écliptique avoit pu être jadis perpendiculaire à l'équateur; mais ce système n'explique point les changemens du lever & du coucher du foleil. Ces phénomenes du mouvement diurne ne dépendent que de la position de l'équateur & du pôle à l'égard de l'horizon; tant qu'elle ne change point, les phénomenes demeurent les mêmes. Il n'est pas douteux, que si le pôle du nord que nous voyons s'élevoit fur l'horizon, & passoit au-delà du zenith, nous verrions le soleil passer au méridien du côté du nord, se lever à l'occident, & se coucher à l'orient, comme les peuples qui sont à nos antipodes. Mais la variation de l'inclinaison de l'écliptique, à l'égard de l'équa-, téur, ne peut produire ce changement singulier. D'ailleurs la diminution de l'obliquité de l'écliptique en 11340 ans n'est pas de 2°. Il paroît que les Egyptiens ont réuni deux traditions qui n'avoient entre elles aucune analogie. Nous trouvons chez les Grecs (2) quelques indices qui font soupçonner que les Egyptiens ont eu connoissance de la diminution de l'obliquité de l'écliptique. L'autre tradition reçoit aussi une explication possible, comme on le verra tout-à-l'heure. Ainsi rien n'empêche que ces traditions n'aient quelque fondement réel, quoiqu'Hérodote lui-même n'y ait pas grande confiance. Le défaut des anciens historiens n'est pas de se montrer incrédules, mais Hérodote n'étoit pas en état d'apprécier ces traditions.

# S. X V.

M. Goguet (3) a remarqué que cette tradition se trouvoit chez plusieurs autres écrivains, toujours à la vérité d'une maniere assez confuse. » Platon » raconte dans un de ses dialogues que le mouvement du firmament avoit » changé, de maniere que le soleil & tous les astres avoient commencé à se » lever où ils se couchoient auparavant, & à se coucher où ils avoient cou-

(111) 1

-1.11

<sup>(1)</sup> Acta eruditorum, 1719 Juillet, pag. 281.

<sup>(2)</sup> Suprà , Liv. IX, §. 9.

Infrà, Éclaire, Liv. VIII, \$. 2.

(3) Origine des loix & des sciences, &c.

Tome III, p. 304.

» tume de se lever; en un mot que la machine du monde s'étoit mue tout » d'un coup dans un sens contraire à celui dans lequel elle l'avoit fait jus-» qu'alors. Il accompagne ce récit d'un détail si bizarre des effets de ce bou-" leversement, & d'explications physiques si singulieres, qu'il est aisé de voir » qu'il ne parloit que d'après une tradition extrêmement confuse & embrouil-" lée (1). On peut conclure aussi d'un passage de son Timée, où il rappelle en » deux mots le même événement, que Solon, qui le premier en avoit donné " la connoissance aux Athéniens, l'avoit puisée en Egypte, c'est-à-dire, à la " même source qu'Hérodote. Pomponius Mela parle aussi de la même tra-" dition (2), ainsi que Plutarque (3), Diogenes-Laerce, Achilles-Tatius (4) & » plusieurs autres écrivains de l'antiquité «. Mais tous ces témoignages multipliés n'en composent qu'un seul, celui des Egyptiens : ou bien ils parlent, comme Plutarque & Achilles-Tatius, d'un changement de la route du soleil; ce qui évidemment n'a été avancé par quelques philosophes que pour expliquer le cercle lumineux, nommé voie lactée, qu'ils ont cru être les traces de cette ancienne route : ce n'est donc pas une autorité.

# S. V I.

M. GIBERT, que nous avons déjà cité, a tenté d'expliquer ce passage obscur (5). L'année lunaire est de 354; 8h 48'. Ainsi le commencement de l'année lunaire ne se retrouve d'accord avec le commencement de l'année solaire, qu'au bout de 2835 années solaires tropiques, qui sont précisément 2922 années lunaires (6). M. Gibert pense que, dans le passage d'Hérodote, le mot foleil doit être pris au figuré. En effet, suivant le témoignage de Phavorinus (7), on disoit hases, un soleil, pour dire un jour ou une année. Or M. Gibert observe que dans 11340 ans, la période dont nous venons de parler s'est accomplie quatre fois. Les quatre renouvellemens de cette période donneront, pour ainsi dire, quatre levers du soleil,

(I) In politico.

. 1 3

& si on ne supposoit la révolution de la lune que de 291 12h 44' 3" comme elle est à peu près aujourd'hui, l'année tropique en résulteroit de 3651 5h 48' 15", ce qui prouveroit évidemment que la durée de l'année n'a pas diminué. Mais on n'est pas plus sûr de l'existence de cette période, que de son exactitude; ainsi on n'en peut tirer aucune conclusion.

(7) Phayorinus, Lexicon, au mot ήλιος.

<sup>(2)</sup> Liv. I, c. 9.
(3) De op. philif. Liv. III, c. 1.
(4) C. 24. Uranolog. p. 147.
(5) Mémoires de Trévoux, 1762, pag.

<sup>(6)</sup> En supposant la révolution de la lune de 271 12h 4' 7" ½ comme chez les Chaldéens, on trouve la longueur de l'année par cette période de 3651 5h 49' 11",

ou quatre levers d'année; ou enfin quatre commencemens d'année égyptienne au commencement de l'année lunaire. Mais dans ces 113 40 ans, l'année avoit commencé deux fois dans la saison où elle finissoit au tems d'Hérodote, & fini deux fois dans la saison où elle commençoit. Voilà, selon M. Gibert, le sens emblematique de ce passage. Nous observerons seulement qu'il ne faut point dire, pour expliquer ce que l'on rapporte du foleil qu'il se levoit où il s'étoit couché, que l'année avoit commencé où elle finissoit : c'est ce qui arrive à toutes les années quelconques. Le dernier instant de l'année qui finit, est le même que le premier de l'année qui commence. Ce seroit dire que le commencement de cette année n'avoit point varié. Il faut entendre que les saisons opposées avoient changé de place; c'est en esfet ce qui arrive dans la période supposée par M. Gibert. Dans ces 11340 ans, selon Hérodote, 340 rois avoient régné, ce qui feroit un peu plus de 33 ans de regne pour chacun d'eux. Nous avons fait voir (1) que ces 11340 ans ne sont que des années de trois mois. Ainsi pour admettre la conjecture de M. Gibert, il faut supposer que les Egyptiens n'avoient pas vu s'écouler les quatre périodes entieres qui composent les 11340 ans, & qu'ils en imposoient pour ajouter à leur antiquité.

# XVII.

C'EST aux Egyptiens qu'on attribue l'idée de dédier chacun des jours de la semaine à une des planetes (2). On ne peut douter que la petite période de 7 jours qu'on appelle semaine, n'ait été indiquée d'abord par les phases de la lune, & ne fût le quart de sa révolution. En effet, plusieurs auteurs font cette révolution de 28 jours (3). Cette révolution étoit donc celle de la lune dans le zodiaque de 27j 8h environ. Les anciens n'ont pu se tromper d'un jour & demi, & ceci démontre ce que nous avons établi plus haut (4), qu'avant de faire usage de la révolution synodique de la lune, on s'est servi très anciennement de sa révolution zodiacale. Au reste, cet usage de compter par les semaines n'appartient point particulièrement aux Egyptiens; on le trouve chez presque tous les peuples Hébreux, Assyriens, Egyptiens, Indiens, Arabes; on le retrouve encore chez les anciens habitans des Gaules, des Isles Britanniques, de la Germanie, de l'Amérique (5), &c.

(2) Hérodote, Liv. II.

<sup>(1)</sup> Suprà, Éclairc. Liv. I, §. 18.

<sup>(3)</sup> Vitruve, Architect. Lib. IX., c. 4. Macrobe, fomn. Scip. Lib. I, c. 19.

<sup>(4)</sup> Éclaiteissemens, Liv. I, §. 11.

<sup>(5)</sup> Scaliger, de emend. temp. Mém. Acad. des Ins. Tom. IV, pag. 65. Histodes Voyag. in-12, T. LII, p. 192.

On appelloit ces sept jours en Egypte, les jours des dieux, parceque les planetes portoient le nom des dieux. L'ordre des planetes qui y présidoient, est constaté par le bronze (1) que nous avons déjà cité. On y voit d'abord saturne, ensuite le soleil, la lune, mars, mercure, jupiter & vénus. Dion Cassius (2) est entré dans quelques détails à cet égard. Il dit que cet usage des noms des planetes donnés aux jours de la semaine, passa des Egyptiens aux Grecs, ensuite aux Romains; nous avons vu (1) qu'il étoit beaucoup plus ancien que les Egyptiens mêmes. Il rapporte deux raisons pour expliquer l'ordre qu'on a suivi en imposant ces nons. La premiere se tire de je ne sais quel rapport avec la musique. On suivoit les planetes selon leur distance, saturne, jupiter, mars, le soleil, vénus, mercure, la lune, en ptenant la premiere, la quatrieme, la septieme; c'est-à-dire en en supprimant toujours deux dans l'intervalle. On recommençoit en supprimant les deux premieres, & prenant la troisieme, la sixieme, & enfin la seconde & la cinquieme. C'est ainsi que le samedi fut donné à saturne, le dimanche au soleil, le lundi à la lune, le mardi à mars, le mercredi à mercure, le jeudi à jupiter, le vendredi à vénus. Les Egyptiens commençoient donc la semaine par le samedi, au contraire des Hébreux qui la finissoient par ce jour-là. Un peuple fou de la musique, comme les Grecs, peut s'imaginer entendre l'harmonie des spheres célestes; il voudra que les sept planetes représentent les sept tons de la musique. Dans l'arrangement dont il est ici question, il trouvera l'intetvalle de la quatte composé de quatre sons, intervalle qu'il nommoit diatessaron, & qui étoit pour lui le premier de la musique. Mais les Egyptiens méprisoient cette science : ils la regardoient non-seulement comme inutile, mais comme contraire aux mœurs, parceque son effer est d'amollir l'ame (4). Cette origine n'est donc pas bien trouvée. Ce n'est qu'une invention postérieure des Grecs, qui, ayant réfléchi sur ces noms imposés aux jours de la semaine, y ont vu des rapports de musique qu'ils voyoient par-tout. La seconde raison est meilleure. Les heures de la nuit & du jour étoient attribuées aux planetes; on suivoit l'ordre de leur distance en commençant par saturne, & recommençant par lui à la huiticme heure. La planete qui présidoit à la premiere heure, présidoit au jour entier. Le premier jour fut donc consacré à saturne. La 24e étant à mars, la premiere du jour suivant appartenoit au soleil, & ce jour

<sup>(1)</sup> Supra, Eclaire liv. IV, §. 16. (2) Supra, Liv. III, §. 3.

<sup>(3)</sup> Hist. Rom. Liv. XXXVII, page 38.
(4) Diodore, tom. I, liv. I, pag. 174.

F f f

fut le jour du soleil, &c. On demandera pourquoi les heures étoient dédiées aux planetes? C'est l'ouvrage de l'Astrologie. On étoit persuadé que le monde étoit gouverné, remué, par l'influence des planetes. La naissance des hommes y étoit assujettie. Pour donner des regles à cet art chimérique, il fallut bien attribuer à chaque planete, pour ainsi dire, son département; on leur donna à chacune un jour de la semaine, certaines heures de la journée, asin qu'elles présidassent à la naissance & à la destinée des hommes.

#### S. XVIII.

Les Thébains, & sous ce nom il faut souvent entendre les anciens Egyptiens en général calculoient fort exactement, selon le témoignage de Diodore de Sicile (1), les éclipses de lune & de soleil dont ils donnoient d'avance un détail très juste & très conforme à l'observation actuelle. Il y a apparence que Diodore s'en est rapporté à ce que lui en ont dit les prêtres Egyptiens. Ce terme fort exactement, dit sans doute beaucoup plus qu'on n'en doit entendre.

On croit communément aussi que les Egyptiens observerent les éclipses, & voici les autorités sur lesquelles on se fonde. Diogene-Laerce (2), dit-on, fait mention de 373 éclipses de soleil & de 832 éclipses de lune, observées en Egypte. Diogene ajoute qu'elles avoient été vues dans l'intervalle de 48863 ans. On se rappelle que cet intervalle est celui de la durée du monde jusqu'à Alexandre, selon les Egyptiens; intervalle que nous avons réduit à 6138 ans (3). Nous avons estimé que ces éclipses avoient pu arriver dans l'espace de 12 à 1300 ans, & que leur époque remontoit vers 15 ou 1600 ans avant J. C. On pouvoit donc dire qu'en 48863 ans, ou bien en 6138 ans, on n'avoit vu que ce nombre d'éclipses. C'étoient les seules qu'on eût observées & conservées. Séneque nous apprend encore que Conon dans son voyage en Egypte, 300 ans avant J. C., recueillit & rassembla toutes les éclipses conservées par les Egyptiens. Ces deux témoignages paroissent bien sussifians pour établir ce fait; mais ce qui doit étonner beaucoup, c'est le silence de Ptolemée sur ces observations, c'est le mépris qu'il paroît en faire, ainsi qu'Hypparque, en ne les employant pas dans ses recherches. Si ces observations avoient péri avant que ces deux astronomes parussent, &

<sup>(1)</sup> Tome I, liv. I, p. 109.

<sup>(3)</sup> Suprà, Eclaircissemens, Livre I, §. 14.

<sup>(2)</sup> Diogene-Lacrce, in proemio.

depuis Conon, ils en auroient parlé du moins pour les regretter. Supposera-t-on que dans les annales on n'avoit marqué que le jour où ces éclipses étoient arrivées? Mais l'ancienneté de ces observations peu détaillées les auroit encore rendues utiles. Dira-t-on que les changemens de forme qu'avoit subis l'année égyptienne confondirent tellement les dates, que les astronomes Grecs établis à Alexandrie, n'oserent fonder aucune détermination sur des observations, qui, par cette raison même, deviennent incertaines? Mais on revient toujours à dire : pourquoi Ptolemée n'en a-t-il pas parlé? Pour nous, nous sommes portés à croire que les observations d'éclipses dont il est ici question avoient été faites par les Chaldéens, & portées & conservées en Egypte. Car, 1°. Hypparque & Ptolemée se sont servis en Egypte des observations des Chaldéens, preuve qu'elles y avoient été transportées. 2°. Il n'est nullement vraisemblable que les observations égyptiennes aient pu être recueillies par Conon, & qu'elles n'eussent plus existé en Egypte du tems d'Hypparque, c'est-à-dire 120 ou 130 ans après. 3°. Le recueil de Conon périt donc avec lui dans la Grece, car aucun astronome n'a fait mention de ces observations égyptiennes. 4°. Diogene-Laerce ne cite point les auteurs de ces observations. Il est vrai que les Egyptiens sont nommés dans la phrase précédente; mais les deux phrases ne paroissent pas nécessairement liées. 5°. Séneque, en parlant de ces observations que Conon avoit recueillies, dit conservées, & non pas faites en Egypte.

§. XIX.

CE n'est pas la seule contradiction que l'on rencontre dans la recherche des connoissances qui ont appartenu aux Egyptiens. Aristote, après avoir rapporté l'observation qu'il avoit faite d'une occultation de mars par la lune, ajoute, « Les Babyloniens & les Egyptiens, qui ont été attentiss aux mouve- mens célestes depuis un grand nombre d'années, ont vu arriver le même phénomene à d'autres étoiles, & l'on tient d'eux un grand nombre d'ob- servations dignes de foi (1) ». Que sont devenues ces observations qu'A-ristote connoissoit, & qu'Hypparque n'a point connues? On pourroit soup- conner qu'Aristote n'avoit vu de semblables observations que chez les Chaldéens, & qu'il ne nomme les Egyptiens qu'à raison de leur grande réputation dans la Grece. Il supposoit peut-être que ceux-ci devoient avoir fait en astronomie les mêmes choses que les Chaldéens.

<sup>(1)</sup> Aristote, de calo, lib. II, c. 12.

# §. X X.

LE silence de Ptolemée sur le vrai mouvement de vénus & de mercure, n'est pas moins étonnant. Le système qui fait mouvoir ces planetes autour du foleil appartient aux Egyptiens. Tous les astronomes se sont accordés à lui donner le nom de système égyptien (1). Il est vrai que les plus anciens auteurs qui en ont parlé, Cicéron, Vitruve & Martianus Capella (2), ne disent rien des inventeurs de ce système; mais Macrobe, dans son commentaire sur le songe de Scipion (3), nous en fournit la preuve en le donnant aux Egyptiens, & en l'expliquant d'après eux, comme il est détaillé dans Ciceron & dans Vitruve. Ciceron fait considérer à Scipion le spectacle du ciel & des astres; son objet n'étoit point de déclarer les auteurs de l'arrangement qu'il y développe, & qu'il croyoit celui de la nature. Scipion est censé dire ce qu'il voit, & non comment & par qui le tout a été découvert. Mais. Macrobe ajoute dans son commentaire l'explication qui eût été déplacée. dans le texte, & l'on ne peut douter qu'il ne fût fondé ou sur des ouvrages qui ont péri, ou sur une tradition certaine & non contestée.

# XXI.

On demandera s'il est possible qu'ayant connu le vrai mouvement des mercure & de vénus autour du soleil, ils n'aient pas étendu cette regle à toutes les autres planetes. On croit que les Pythagoriciens (4), comme nous le dirons ailleurs, avoient pris en Egypte l'idée de faire mouvoir les planetes & la terre elle-même autour du foleil. Mais pourquoi ce qui concerne vénus & mercure, ce qui n'est qu'un cas particulier d'une loi générale, s'est-il conservé dans Ciceron, Vitruve & Macrobe, tandis qu'ils ne disent pas un mot de cette loi générale? Faudroit-il penser que les Egyptiens, n'ayant point assez observé les planetes, connoissoient cette loi générale sans l'admettre, la regardant comme peu vraisemblable, & n'avoient adopté que le mouvement de mercure & de vénus autour du soleil, qui leur étoit rendu plus sensible par la circonstance d'accompagner toujours cet astre? Pythagore & Philolaiis, doués d'un meilleur tact pour les idées philoso-

<sup>(1)</sup> Riccioli, T. I, page 101, Tom. II,

pag. 28. & 283.
(2) Ciceron, fomn. Scip. Architect, Lib. IX, c. 4.

Martianus Capella, de nuptiis Phil. lib. VIII, page 189. (3) Lib. I, c. 19.

<sup>(4)</sup> Infrà, Eclaire, livre VII, §. 5.

phiques, auroient alors senti que l'opinion du mouvement de la terre, négligée chez les Egyptiens comme une opinion absurde, étoit l'idée du vrai système du monde.

Une très grande preuve que ces opinions étoient ou dédaignées, ou du moins ensevelies dans un prosond mystere chez les Egyptiens, c'est que Platon qui y sit un long séjour, ne les a point connues. Il rapporte l'ordre des planetes, apparemment suivant le sentiment le plus commun en Egypte, ou du moins suivant les instructions qu'il avoit reçues.

Tout cela ne peut-il pas s'accorder, en disant que les Egyptiens n'ont point eu du tout la connoissance du mouvement de la terre? Pourquoi Platon ne l'auroit-il pas trouvée chez eux comme Pythagore? Pourquoi auroient-ils été plus communicatifs avec le dernier? Pythagore qui a tant voyagé dans l'Orient, en aura rapporté cette connoissance, & voilà pourquoi Platon & Pythagore different sur l'ordre des planetes: l'un parle d'après les Egyptiens, l'autre d'après les Orientaux quels qu'ils sussent. Indiens, Perses ou Chaldéens.

Nous ne disconvenons pas que le silence d'Hypparque & de Ptolemée à cet égard, n'ait beaucoup de force contre le témoignage de Macrobe; mais ce silence exclut également les Chaldéens. S'ils avoient fait cette découverte, les astronomes Grecs qui avoient puisé chez eux, l'auroient connue. A quel autre peuple de la terre pourroit-on attribuer la connoissance que Macrobe attribue ici aux Egyptiens? Quel peuple cultivoit assez l'Astronomie, pour mériter la gloire d'en être seulement soupçonné? Si cette connoissance étoit due aux Grecs, croit-on que, dans le tems de Ciceron & de Vitruve, où les Grecs étoient regardés à Rome comme les plus habiles dans les sciences & les arts, on leur eût enlevé ce qui leur appartenoit réellement pour en transporter l'honneur aux Egyptiens? Il est donc démontré que cette découverte singuliere est l'ouvrage de l'antiquité, & alors il n'y a point de motif pour la refuser aux Egyptiens à qui Macrobe l'attribue. Nous dirons nos conjectures sur le silence de Ptolemée, lorsque nous parlerons de cet astronome. M. Fréret avance que les Egyptiens avoient une idée toute différente que les Grecs sur le système du monde. Ils plaçoient, dit-il, à la vérité, la terre au centre de l'Univers; mais ils la faisoient tourner sur son axe en 24 heures, & regardoient ce mouvement de rotation comme la cause du jour & de la nuit (1). Voilà un fait dont nous n'avons trouvé nulle trace ailleurs.

<sup>(1)</sup> Mémoires de l'Académie des Inscriptions, tom. XVI, p. 218.

Comme M. Fréret ne cite point ses autorités, on ne peut y avoir aucun

#### S. XXII.

Pour suivre le détail des connoissances astronomiques des Egyptiens, nous apprenons de Diodore de Sicile « qu'ils avoient celle du mouvement » propre & annuel du soleil, qui se fait dans un cercle oblique à l'équateur, » & dans un sens contraire au mouvement journalier du premier mo-» bile (1) ». Macrobe (2) leur attribue la division du zodiaque de la même maniere que Sextus Empiricus rapporte qu'elle a été faite par les Chaldéens (3). Macrobe (4) dit ailleurs que les Egyptiens fixerent le commencement du zodiaque au premier degré d'aries, parceque cette constellation occupoit le milieu du ciel le jour de la création du monde. Il est certain que les anciens Égyptiens avoient conservé de prétendues traditions sur le commencement du monde, & sur la destruction de toutes choses, soit par l'eau; soit par le seu. Origene (5) fait mention d'une cérémonie religieuse qui avoit lieu chez eux à l'équinoxe du printems, en mémoire de ce que le monde à cette époque avoit été détruit par le feu. Dans la suite, pour se conformer aux traditions hébraiques rapportées par les Mahométans, ils substituerent un déluge à cet incendie, & ils disoient que ce déluge (6) étoit arrivé lorsque le foleil étoit au premier degré d'aries, Regulus étant dans le colure des solstices. C'est au 45e jour après le solstice que Petosiris & Necepsos, deux astronomes égyptiens dont nous aurons occasion de parler bientôt, disoient que le monde s'étoit renouvellé en fortant de ses cendres (7). Toutes ces traditions font des fables, mais il n'y a point de fable qui n'ait fon origine; origine qui seroit curieuse & souvent instructive. Ce seroit un livre intéressant que celui où on donneroit la clef, ou l'explication, des erreurs populaires. On y trouveroit bien des faits inconnus, & des idées philosophiques défigurées.

Nous ne parlerons point des constellations & de la sphere égyptiennes, parceque nous nous proposons d'en parler ailleurs, en réunissant & en comparant ensemble les connoissances qui nous restent sur les spheres des dissérens peuples (8).

<sup>(1)</sup> Tome I, Lib. I, p. 209.

<sup>(2)</sup> Comment. somn. Scip. c. 21, p. 136. (3) Suprà, Éclair. Liv. IV, §. 1.

<sup>(4)</sup> Macrobe, somn. Scip. lib. I, c. 21.

<sup>(1)</sup> Origene, contra Celfum, lib. V.

<sup>(6)</sup> Murtady, Descript. des Merveilles de l'Egypte, traduct. de Vatier, p. 35.

<sup>(7)</sup> Julius Firmicus, lib. III, c. 1. Fréret, Défense de la Chron pag. 392.

<sup>(8)</sup> Infrà, Eclairc. Liv. IX.

# XXIII.

Les Égyptiens connoissoient les planetes; lorsqu'ils vouloient désigner le nombre 5 dans leur langue hiéroglyphique, ils peignoient une étoile, non pas qu'ils ne sussent que les étoiles sont en très grand nombre, mais parcequ'il n'y en a que 5 qui aient du mouvement (1). Il paroît qu'ils avoient, sinon approfondi, du moins observé avec quelque soin, le cours des planetes, car "ils avoient apperçu leurs mouvemens directs, stationnaires & rétro-» grades. Leur prêtres avoient dressé des tables astronomiques depuis un » tems immémorial (2) ». On ne peut guere penser que les tables astronomiques, dont il est ici question, sussent semblables aux nôtres. Cette Astronomie perfectionnée n'a recommencé que sous Hipparque & Ptolemée. Ces tables étoient peut-être fondées sur quelques regles établies empyriquement d'après les observations, & sans aucun système. Peut-être encore ces regles, semblables à celles dont les Indiens font usage aujourd'hui, étoient-elles également les restes d'une Astronomie antérieure. Ces regles, traduites en langue vulgaire par les Indiens, se sont conservées, tandis que cachées en Égypte sous le voile hiéroglyphique, elles ont péri dans le secret des temples. Ptolemée parle (3) aussi de quelques tables astronomiques perpétuelles qu'on tenta de dresser avant lui, mais, comme il ne dit point qu'elles fussent très anciennes, nous croyons que ce ne sont point celles que Diodore de Sicile avoit en vue.

S. XXIV.

On pourroit croire sur un passage de Diodore de Sicile que les Égyptiens ont connu & même annoncé le retour des cometes. Mais il suffit de le lire avec attention pour être détrompé. « Ils étudioient les influences des pla-» netes sur les êtres sublunaires, & déterminoient les biens & les maux que » leurs différens aspects annonçoient aux hommes. Ils ont souvent rencontré » juste dans les prédictions qu'ils ont faires à diverses personnes de ce qui de-» voit leur arriver, aussi bien que des années d'abondance & de stérilité, des » maladies qui menaçoient les hommes ou les animaux, des tremblemens de » terre & des déluges, ou enfin de l'apparition des cometes (4). Ce passage prouve

<sup>(1)</sup> Horus Apollo, lib. I, c. 13. (2) Diodore, Tome I, Liv. I, page 173.

Macrobe, fomn. Scip. lib. I.

<sup>(3)</sup> Almag., Lib. IX, c. 2. (4) Tome I, liv. I, p. 173.

qu'en Égypte, comme ailleurs, le hasard servoit quelquesois les frippons aux dépens des dupes. Mais il est évident que les cometes n'y sont regardées que comme des météores. Diodore les met dans la même classe que les tremblemens de terre & les déluges. En outre, il a dit en commençant que les Egyptiens étudioient les influences des planetes sur les êtres sublunaires. Ce mot détermine l'idée qu'on avoit des cometes, & fait voir qu'on les croyoit soumises à l'influence des planetes, ce qui est bien loin de les croire ellesmêmes des planetes. Séneque le philosophe décideroit d'ailleurs la question; il s'explique en termes clairs (1). " Eudoxe, dit-il, porta le premier dans » la Grece la connoissance du mouvement des planetes; il n'a point parlé » des cometes; d'où il semble que les Egyptiens, quoique livrés à l'étude » du ciel, n'ont point cultivé cette partie de l'Astronomie. Depuis ce tems » Conon, observateur curieux & diligent, rassembla les éclipses du soleil » conservées en Egypte : il ne fait aucune mention des cometes. Si les Egyp-» tiens avoient fait quelques découvertes à cet égard, il n'auroit pas manqué n de les rapporter ». On voit par ce passage que les Egyptiens se mêloient de prédire l'avenir. Quoique moins célebres dans ce genre que les Chaldéens, ils avoient leur astrologie & leur divination. Ces deux prétendues sciences étoient même liées à la Médecine. Les prêtres avoient un livre sacré. d'après lequel ils jugeoient, par l'état du ciel & par certains signes, quelle feroit l'issue d'une maladie (2),

# X X V.

PÉTOSIRIS & Néceplos, astronomes égyptiens, sont ceux à qui on atctibue l'estimation de la distance des corps célestes que nous avons rapportée plus haut (3). On présume que Pétosiris étoit un prêtre, & Nécepsos un roi de la Basse Egypte (4). Ils étoient tous deux contemporains, & très versés dans l'astrologie (5). Pétosiris avoit composé quelques ouvrages qui sont cités par Vettius Valens (6). Les deux vers suivans, qui sont d'Ausonne (7), fixeront le tems où ces deux hommes ont vécu, s'il est de la compétence d'un poëte de décider un point de chronologie.

> Quique Magos docuit mysteria vana Necepsos, Et qui regnavit sine nomine mox Sesoostris,

<sup>(1)</sup> Quast. nat. Lib. VII, c. 13. (2) Horus Apollo, liv. I, c. 38.

<sup>(3)</sup> Suprà, liv. VI, §. 13.

<sup>(4)</sup> Julius Firmicus, lib. VIII, c. 5. Veidler, p. 58.

<sup>(5)</sup> Pline, Lib. VII, c. 49.

<sup>(6)</sup> Scaliger, Can. Isag. lib. III, page

Fréret, Défense de la Chron. p. 408. (7) Ep. XIX.

Si Sésostris régna en 1570 (1), Necepsos auroit donc vécu dans le seizieme siecle avant l'ère chrétienne. Cependant Manéthon (2) place Necepsos dans la 36cme dynastie, qui précéda celle des Perses, & le fait régner immédiatement avant Psammenitique; ce qui répondroit environ au 7cme siecle avant J. C. Si ces mesures ne sont pas plus anciennes, elles ne donnent pas une grande idée de l'Astronomie égyptienne. Le désaut de ces déterminations n'est pas seulement de donner des quantités beaucoup trop petites, mais encore des quantités qui ne sont pas entre elles dans le rapport convenable. La distance de la lune est ici, par exemple, des deux tiers de la distance du soleil, tandis qu'elle n'en est pas la 60cme partie. Cela prouve que la méthode qu'on employa, étoit aussi mauvaise & aussi fausse que les mesures étoient grossieres.

S. XXVI.

No us, ajouterons quelques détails sur les mesures du diametre du soleil par le moyen des cadrans & des clepsidres. Au jour de l'un des équinoxes, on marquoit sur un cadran le lieu de l'ombre du style, au moment où le bord supérieur du soleil dardoit le premier rayon au dessus de l'horizon. On observoit attentivement le soleil pendant qu'il s'élevoit, pour saisir le moment on l'on appercevoit son diametre entier, & marquer le lieu de l'ombre lorsque l'extrémité de ce diametre touchoit encore à l'horizon (3). L'intervalle de ces deux points d'ombre, comparé au chemin que l'ombre devoit parcourir dans une heure, donnoit le rapport du diametre du foleil au cercle de sa révolution diurne. Pour que cette méthode soit praticable, il faut supposer, ce que Macrobe, qui est fort ignorant en Astronomie, n'a point dit, que le cadran étoit équinoxial, c'est-à-dire, que le plan, où étoient marquées les divisions des heures, étoit dans le plan de l'équateur céleste. Cette méthode quoiqu'elle semble astronomique, n'est point bonne, parcequ'au moment où le soleil se leve, l'ombre est soible & mal tranchée, mais sur-tout parceque les réfractions varient beaucoup à l'horizon, & peuvent altérer sensiblement le diamettre du soleil. Aussi les Egyptiens le trouverent-ils par ce moyen de la neuvierne partie d'une heure, ou de 1° 40', c'est-à-dire, un peu plus que triple du véritable.

S. XXVII.

111s mesurerent encore ce diametre par leurs clepsidres (4). Ayant com-

<sup>(1)</sup> Suprà, §. 10.

<sup>(2)</sup> Sincelle, pag. 75, 76.

<sup>(3)</sup> Macrobe, Com. fomn. Lib. I, c. 20.

<sup>(4)</sup> Cléomede, de Mundo, Lib. II, c, 1.

paré la quantité d'eau qui s'écouloit pendant le tems que le disque du soleil emploie à monter sur l'horizon, à celle qui s'écoule pendant une révolution diurne entiere, ils trouverent qu'elle en étoit la 700eme ou la 750eme partie; ce qui équivautà 28' 48", ou 30' 52". La premiere ne s'éloigne du véritable diametre que de quelques minutes, & la seconde pourroit passer pour exacte. La méthode est cependant mauvaise, mais sans doute que les erreurs se sont compensées. Ce moyen de mesurer le tems par l'écoulement de l'eau est désectueux à cause des vîtesses qui changent continuellement. En outre, les réfractions horizontales varient à chaque instant; mais le principal défaut vient de ce que le soleil monte obliquement sur l'horizon: il est donc plus long-tems à monter, & par cette raison les Egyptiens auroient dû trouver un diametre trop grand, si les erreurs ne s'étoient pas compensées. La méthode ne seroit bonne à cet égard que le jour de l'équinoxe, & pour des peuples placés sous l'équateur, parcequ'alors le foleil s'éleve perpendiculairement. On dit bien qu'ils firent l'observation le jour de l'équinoxe (1); mais l'Egypte est assez éloignée de l'équateur, pour que la différence y soit sensible.

#### S. XXVIII.

Nous avons parlé de la direction des faces des pyramides aux quatre points cardinaux. Cette direction suppose que les Egyptiens savoient tracer une ligne méridienne; opération qui a ses difficultés, lorsque l'on vise à une certaine exactitude. Nous verrons (2) que le célebre Ticho s'étoit trompé de 18' sur la position de la sienne. On ne doit pourtant pas imaginer que les anciens Egyptiens aient surpassé cette exactitude; il ne faut pas mettre du merveilleux dans ce récit. Voici ce qu'en dit M. l'Abbé de la Caille, chargé par l'Académie des Sciences de la rédaction des manuscrits de M. de Chazelles qui sont dans la bibliotheque de cette Académie. « M. de Chazelles, » ayant appliqué la boussole graduée, dont l'aiguille étoit longue de quatre » pouces, sur les faces de la pyramide où il avoit observé, trouva, ayant » égard à la déclinaison de l'aimant, que ces faces étoient nord & sud, est & » ouest, autant qu'il est possible de le déterminer avec une pareille boussole; ce y qui lui paroît une belle preuve de l'immobilité de la ligne méridienne, " puisque les pyramides, ayant été bâties long-tems avant l'invention de la » boussole, ne peuvent avoir été ainsi orientées que par des observations

<sup>(1)</sup> Proclus, in hypotip. c. 3.

<sup>(2)</sup> Histoire de l'Astron. moderne.

vignoles pense que les pyramides, ainsi dirigées dans le sens du méridien, pouvoient avoir servi aux Egyptiens à déterminer le tems des équinoxes, lorsque le soleil commençoit à éclairer la face boréale, ou lorsqu'il cessoit d'y porter sa lumiere (2). Mais il est visible que cela ne pouvoit être exact que dans les années où l'équinoxe arrivoit au soleil levant ou couchant. Dans tout autre cas l'observation étoit assujettie à l'incertitude d'un demi jour.

Homere, qui parle de l'Egypte, de Thebes, de ses cent portes, garde le silence sur ces pyramides. M. Goguet (3) a pensé qu'elles n'étoient point construites, ou du moins achevées du tems de ce poëte, c'est-à-dire environ 900 ans avant J.C.; ce qui s'accorde assez avec la derniere date que leur assigne Diodore de Sicile (4). Nous avons dit que ces deux dates pouvoient subsister ensemble, en supposant que celle de 1000 ans marque l'établissement des pyramides de Memphis ou du Caire, & celle de 3400 ans l'ancienneté des pyramides qui étoient près de Thebes dans la haute Egypte. Si Homere ne s'est pas avancé jusques-là, il n'a pu avoir connoissance des pyramides, puisque dans cette supposition celles de Memphis n'existoient pas de son tems.



<sup>(1)</sup> Mém. Acad. 1761, pag. 10. (2) Miscellan. Berol T. IV, p. 10.

<sup>(3)</sup> Tome III, page 60. (4) Tome I, Liv. I, c. 134.

# LIVRE SIXIEME.

DE l'Astronomie des Grecs & des Romains, dans les tems anciens, & dans la Secte Ionienne.

S. PREMIER.

LA chronologie, l'histoire de la Grece, n'offrent des dates certaines que depuis l'établissement des olympiades, 776 ans avant J. C. Nous pouvons cependant remonter plus haut, à l'aide de quelques calendriers anciens qui contiennent des observations, & que le tems a respectés. Nous allons expliquer l'usage que nous en pouvons faire, & fur quels principes cet usage est appuyé. Nous ignorons si les Grecs eurent des années d'un jour, mais ils en eurent de trois mois, & on cite les peuples d'Arcadie (1). Plutarque (2) dit que ces années des habitans de l'Arcadie étoient de 4 mois. On cite aussi les Acarnaniens qui en avoient de six mois (3), d'un équinoxe à l'autre, de sorte que les jours croissoient une année & décroissoient toute l'année suivante. Quand ils s'aviserent d'employer la révolution du soleil à la mesure du tems, ils ne connoissoient pas exactement la durée de cette révolution; ils entrevoyoient seulement qu'elle étoit plus longue que douze lunaisons; ils firent usage d'une année lunaire, vague, qui n'avoit d'abord que douze lunaisons. Comme il ne falloit pas beaucoup de tems pour voir combien cette année s'écartoit du cours du foleil, ils ajouterent de tems en tems un treizieme mois intercalaire. Les observations du lever & du coucher des étoiles étoient la regle des travaux de la campagne. On en avoit formé des calendriers dont quelques-uns nous ont été conservés presque entiers dans les anciens auteurs. On en retrouve aussi des fragmens; mais les uns & les autres se contredisent le plus souvent; d'où il résulte que ces fragmens appartiennent à dissérens calendriers & à différentes époques.

<sup>(1)</sup> Censorin, c. 19. Pline, Lib. VII, c. 48.

<sup>(2)</sup> Plutarque, in Numa, § 19. (3) Solin, Polyhistor. c. 1.

# S. II.

En esfet, celui qui avoit servi pendant un certain espace de tems, à la longue ne pouvoir plus servir. Le mouvement progressif des étoiles en longitude fait continuellement retarder les levers & les couchers de ces étoiles Supposons qu'une belle étoile puisse être apperçue le matin un peu avant le lever du foleil, lorsqu'elle est éloignée de 10° en longitude de cer astre, & que dans un certain tems ce phénomene de sa premiere apparition ait été apperçu le jour même de l'équinoxe du printems, l'étoile étant moins avancée dans l'écliptique de 10°: au bout de 72 ans son mouvement en longitude l'aura fait avancer d'un degré; au bout de trois fois 72 ans, elle ne sera plus qu'à sept degrés de l'équinoxe; ce jour là elle ne sera pas visible le matin, parcequ'elle sera trop près du soleil, & ce ne sera que lorsque cet astre aura sait encore trois degrés, c'est-à-dire trois jours & plus après l'équinoxe, qu'elle pourra être apperçue. Il a donc fallu changer les calendriers pour que les pronostics des changemens de la température de l'air fussent conformes à la vérité, pour que le labourage & ses autres travaux champêtres se fissent dans le tems convenable. En outre les points cardinaux, c'est-à-dire les points des équinoxes & des solstices, étoient désignés par le tever & le coucher de certaines étoiles, comme nous l'avons déjà observé. On disoit : sirius se leve héliaquement quatre jours après le solftice d'été; & c'est ainsi qu'on savoit chaque année que le soleil commençoit à redescendre vers l'équateur, quoique son mouvement à cet égard fût pendant quelques jours insensible. Les calendriers ne quadroient donc plus, quant aux équinoxes & aux folftices, avec l'éclat du ciel. Il fallut les réformer : de là font nés successivement les calendriers qui semblent se contredire, & qui different d'autant plus, qu'ils ont été dressés dans des tems plus éloignés.

S. III.

Depuis Hypparque, qui a observé l'équinoxe du printems dans le 19 du signe du bélier, les astronomes y ont fixé cet équinoxe. Les quarre points cardinaux ont été également fixés, puisqu'ils ne peuvent l'être l'un sans l'autre. Les astronomes ont séparé les signes des constellations, ils ont laissé celles-ci s'avancer le long de l'écliptique, & ils ont donné le nom de sa constellation à l'espace de ce cercle que la constellation même occupoit au siecle d'Hypparque. Avant lui les astronomes établissoient chacun pour leur

tems le lieu de l'écliptique, c'est-à-dire le degré de chaque constellation où répondoient les quatre points cardinaux; & comme ces points changent de place par le mouvement des étoiles, on trouve plusieurs déterminations très dissérentes dans ces anciens calendriers. Les points cardinaux y sont placés aux 1', 2, 4, 6, 8, 10, 12 & 15° degrés des constellations. Ces dissérentes positions indiquent un nombre égal de calendriers, rectifiés les uns après les autres. Nous chercherons bientôt à ranger ces positions suivant les époques convenables. Elles ont toutes été recueillies par les compilateurs; soit que ces écrivains aient attribué les dissérences qu'on y remarque à des erreurs d'observation, & qu'ils aient mieux aimé donner plusieurs déterminations, que de faire un choix incertain; soit qu'en attribuant ces changemens à quelque cause inconnue, ils aient voulu les conserver comme des moyens propres à découvrir la cause dont ils sont les essets.

# S. I V.

LE plus ancien de ces calendriers est celui qui place ces points au 15e degré des constellations (1); & puisque Chiron passe pour l'inventeur de l'Astronomie dans la Grece, & sur-tout des figures des constellations, il est juste de lui attribuer cette détermination qui, comme on le verra, a été faite à peu près de son tems (2).

Il y a bien quelque doute sur ces connoissances astronomiques attribuées à Chiron. Elles ne sont appuyées que sur un passage de St. Clément d'Alexandrie, qui n'est pas bien clair (3); mais ce sera Musée, si l'on veut, à qui ce calendrier doit être rapporté. La chose n'est pas bien importante. Il paroît que Musée (4) plaça la génération des dieux (5), c'est-à-dire les héros de la Grece, sur la représentation du ciel, ainsi il seroit l'auteur du globe céleste. Quoi qu'il en soit, les paroles d'Eudoxe sont sormelles à l'égard de cette sixation des équinoxes & des solstices. « Secundus circulus » in que conversiones assiva siant; in eo situm est medium cancri. Tertius est » circulus in que siunt equinoxia; in eo positum est arietis & chelarum medium.

» Quartus in quo conversiones hibernæ accidunt, in eo capricorni medium

" est " (6). Ces trois cercles dont il est ici question, sont les deux tropiques

<sup>(</sup>r) Achilles Tatius, c. 23.

Hypparque, Comm. sur Aratus, L. I, c. 10. (2) Infrd, Eclairc. Liv. XI, §. 38.

<sup>(3)</sup> Goguet, T. II, p. 180.

<sup>(4)</sup> Infrà, Liv. IX, §. 48. (5) Veidler, p. 8.

<sup>(6)</sup> Hypparque, Comment. fur Aratus. In Uranol. Lib. II, p. 212.

& l'équateur; & si l'on imaginoit qu'Eudoxe entend qu'ils passent par le milieu des signes, relativement à leur largeur & non pas à leur longueur, on trouvera d'autres passages (1) où, en parlant des colures, il dit que ces cercles passent par le milieu des quatre signes du bélier, de l'écrevisse, des serres du scorpion & du capricorne; ce qui détruit l'objection.

# §. V.

M. Frert (2) a remarqué que c'est en conséquence de cette détermination des points tropiques au milieu des signes, que l'on a imaginé une maniere de les combiner, en joignant ensemble ceux dans lesquels l'amplitude ortive du soleil & la durée des jours étoit la même, c'est-à-dire, les signes, qui, étant également éloignés de l'équateur, se couchoient & se levoient aux mêmes points de l'horizon. On les accouploit ainsi:

#### L'écrevisse.

| Les gémeaux.  | Le lion.      |
|---------------|---------------|
| Le taureau.   | La vierge.    |
| Le bélier.    | La balance.   |
| Les poissons. | Le scorpion.  |
| Le verseau.   | Le sagittaire |

# Le capricorne.

L'écrevisse & le capricorne étoient nommés azigos, c'est-à-dire inaccouplables; il faut faire attention que, s'ils étoient inaccouplables de signe à signe, ils ne l'étoient cependant pas en eux-mêmes; car la premiere moitié s'accouploit très bien avec la seconde, puisque le solstice partageoit le signe en deux parties égales. Lorsqu'on eut placé & six eles colures au commencement des signes, il n'y eut plus de signes solitaires ou azigos; mais on les accoupla disséremment & comme on pourroit le faire aujourd'hui.

| Les gémaux.    | L'écrevisse.   |
|----------------|----------------|
| Le taureau.    | Le lion.       |
| Le bélier.     | La vierge.     |
| Les poissons.  | La balance.    |
| Le verseau.    | Le scorpion.   |
| Le capricorne. | Le sagittaire. |

<sup>(1)</sup> Hypparque, Comment. sur Aratus. In Uranolog. Lib, II, p. 207, 208.

<sup>(2)</sup> Défense de la Chron. p. 463. Petau, Uranol. dissert. p. 84.

Ces différentes combinaisons servoient aux regles de l'astrologie judiciaire. Mais il est évident qu'on y retrouve la tradition conservée de la fixation des équinoxes & des solstices au quinzieme degré des signes. C'est ainsi que des préjugés absurdes ont consacré certaines découvertes des astronomes, & les ont fait respecter par le tems.

# S. V I.

LA sphere que décrit Eudoxe dans les fragmens qui nous ont été transmis par Hypparque (1), c'est-à-dire, la position des constellations à l'égard des cercles de la sphere, est telle qu'elle devoit être 1350 ans avant J. C. Newton, qui attribue cette sphere à Musée, contemporain de Chiron, remarque qu'elle doit avoir été réglée après l'expédition des Argonautes & avant la destruction de Troye (2), puisque les Grecs qui ont donné aux constellations des noms tirés de leur histoire & de leurs fables, & sur-tout qui ont voulu y consacrer la mémoire de ces sameux avanturiers, connus sous le nom d'Argonautes, n'auroient pas manqué d'y placer les héros qui se signalerent devant Ilion, & de leur donner d'avance l'immortalité qu'ils devoient recevoir d'Homere.

La chronologie d'Hérodote & de Thucydide place la prise de Troye environ 1284 ans, & le P. Pezron 1209 ans (4) avant l'ère chrétienne. Ainsi cette sphere est du 13° ou 14° siecle avant J. C. Nous yerrons qu'elle a dû être réglée vers l'an 1353, & non en 936, comme le prétend M. Newton, qui diminuoit de 4 ou 5 siecles la durée des anciens tems de la Grece. Ceci sera discuté par la suite (4).

# S. VII.

En supposant que Chiron ou Musée eussent contribué à répandre cette description dans la Grece, ni l'un ni l'autre n'en étoit l'auteur. La position des étoiles dans les cercles de cette sphere est établie avec tant d'exactitude, qu'elle ne peut être l'ouvrage d'une Astronomie naissante. Tant de justesse annonce une science très anciennement cultivée, sans doute dans l'Orient; pussqu'il est certain qu'elle n'avoit pu l'être alors dans la Grece. La sphere d'Eudoxe a été réglée dans la Chaldée ou dans la Perse, & cette

<sup>(1)</sup> Comment, sur Aratus.

<sup>(2)</sup> Chron. des anciens royaumes réformée. Paris, 1728, pag. 87, 88,

<sup>(3)</sup> Défense de la Chron. page 72. Antiquité rétablie.

<sup>(4)</sup> Infrà, Liv. IX, §. 37. connoissance

connoissance fut le fruit des premieres communications de la Grece avec l'Asie. Les Grecs dont le caractere étoit de s'approprier tout, qui avoient l'art de déguiser leurs larcins, par la teinture nationale qu'ils donnoient à ce qui ne leur appartenoit pas, ont seulement changé les noms des constellations de la sphere étrangere.

S. VIII.

L'HER CULE Grec naquit 900 ans avant Hérodote, vers l'an 1383 (1). Il étoit à-peu-près contemporain de Chiron. Il étoit fils d'Alcmene, & se nommoit Alcée. Comme il choisit un genre de vie semblable à celui de l'ancien Hercule, les Grecs l'ont revêtu du nom & de la gloire de ce premier Hercule (2). En conséquence, la fable rapporte qu'Hercule, dans le douzieme & le dernier des travaux qu'Euristée lui avoit imposés, passa en Afrique pour y chercher les pommes d'or du jardin des Hespérides; il y délivra les filles d'Atlas enlevées par des pirates. Ce prince en reconnoissance de ce service, lui enseigna l'Astronomie, il lui communiqua l'invention de la sphere; " & comme Hercule fut le premier qui apporta en Grece l'inven-» tion de la sphere, on seignit à ce propos qu'Atlas s'étoit reposé sur lui » du fardeau du monde, les hommes racontant d'une maniere fabuleuse un sa fait véritablement arrivé (3): Vossius (4) cite un fragment du Palamede » de Sophocle, où le poëte loue Hercule d'avoir fait connoître le premier » les mouvemens des astres ». Mais comme cela se rencontre dans les fables où l'histoire est défigurée par la tradition, les tems ne s'accordent pas. Atlas est beaucoup plus ancien (5), & l'on ne peut douter qu'il ne soit question ici de l'Hercule oriental, que les Grecs auront dépouillé pour honorer le fils d'Alcmene. D'ailleurs si Hercule apporta la sphere dans la Grece, ce ne fut point en Afrique qu'il fut la chercher; elle y est venue évidemment de l'Asie (6). Hercule n'acheva cependant pas le voyage dans la Colchide : il fut abandonné par les Argonautes dans la Troade, où il prit & saccagea Troye. Ce fut là sans doute qu'il connut la sphere.

# S. IX.

On cite quelques autres personnages de ce tems. Orphée à qui on attribue

<sup>(1)</sup> Déf. de la Chron. page 63.

<sup>(2)</sup> Diodore, liv. I, page 49.
(3) Diodore, T. II, liv. IY, page 62.

<sup>(4)</sup> De Scien. Mathemat. c. 32, p. 43.

<sup>(5)</sup> Supra, Eclairc. liv I, §. 10. (6) Infrà, Eclairc. liv. IX, §. 16, 18, 49,

plusieurs ouvrages, une Astronomie & une Théogonie (1). Cicéron prétend que les vers orphiques ont été composés par Cercops, pythagoricien (2). Ces connoissances n'en seroient pas moins orientales; elles auroient été recueillies par Pythagore, au lieu de l'avoir été par Orphée; mais nous les croyons beaucoup plus anciennes. Elles étoient la base des connoissances grecques. C'est-là qu'Hésiode & Homere avoient puisé. Ciceron pouvoit être mal instruit, & nous pensons qu'elles appartiennent réellement à Orphée, on du moins à son tems.

Nous ne décidons point si ces connoissances vintent directement de l'Orient dans la Grece. Une partie avoit passé auparavant par l'Egypte où elle sut recueillie par les Grecs qui y voyagerent. Diodore de Sicile en nomme un grand nombre; Orphée, Musée, Mélampe, Dédale, Homere, Licurgue, Solon, Platon, Pythagore, Eudoxe, Démocrite. « Il n'est aucun » d'eux, dit-il, du passage ou du séjour duquel on ne montre quelques » marques, comme leurs portraits, ou quelque ouvrage, ou même quelque » lieu qui porte leur nom. Orphée y a pris ses orgies, ses mysteres, la fable » de l'enser (3), &c. ...

§. X.

Dès le tems de la guerre de Troye, les Grecs navigeoient, en observant les étoiles voisines du pole. Ulysse s'en servit pour diriger la course de son vaisseau; & quand on diroit qu'Homere a fait un anachronisme, en donnant à Ulysse un art qui n'étoit pas connu de son tems, il s'ensuivroit toujours que l'art est antérieur au poëte qui en parle. Ces étoiles étoient sans doute celles de la grande ourse.

M. Pluche a pensé que cet usage pour la navigation étoit l'origine du nom d'ourse donné à cette constellation; & son étymologie, qui peut n'être pas vrai, est assez ingénieuse pour trouver place ici. Il remarque (4) que les Phéniciens nommoient dans leur langue cette constellation qui leur indiquoit leur route, dobebe, ou doubé, constellation parlante. Or ce mot doubé signifioit aussi une ourse dans la même langue, & les Grecs dans la leur lui en ont donné le nom. Il est certain qu'en arabe elle s'appelle encore dubbeh, l'ourse (5). Elle s'appelloit aussi callisto, qui en phénicien signifioit

<sup>(1)</sup> Veidler, page 8.
(2) Ciceron, de nat. Deorum, l. I, n. 38.
(4) Spectacle de la Nature, tome IV, part. 2, entret. 2.

<sup>(3)</sup> Diodore de Sicile, lib. I, sect. 2, (5) Riccioli, Almageste, tome I, page 403.

falut. Tous ces noms, felon lui, étoient relatifs aux services que rendoient aux gens de mer ces étoiles boréales. Nous pensons & nous croyons avoir prouvé que cette constellation a porté très anciennement le nom d'ourse (1). De ces deux significations confondues, les Grecs ont composé l'histoire d'une nymphe aimée de Jupiter, que la colere de Junon changea en ourse, mais que l'amour de Jupiter plaça dans le ciel. On a dit encore qu'elle ne se couchoit jamais, parceque la jalousie de la déesse lui avoit ôté le privilege des autres étoiles, d'aller passer la nuit dans l'Océan, & n'avoit pas voulu qu'en se plongeant sous l'horizon, elle se dérobât à ses regards. Quoi qu'il en soit de ces sables, le privilege ou le malheur qu'avoient les deux ourses de ne se point coucher dans la mer, a fait donner leur nom, ou celui d'Arctique, au cercle qui, ayant le pole pour centre, touche l'horizon, parcequ'il renserme toutes les étoiles qui ne se couchent pas.

Les deux ourses ont servi également dans la Grece à naviger. En tout les Grecs n'avoient pas grand besoin des étoiles, parcequ'ils ne faisoient que le cabotage, ils ne connurent même, ou du moins ne sirent usage de la petite ourse que beaucoup plus tard, & vers le tems de Thalès. Ovide dit;

Esse duas Arctos, quatum hæc Cynosura vocatur, Sidoniis, helicen graia carina notat. Magna minorque feræ, quarum regit altera graias, Altera sidonias, utraque sicca, rates (2).

Le P. Riccioli (3) pense que les Sydoniens, les Phéniciens & les Carthaginois se servoient de la petite ourse, parceque dans leurs navigations plus étendues & plus méridionales que celles des Grecs, la grande ourse se concendit quelques ous pouvoit leur manquer au besoin; mais cette constellation suffisoit aux Grecs dont les courses se bornoient à l'Archipel & au Pont-Euxin. L'étoile que nous nommons polaire, qui est en esset très près du pole aujourd'hui, & s'en approchera encore davantage dans quelques siecles, en étoit alors éloignée de plus de 15°. Vers le tems de Chiron, la véritable étoile polaire étoit l'étoile « du dragon, qui n'en étoit distante que de 5°. M. Fréret (4) veut consistent ceci par un passage d'Hygin que voici. Videmus in extremà caudà draconis stellam esse, que in se versatur, & in eodem loco constat. Ce passage ne se trouve point dans le troisieme livre d'Hygin que

<sup>(1)</sup> Suprà, Eclaire. liv. I, §. 10. (2) Ovide, Fast. 3, Riccioli, loco cit.

<sup>(3)</sup> Riccioli, loco citato.

<sup>(4)</sup> Déf. de la Chron. p. 448. H h h ij

nous avons parcouru. Hygin dit, au contraire, en parlant de la petite ourse: Sed in prioribus caudæ stellis una est insima, que polus appellatur, ut Eratosthenes dicit, per quem locum ipse mundus existimatur versari (1).

# S. XI.

La sphere décrite du tems de Chiron ne parut désectueuse, on du moins on n'eut de nouvelles connoissances à cet égard que vers le tems d'Hésiode; c'est l'époque d'un nouveau calendrier. Mais avant d'assigner une date aux dissérens calendriers, aux dissérentes déterminations des colures & des points cardinaux, il est bon d'observer que les anciens rapportoient à l'équateur la position de tous les astres. Il y a apparence que cette maniere de compter les longitudes a été générale. On la retrouve chez les Chinois, & les Grecs qui ont copié les Égyptiens & les Chaldéens, l'ont fort long-tems conservée. En voici quelques preuves.

Geminus, qui écrivoit environ un siecle après Hypparque, dit dans son calendrier (2) qu'Eudoxe plaçoit l'équinoxe du printems au 6° du belier, & le solstice d'hiver au 4° du capricorne. Eudoxe ni Geminus n'ignoroient pas que la distance de ces deux points sur l'écliptique est de 270°, il ne s'en trouve cependant que 268; c'est une preuve démonstrative que ces déterminations étoient prises sur l'équateur & non sur l'écliptique. En esset, selon M. Fréret (3), 604 ans avant J. C. la premiere étoile d'aries avoit 353° 52′ 50″ d'ascension droite, & précédoit par conséquent le colure équinoxial de 6°. Cette même année l'étoile a du capricorne avoit 266° 18′ 29″, & l'étoile p 266° 37′ 57″ d'ascension droite. Ces deux étoiles étoient par conséquent au 4° environ avant le solstice d'hiver. Eudoxe, dans cette détermination de l'équinoxe du printems & du solssice d'hiver, les rapporte donc à l'équateur.

Ammien Marcellin (4) dit que, selon Archimede, l'équinoxe du tems de ce grand géometre se saisoit au 2° du belier. Archimede avoit dressé un planisphere sur ses observations (5); Ptolemée en parle (6). Il mourut l'an 214, âgé de 75 ans; il étoit donc né l'an 289, lorsque la premiere étoile du belier étoit par son ascension droite au 27° 52′ 50″ des poissons, c'est à-dire environ à 2° du colure équinoxial.

<sup>(1)</sup> Poeticon ostronomicum, page 499,

édition 1742. (2) Uranolog. pages 67, 69.

<sup>(3)</sup> Désense de la Chron. page 465:

<sup>(4)</sup> Lib. XXXVI.

<sup>(;)</sup> Voyez l'Histoire de l'Astrer enie moderne.

<sup>(6)</sup> Almag. Lib. III, chap. 1.

Enfin au tems d'Hypparque la premiere étoile d'aries se trouva dans le colure même de l'équinoxe, c'est-à-dire qu'elle eut o' o' o" d'ascension droite, ensorte que la constellation commençoit avec le signe.

Columelle (1) nous apprend qu'Hypparque mettoit cette étoile au 1° d'aries. Or il est certain que cette éroile ne pouvoit être alors au commencement des signes par sa longitude, elle ne pouvoit y être que par son ascension droite. Elle n'a eu 0° de longitude que 388 ans avant J. C., & au tems d'Hypparque, 150 ans avant l'ère chrétienne, elle avoit déjà environ 3° 20'. L'usage étoit donc alors de rapporter les étoiles à l'équateur, & c'est ainsi qu'on doit entendre les expressions d'Eudoxe & d'Hypparque. Le P. Petau en donne encore quelques autres preuves (2).

# S. XII.

Cz principe une fois établi, il sera aisé de trouver le tems où l'étoile, c'est-à-dire la premiere étoile remarquable du belier, précédoit en ascension droite l'équinoxe de 15, 12, 10, 8, 6, 4 (3), 2 & 0 degrés. Les longitudes qui y répondent sont 115 160 44', 115 200 2', 115 220 13, 115 24° 25', 11s 26° 46', 05 1° 0', 05 3° 12'. On trouvera que 2 du belier, qui en 1750 étoit dans os 29° 41' (4), à raison du mouvement d'un degré en 72 ans, a dû avoir ces différentes longitudes successivement 1342, 1105, 948, 789, 631, 315, 167 ans avant J. C. ces différentes déterminations indiquent un pareil nombre de calendriers qui ont été réglés ou apportés dans la Grece. Elles nous fournissent un fil pour nous guider dans les progrès de l'Astronomie grecque, & pour en connoître quelquesois les auteurs; car en fixant la date de ces déterminations, il est naturel de les attribuer aux astronomes qui ont été célebres dans le même tems. La premiere est donc celle de Chiron ou de Musée; la seconde en 1105 est d'un auteur inconnu; la troisieme en 948 est du tems d'Hésiode, qui suivant M. Fréret (5), vivoit en 916 ou 920; la quatrieme en 789 précede l'époque de Nabonassar; la cinquieme en 631 appartient au siecle de Thalès; la sixieme est due à Archimede; enfin la septieme est l'époque des premiers travaux astronomiques d'Hypparque.

<sup>(1)</sup> De re rustica, lib. IX; c. 14. (z) Uranol. Dissert. lib. II, c. 2.

<sup>(1)</sup> Nous supprimons cette détermina-

tion, parcequ'elle est la même que la pré-

cédente : on vient de le voir tout à l'heure,

<sup>(4)</sup> Fund. Asir. de M. de la Caille. (5) Fréret, Défense de la Chronologie, page 459.

# , main a reason of the S. XIII.

I paroît que les Auciens s'étant fort exercés aux observations du lever & du coucher des étoiles, y apportoient beaucoup d'attention, & obtenoient une certainé exactitude. En voici la preuve. Hésiode dans son second livre donne les précèptes d'agriculture relatifs aux Pléiades.

Pleiadibus Atlante natis orientibus
Incipe messem; atationem verò occidentibus.
Quæ quidem noctes, & dies quadraginta
Occultantur: rursum verò, circumvolvente se anno
Apparent, primum ut acuitur ferum.

Cette circonstance de l'occultation des Pléiades enveloppées pendant quarante jours & quarante nuits dans les rayons du foleil est remarquable. Le P. Petau (1) a calculé qu'au tems d'Hésiode la premiere étoile des Pléïades se couchoit le soir lorsque le soleil étoit dans 0° 51' du belier, la derniere lorsqu'il étoit dans 4° 8'. Cette derniere se levoit le matin lorsque le soleil se trouvoit dans 11° 4' du taureau. Quand il est question de l'apparition ou de la disparition des Pléiades, c'est de leur amas, ou de la perite constellarion entiere que cela doit s'entendre; ainsi pour trouver l'intervalle entre l'un & l'autre de ces phénomènes, il faut prendre celui qui a lieu entre le moment où la premiete étoile disparoissoit, & celui où la constellation entiere se remontroit, c'est-à-dire où la derniere étoile se levoit héliaquement. Le foleil parcouroit donc 40° 13' pendant cet intervalle, qui est par conséquent de 40 jours environ. On ne peut demander une plus grande précision, d'autant que ces étoiles ne sont pas des plus brillantes. Le passage d'Hésiode est authentique & démonstratif. Il prouve que 920 ans avant J. C. ces levers & ces couchers étoient observés avec une grande exactitude. Il est donc démontré que les jours de ces observations peuvent servir à déterminer les tems où elles ont été faites, & les calculs de ce genre que nous ayons déjà établis, ne portent point à faux.

# S. XIV.

Le troisieme calendrier où les colures sont fixés au 10° des signes, sut réglé vers 948 & vers le tems d'Hésiode. Ce poët e nous indique lui-même son âge, suivant la remarque de M. Fréret (2), en nous apprenant dans son

<sup>(1)</sup> Uranolog. differtat. livre II, page (2) Défense de la Chronologie, p. 459.
Hédode, op. & dies, v. 564.

poème sur les travaux de la campagne, que dans son tems arcturus se levoit 60 jours après le solstice d'hiver. Riccioli a calculé le tems où ce phénomène a dû arriver (1), & il trouve que c'est vers 953 ans avant J. C. Les observations des étoiles ont été réellement multipliées dans le temps d'Hésiode. On en trouve un assez grand nombre dans les calendriers de Ptolemée & de Geminus qui se rapportent à ce siecle (2). M. Fréret regarde Hésiode comme beaucoup plus instruit qu'Homere. « Le premier connoissoit la dissérence des » climats, & remarque que pendant l'hiver le soleil se leve plus tard dans la

- » Grece qu'il ne fait pendant le même tems dans le pays des Noirs & des
- " Ethiopiens. Les divers préceptes d'agriculture astronomique qui font ré-
- » pandus dans ce poeme cadrent tous exactement avec le tems auquel vivoit
- » Hésiode, & on peut les regarder comme des lambeaux du calendrier publié
- » alors (3)».

Il paroît cependant qu'Homere connoissoit la dissérence de longueur des jours suivant les latitudes. Il semble avoir en vue les pays où le soleil ne se couche point lorsqu'il fait dire à Ulysse:

Altiportam Læstrigoniam, ubi pastorem pastor
Vocat adducens: ille verò educens exaudit.
Ubi etiam insomnis vir duplices excipit mercedes,
Unam boves pascens, alteram argenteas oves pascens.
Propè enim & noctis & diei sunt viæ.

# Et lorsqu'il dit des Cimmériens:

Hic verò Cimmeriorum virorum populique urbesque
Aere & nebula tecti. Neque unquam eos
Sol splendens aspicit radiis;
Neque cum ascendit ad cœlum stelliserum;
Neque cum rursus cœlitus ad terram convertitur.
Sed nox tristis extensa & super miseros homines (4).

Les connoissances rensermées dans ces vers d'Homere sont confuses & mêlées d'absurdités. Il croyoit que les régions glacées devoient être toujours couvertes de nuages, & qu'on n'y pouvoit jouir des rayons du soleil. Il imaginoit que le soleil ne montoit au ciel étoilé que lorsqu'il s'élevoit sur l'horizon. On ne savoit donc point alors dans la Grece qu'il y eût des étoiles

<sup>(1)</sup> Almag. tome I, page 463. (2) Défense de la Chronologie, p. 479 & suiv.

<sup>(3)</sup> *Ibidem*, page 460. (4) Homere.

Geminus, in Uranol. c. 5, p. 23.

dessous comme au-dessus. Homere semble parler des éclipses; on soupçonne même qu'il a désigné les cometes: mais cette supposition nous paroît trèsgratuite. Les expressions d'Homere ne signifient peut-être que ces globes de seu-, ces météores ignés qui attirent l'attention des navigateurs & du peuple (1).

§. X V.

L'A quatrieme détermination des colures fixés au 8° des signes qui tombe à l'an 789, se trouve dans un intervalle de tems compris entre Hésiode & Thalès, sur lequel l'histoire grecque ne donne aucune lumiere. On ne peut en assigner l'auteur. Ces dissérentes corrections faites à la sphere ne sont point l'ouvrage des Grecs. Nous traçons ici les progrès de leurs connoissances & non de leurs inventions. On verra par ce que nous allons dire de l'année grecque, que des peuples qui en connoissoient si mal la durée, ne pouvoient pas bien déterminer la position des points cardinaux.

# S. XVI.

HÉSIODE nous apprend que de son tems la forme de l'année grecque étoit de 12 mois & de 360 jours (2). Les Grecs, qui, comme la plupart des autres peuples, compterent d'abord par des révolutions lunaires, formerent ensuite une année de 12 de ces révolutions. La révolution de la lune est àpeu-près de 29 jours & demi; ils firent en conséquence leurs mois de 30 jours en nombres ronds, & leur année de 360 jours. Cette année civile n'étoit ni solaire ni lunaire. Elle étoit plus courte de 5 jours que la révolution du soleil, & plus longue de 6 que la durée de 12 lunaisons. Cependant l'agriculture demandoit que l'année fut réglée sur le cours du soleil. Les anciennes annales de la Grece disoient que cela leur avoit été prescrit par l'oracle de Delphes, qui leur enjoignoit dans les sacrifices & dans les sêtes solemnelles, non-seulement d'avoir égard aux usages de la patrie, mais encore d'y observer trois choses (3). Rien n'étoit moins clair que cet oracle; il leur plut d'entendre que ces trois choses étoient les jouts, les mois & les années, & de penser qu'il falloit faire accorder les années au cours du soleil, les mois & les jours à celui de la lune. Nous laissons cette sable pour ce qu'elle est : nous

lato populorum. Il parle sans doute des météores, ou des étoiles tombantes.

chercherion

<sup>(1)</sup> Sol ex calo periit, mala autem in-

Odysse Y v. 356, & au v. 73 A de l'Iliade. Le poëte parle de ces étoiles éclatantes: Que natis portentum, vel exercitui

<sup>(2)</sup> Hésiode, in op. & dieb. lib. II.

Veidler, page 67.

<sup>(3)</sup> Geminus, c. 6, page 31.

chercherions plus volontiers la cause de leurs efforts à cet égard dans le préjugé, qui a régné parmi les anciens, que l'intérvalle qui ramene les nouvelles lunes aux mêmes jours & aux mêmes heures de l'année solaire, ramenoit aussi tous les astres, c'est-à-dire les planetes, au même aspect (1). Mais, sans en chercher d'autre raison, les tentatives des Grecs pour régler leur année sur le cours du soleil, sont assez sondées par les besoins de l'agriculture. En conséquence, comme ils s'étoient apperçus qu'à-peu-près de deux ans en deux ans il arrivoit à la lune de recommencer 13 sois son cours avant que le soleil eût achevé le sien, ils s'imaginerent que l'année solaire comprenoit exactement 12 révolutions ½ de la lune, ils ajouterent de deux en deux ans un mois intercalaire de 30 jours, & cette période de deux ans fut leur dietéride (2); mais elle les jetta dans de très grandes erreurs.

En effet comme l'année folaire ne surpasse l'année lunaire que d'environ 11 jours, le mois intercalaire de 30 jours qu'ils ajoutoient au bout de deux ans, les écartoit de 8 jours à chaque période de deux années, il fallut bientôt retrancher les jours qu'on avoit mis de trop. Cette forme d'année est si absurde, qu'elle n'a pu naître que dans des tems de barbarie. Cela est cependant attesté par un passage d'Hérodote qui introduit Solon parlant ainsi à Crésus (3). "J'apprécie à 70 ans la durée de la vie humaine. Ces 70 ans pont 25200 jours, en omettant les mois intercalaires. Si pour faire répondre les saisons aux années, vous ajoutez un mois de deux en deux ans, vous aurez 35 mois intercalaires; qui sont encore 1050 jours; ainsi la durée de la vie humaine est de 70 ans ou de 26250 jours, dont il n'y en a pas un qui ressemble à un autre par les mêmes événemens «. Nous ne concevons pas comment ils entendoient la chose; mais ces 70 années en valoient près de 72, ou faisoient 70 ans de 375 jours environ.

Solon (4) remédia en partie à ce défaut, en introduisant l'usage des mois pleins & caves, c'est-à-dire, des mois alternativement de 29 & de 30 jours, parcequ'effectivement deux révolutions lunaires sont à peu-près 59 jours. Alors l'année sut purement lunaire, mais cette correction ne s'établit d'abord qu'à Athênes; l'ancienne sorme prévalut plus ou moins de tems dans les différentes villes de la Grece. On voit par les écrits d'Hippocrate (5) qu'il faisoit encore les mois de 30 jours.

<sup>(1)</sup> Scaliger, de Emendat, temp. Lib. II, pag. 71.

Diodore, Liv. XII.

<sup>(2)</sup> Censorin.

<sup>(3)</sup> Hérodote, Lib. I, sub. init. Voyez aussi Geminus, Lib. II, c. 6.

<sup>(4)</sup> Uranolog. Dissert. Lib. IV, p. 137.

<sup>(5)</sup> Ibidem.

# S. XVII.

M. V EIDLER remarque que, 776 ans avant l'ère chrétienne, les Grecs devoient connoître la véritable durée de l'année solaire, puisque Iphitus, roi d'Elide, qui établit ou renouvella les jeux Olympiques, voulut que ces jeux suffent célébrés chaque 4eme année, au milieu du premier mois, & à la pleine lune qui suit le solstice d'été (3). Cette connoissance du solstice semble supposer la longueur de l'année. Il ne faut pas cependant croire que les Grecs sussent alors en état d'observer, ou même de connoître directement le tems du solstice. Nous imaginons qu'il étoit annoncé par le lever héliaque de quelque étoile. La pleine lune, qui suivoit cette apparition, déterminoit le premier mois de l'année olympique & la célébration des jeux, indiqués à la pleine lune du premier mois, & toujours après le solstice. Cette forme d'année renfermoit une intercalation tacite d'un mois, que Cléostrate développa par la suite.

Pour s'en convaincre, il suffit d'examiner la forme de l'année (2) olympique. Elle étoit réglée de maniere que le premier mois devoit commencer avec la néoménie, afin que la pleine lune tombât le 15. Quatre ans de 360 jours font 1440 jours. 48 lunaifons completes font 1417j 11h 14'. On ajoutoit donc une 49eme lunaison à la quatrieme année, ce qui faisoit 1447 jours environ. Au bout de 4 ans la nouvelle lune, au lieu d'arriver le 1 du mois, seroit arrivée le 8; pour remédier à cet inconvénient, on ajoutoit chaque année deux jours à la fin du dernier mois, excepté la quatrieme où on n'ajoutoit qu'un jour. Ces jours n'étoient point censés faire partie de l'année, ils étoient employés à faire l'élection des magistrats de l'année suivante. Telle fut l'année olympique & la tétraétéride. Mais tous les 4 ans les jeux olympiques auroient rétrogradé de 14 jours, & au bout de 50 ans ils auroient été transportés au solstice d'hiver, si les Grecs n'avoient pas eu quelque signe céleste qui les avertit du moment du solstice, & qui leur sit, de tems en tems, ajouter tacitement le mois, que l'on vint après à ajouter régulièrement par intercalation. Ce signe ne pouvoit être que l'apparition d'une étoile. Voilà suivant nous le seul moyen d'accorder le témoignage formel d'Hérodote, avec la période olympique, ou la célébration de ces jeux, fixés à la pleine lune après le solstice d'été, dans le premier mois de leur année. Il faut même

<sup>(1)</sup> Pyndare, Ode 111. Veidler, p. 69.

<sup>(2)</sup> Scaliger, de Emendat. temp. Lib. I, pag. 25.

remarquer que si l'année olympique commençoit ainsi un peu avant le solstice d'été, leur année civile jusqu'au tems de Méton a commencé au solstice d'hiver (1). Ciceron (2) dit, d'après Héraclide de Pont, que les habitans de l'Île de Zéa, près de l'Eubée, avoient coutume chaque année d'observer le lever de la canicule, & d'en tirer des connoissances si l'année seroit salubre ou pestilentielle. Ils commençoient donc leur année au lever de la canicule. Aristée, fils d'Apollon & de la Nymphe Cyrene, établit un autel dans cette isle, & régla qu'on y feroit des sacrifices à Sirius (3), pour que les vents étéliens soufflassent pendant les 40 jours des ardeurs de cet astre. Le lever de sirius apportoit une espece de peste : Aristée obtint des dieux que ces vents souffleroient pour emporter ce que l'air avoit de dangereux. Les habitans de Calabre offroient aussi des sacrifices à Sirius (4). Tous ces faits prouvent que les Grecs se servoient du lever héliaque des étoiles pour régler & réformer leur calendrier.

# XVIII.

Les Romains étoient beaucoup plus avancés pour la regle du calendrier que ne l'étoient les Grecs à l'époque où nous fommes. Les habitans de Lavinie avoient des aunées de 13 mois (5), ce qui sembleroit supposer une intercalation. Cependant comme ces anciens peuples de l'Italie avoient des mois inégaux, qui n'étoient point réglés sur la lune, ils pouvoient en avoir plus de 12 sans intercalation. En effet, à Albe, le mois de Mars avoit 36 jours, Mai 22, Août 18, Septembre 16. A Tusculum, Juillet avoit 36 jours, Octobre 32. A Rizza, ville du Latium, Octobre avoit 39 jours (6). Les Romains eux-mêmes avoient des mois de 20 & de 35 jours & plus (7).

C'est une question de savoir si les Romains ont eu primitivement une année de 10 mois, comme quelques écrivains le rapportent, ou de 12, comme il est plus naturel de le supposer. Les Romains étoient partagés entre ces deux opinions (8). Scaliger, qui nie que leur année ait jamais été de 10 mois, donne de son opinion des preuves qui ne sont pas concluantes (9). Nous ne sommes pas plus portés que lui à le croire. Nous pensons qu'en général

<sup>(1)</sup> Vide Infrà, §. 26. Liv. VII, §. 7. (2) De Divinat. Lib. I, §. 36.

<sup>(3)</sup> Germ. César, Comment. sur Aratus, in aquario.

Scaliger, Notes sur Manilius, pag. 366.

<sup>(4)</sup> Ibidem, p. 54. (5) Solin, Polyhistor, c. 1.

<sup>(6)</sup> Censorin, de die natali, c. 22.

<sup>.(7)</sup> Plutarque, in Numa.

<sup>(8)</sup> Ibidem.

<sup>(9)</sup> De Emend. temp. Lib. II, pag. 164.

Iii ij

toutes les mesures du tems se rapportent au mouvement des astres; nous n'en trouvous point, ce semble, qui puisse produire une période de 10 mois, mais cette raison n'est pas suffisante pour contrebalancer le témoignage de Solin & de Macrobe. Il est vrai que Plutarque dit que leur année étoit de 360 jours, leurs mois depuis 20 jusqu'à 35, & plus, sans autre regle, sinon que les 12 mois fissent 360 jours. Mais cette année arbitraire, qui n'est réglée ni sur le soleil, ni sur la lune, tant pour l'année même, que pour les mois qui la divisent, nous paroît absolument chimérique. Il paroît plus naturel de s'en rapporter au témoignage de Macrobe (1) qui dit que Romulus donna 304 jours, & 10 mois à l'année; à Solin (2) qui parle de la chose avec assez de détail. Il dit, comme Macrobe, que l'année des Romains fut d'abord de 304 jours & de 10 mois, commençant à Mars, & finissant à Décembre; les 6 premiers de 30 jours, & les 4 derniers de 31. Cet ordre fut changé, parcequ'on résolut de se régler sur la révolution de la lune; & comme on reconnut que 12 lunaisons faisoient 354 jours, on ajouta 51 jours à l'année, soit qu'ils eussent apperçu que l'année lunaire excédoit un peu 354 jours, soit seulement par la dévotion qu'ils avoient au nombre impair. Cette même dévotion leur fit retrancher un jour à chacun des 6 premiers mois; cela fit 57 jours, dont ils composerent deux nouveaux mois, Janvier de 29, & Février de 28, qui, parcequ'il étoit le feul qui fût pair, devint un mois malheureux: on le dédia aux morts, il fut le mois des expiations (3).

# S. XIX.

Nous ajouterons peu de chose à ce que nous avons dit de l'année de Numa. Nous remarquerons seulement que Macrobe se trompe, lorsqu'il dit que Numa tenoit des Grecs cette forme d'année. Les Grecs n'eurent leur octaétéride que long-tems après. Quant à la connoissance du vrai système du monde, que l'on attribue à ce prince, on se sonde sur un passage de Plutarque. Ce philosophe (4), en parlant du temple rond que Numa avoit dédié à la déesse Vesta, au milieu duquel étoit conservé le seu sacré, insere qu'il pensoit que le seu, c'est-à-dire le soleil, étoit au centre du monde. Mais Plutarque cite les Pythagoriciens, dont en esset c'étoit l'opinion, & il est plus que vraisemblable que cette allusion leur appartient. Ils sont venus après

(3) Le nombre des jours, des mois est le passage est rapporté.

<sup>(1)</sup> Saturnal, Lib. I, c. 12, 13, 14. rapporté différemment par Censorin, c. 20.
(2) Solin, loco citato: (4) Infrà, Éclairc. Liv. VIII, §, où

Numa, & ont donné à fon édifice des vues savantes & cachées, auxquelles il n'avoit pas sans doute songé. D'où lui étoient venues ses connoissances sur le mouvement des astres? Apparemment de l'Egypte. On ne croira point que la nymphe Egérie les lui ait révélées, ainsi que ses loix. Mais comment eut-il communication avec l'Egypte? C'est ce qu'on ne sait point.

# S. XX.

Nous avons dit que Numa est plus ancien que Pythagore & se disciples. Quelques auteurs ont écrit que Numa étoit Pythagoricien: rien n'est plus saux. Pythagore vint en Italie à-peu-près dans le tems que Brutus délivra sa patrie de la tyrannie de Tarquin (1). Quand on prétendit avoir trouvé le tombeau de Numa, & ses livres qui y étoient rensermés, on publia qu'ils concernoient la philosophie pythagoricienne (2); mais si ce préjugé eut quelque saveur chez les Romains, il su fondé sur le respect qu'ils avoient pour Pythagore, & comme le génie de Numa paroissoit presque divin, eu égard au siecle barbare où il vivoit, ils crurent que ce prince avoit puisé sa sagesse dans les écrits du philosophe (3). Cette anecdote prouve la modération des Romains; il est vrai que leurs prétentions n'étoient pas tournées de ce côté. Les Grecs n'auroient pas été si modestes, & n'auroient pas attribué à un étranger la gloire qui eût appartenu à un de leurs grands hommes.

# S. XXI.

Numa chargea les prêtres du soin de faire les intercalations qu'il avoit prescrites; il leur enjoignit même de consulter par l'observation les mouvemens du soleil & de la lune, pour être sûrs de ne point s'écarter de leurs cours. Mais le zele & les connoissances s'éteignirent avec lui. Les intercalations mêmes furent négligées, le calendrier tomba dans la plus grande consusson, soit par ignorance & par inattention, soit même aussi par la fraude des prêtres qui abrégeoient l'année, pour avancer la magistrature des gens qui les payoient, ou pour faire durer moins celle des hommes en place qu'ils n'aimoient pas. Ils avoient encore en vue de favoriser les marchés des publicains (4). Ce désordre subsista tant que dura la république romaine, & jusqu'à Jules-César. Les Romains n'étoient pas plus avancés sur la connois-

<sup>(1)</sup> Ciceron, Tuscul. Quast. Lib. IV,

<sup>(2)</sup> Pline, Lib, XIII, c. 13.

Bayle, Pythagore, remat. B.

<sup>(3)</sup> Ciceron, Tuscul. Quast. L. IV, S. 1. (4) Censorin, c. 20.

fance des heures; la division du jour & de la nuit en 12 parties, sut connue chez eux plus tard que dans la Grece. Les loix des douze tables ne distinguent que deux tems du jour, le lever & le coucher du soleil. Peu de tems après on y ajouta le midi, l'huissier des consuls l'annonçoit, lorsque le soleil paroissoit entre la tribune & le quartier des Grecs. Papirius sit connoître à Rome le premier cadran solaire, 12 ans avant la guerre de Pyrrhus, environ 300 ans avant l'ère chrétienne. Marcus Varron en exposa un en public sur une colonne près de la tribune. Ce cadran qui avoit été trouvé dans Catane, ville de Sicile, prise par les Romains, n'étoit point réglé pour la latitude de Rome: il devoit indiquer l'heure assez mal (1); mais les Romains n'en savoient pas davantage alors. Ce ne sur que lorsque Q. M. Philippe sur censeur, qu'il en sit construire un exprès, & avec plus de soin. Malgré tout cela le peuple romain, le maître du monde, ne savoit l'heure que le jour, & quand il faisoit beau. Ce sur Scipion Nasica qui introduisit l'usage de diviser le jour & la nuit par la chûte de l'eau, c'est-à-dire, par des clepsidres (2).

# S. XXII.

Nous avons dit que Thalès avoit enseigné au prêtres égyptiens à mefurer la hauteur des pyramides par la longueur de l'ombre. On a remarqué qu'il falloit préalablement avoir mesuré un côté de la pyramide, pour connoître la distance du centre, où tombe la perpendiculaire abaissée du sommet, à l'un des côtés de la pyramide; cette distance s'ajoute à la longueur de l'ombre mesurée au-dehors. Cela est vrai, mais on ne peut douter que cette opération n'ait été saite; elle est si simple, si facile, que Pline & Plutarque ont pu ne la pas rapporter. Ils ont pu même ignorer qu'elle ait été saite, sans qu'on puisse les taxer de mensonge. Si on révoquoit les faits en doute sur de pareilles raisons, nous demandons ce qu'on croiroit de l'antiquité?

# S. XXIII.

THALES étudia le cours du soleil, connut le zodiaque & son obliquité à l'égard de l'équateur. Il connut, dit-on, la longueur de l'année de 365; (3); mais cette connoissance resta sans usage dans la Grece, jusqu'à Cléostrate qui l'appliqua au calendrier. Si Thalès mesura lui-même la longueur de l'année,

<sup>(1)</sup> Catane est plus méridionale que Censorin, c. 23.

Rome, de 4°½.

(2) Pline, Lib. VII, pag. 60.

(3) Diogenes-Lacree, in Vita Thailet.

on peut dire qu'il y parvint par l'observation des solstices, sans doute au moyen des ombres méridiennes; car Laerce dit de lui positivement primus & sols soursum à conversione in conversionem reperit.

# S. XXIV.

THALES observa les éclipses, ou du moins en expliqua les causes dans la Grece, & alla jusqu'à les prédire. Hérodote (1) rapporte qu'il annonça aux Ioniens l'éclipse de soleil qui arriva dans le temps de la guerre des Lidiens & des Medes. Il y a apparence, comme le remarque M. Veidler (2), que s'il fit cette prédiction, ce fut sur quelque cycle lunaire qu'il tenoit des Egyptiens, ou sur quelques regles qu'ils lui avoient apprises, car sa vie entiere n'auroit pas sussi pour observer & connoître les mouvemens du soleil & de la lune dans la précision nécessaire au calcul des éclipses.

Eudeme, dans son histoire de l'Astronomie (3), disoit positivement que Thalès avoit trouvé les périodes des éclipses, ce qui signifie seulement qu'il les avoit rapportées d'Egypte. Nous ne savons si l'on peut s'en rapporter au passage tronqué de cet historien, dont nous parlerons par la suite. Car si Thalès eût eu en effet les périodes des éclipses, il semble qu'il auroit dû faire sa prédiction un peu plus détaillée & plus précise. Au reste Clément d'Alexandrie, d'après cette histoire, place l'éclipse de Thalès dans la 50eme olympiade (4). Pline (5) la rapporte à la quatrieme année de la 48eme olympiade, c'est-à-dire, vers 58 ans avant J. C. On trouve effectivement dans cette année, une éclipse de soleil qui fut totale vers l'Hellespont & les pays voisins. La même éclipse fut d'environ 10 doigts à Alexandrie (6) Quelques auteurs ont reculé cette éclipse malgré le témoignage de Pline & de saint Clément d'Alexandrie. M. George Costard & M.William Stuckeley (7) prouvent qu'elle n'a pu être que celle qui arriva l'an 603 avant J. C., la deuxieme année de la 44eme olympiade. L'éclipse fut totale vers le midi dans la partie de l'Asie qui fut probablement le théâtre de la guerre entre les Lidiens & les Medes. Thalès est très fameux par la prédiction de cette éclipse, M. le Gentil fait observer que la prédiction qu'il hasarda étoit bien éloignée de toute précision (8). Voici les paroles d'Hérodote. » Le combat étant engagé,

<sup>(1)</sup> Lib. I, pag. 16.

<sup>(2)</sup> Pag. 71. (3) Infrà, Éclairc. Liv. VIII, §. 12.

<sup>(4)</sup> Stromat. Lib. I.

<sup>(5)</sup> Lib. II, c. 12.

<sup>(6)</sup> Cléomede, de Mundo, Lib. II, c. 3. Riccioli, Tom. I, pag. 363.

<sup>(7)</sup> Transactions Philosophiques, 163. (8) Mémoires de l'Académie des Sciences, 1756, pag. 78 & 81.

» la nuit prit tout-à-coup la place du jour. Ce changement du jour en nuit » avoit été prédit aux Ioniens par Thalès qui avoit fixé pout terme à ce phé-» nomene l'année où il arriva effectivement (1) «. On voit que si le récit d'Hérodote est exact, il n'y avoit rien de merveilleux à annoncer qu'une éclipse devoit arriver dans l'année. Cette prédiction, renfermée dans de pareilles bornes, ne suppose que des connoissances grossieres. M. le Gentil remarque sur ce passage que le mot éclipse au tems d'Hérodote étoit inconnu comme le mot écliptique. Nous avons vu que tous les anciens rapportoient les mouvemens des astres à l'équateur. M. le Gentil cite un second passage dHérodote qui prouve encore que le mot éclipse n'étoit pas en usage. » L'ar-» mée de Xerxès étant en marche le foleil abandonna la place qu'il occupoit » dans le ciel, & disparut; & quoiqu'il n'y eût point de nuage dans l'air, » qui au contraire étoit alors très serein, la nuit prit la place du jour (2) «. Ces deux passages sembleroient prouver que les éclipses mêmes n'étoient pas mieux connues que le mot. Il est certain que dans un tems où les principes des sciences ne devoient pas être généralement répandus, les historiens pouvoient en ignorer même les termes; cependant il est singulier que Thalès ayant prédit une éclipse d'une maniere quelconque, en ayant enseigné la cause, Hérodote, 250 ans après lui, parle d'une éclipse, en disant que le soleil abandonna sa place & disparut, quoique le ciel sût serein. Les causes que Thalès avoient développées étoient-elles donc restées inconnues à l'un des plus beaux esprits de la Grece, ou doit-on enlever à Thalès la gloire d'avoir connu la cause des éclipses, & de les avoir prédites? M. Desvignoles (3) pour justifier Hérodote, a pensé que l'éclipse de soleil dont parle cet historien, n'arriva point dans la nouvelle lune, & que cette circonstance a fait qu'Hérode crut y voir un phénomène différent. M. Desvignoles veut l'expliquer par le passage d'une comete qui éclipsa le soleil. Mais il faudroir qu'une comete passat bien près de la terre pour que son diametre égalât celui du soleil. Justin (4) nous dit bien qu'à la naissance de Mithridate, il parut une comete dont la grandeur occupoit le quart du ciel, dont l'éclat surpassoit l'éclat du soleil, mais il n'en faut rien croire. Au reste ce n'est pas la seule éclipse attestée par les historiens, qui ne se trouve pas possible par le calcul (5). Le calcul ne donne point d'éclipse pour le tems où l'histoire

(3) Bibl, Germ. Vol. XII, art. 5, p. 157. 364.

<sup>(1)</sup> Hérodote, Lib. I.

<sup>(4)</sup> Justin, Lib. XXXVII.

<sup>(2)</sup> Ibidem, Liv. VII. (5) Riccioli, Almageste, Tom. I, pag.

en marque un peu de jours avant la mort d'Auguste. M. Freret (1), conformément à l'idée de M. Desvignoles, l'attribue à la comete qui parut la même année, suivant Séneque, témoin oculaire (2).

### S. XXV.

On a prétendu que la petite ourse avoit reçu le surnom de phénicienne. parceque Thalès, qui étoit Phénicien, l'avoit observée avec soin. Il est vrai qu'Achilles Tatius (3) rapporte des vers de Callimaque qui font croire que Thalès avoit en effet observé les étoiles du petit chariot ; mais ce n'est point la raison du nom de Phénicienne que portoit cette constellation. Il est plus qu'incertain que Thalès fût Phénicien. Laerce (4) le dit d'après Hérodote: mais Plutarque (5) met cette assertion au nombre des fautes d'Hérodote. On sait d'ailleurs que les Phéniciens ont long-tems navigé au moyen des étoiles circompolaires; il ne faut pasaller chercher d'autre origine : il étoit naturel que ces étoiles portassent le nom de Phéniciennes. Riccioli (6) fait honneur à Thalès d'avoir mesuré les diametres du soleil & de la lune, & de les avoir trouvés de la 720eme partie du cercle que ces astres décrivent, c'est-à-dire d'un demi degré. Cette mesure seroit fort exacte pour le tems. Riccioli ne cite point ses autorités. Apulée dit à la vérité (7) que Thalès mesura combien de sois le diametre du soleil étoit contenu dans le cercle qu'il décrit, mais il n'en dit pas davantage. On trouve encore dans Diogene Laerce (8) que Thalès avoit connu le premier la course du soleil, & que la lune, comparée à la grandeur de cet astre, n'en est que la 720eme partie: mais il y a grande apparence que ceci est une faute de Laerce, Nous n'objecterons point que cette évaluation est trop petite de moitié; mais nous demanderons comment il seroit possible que dans ce siecle de la Grece, où l'Astronomie n'avoit encore que des commencemens grossiers, Thalès eût une assez juste idée des distances vraies, pour démentir le témoignage de ses yeux qui lui montroient la lune aussi grande que le soleil? Les Egyptiens, ses maîtres, n'avoient jamais été si loin. Il faut croire que Laerce, en auteur peu instruit de l'Astronomie, s'est mépris, & qu'il a voulu dire que la lune étoit la 720eme

<sup>(1)</sup> Mémoires de l'Académie des Inscriptions Tom. X, p. 374.
(2) Quast. nat. L. I, c. 1. L. VII, c. 17.

<sup>(3)</sup> C. 1. Uranol.

<sup>(4)</sup> In vica Thaletis.

<sup>(5)</sup> De la malignité d'Hérodote.

<sup>(6)</sup> Amalg. T. I, p. xiv. (7) In Horidis, , p. 512. Veidler, pag 72.

<sup>(8)</sup> Laerce, loc. cit,

partie du cercle que décrit le soleil, c'est-à-dire de l'écliptique. Ainsi en réunissant le passage d'Apulée & celui de Laerce, on sondera ce qu'a avancé Riccioli. Au reste cette connoissance seroit encore assez singuliere pour le siecle de Thalès, si l'on ne devoit pas penser que ce philosophe la tenoit des Egyptiens (1).

Diogene Laerce nous apprend que Thalès avoit dressé un calendrier sur les apparences de son tems, c'est-à-dire, des levers & des couchers des étoiles. On peut le regarder comme le quatrieme qui fut publié dans la Grece. La détermination, que Geminus attribue à Eudoxe, de l'équinoxe du printems au 6° du bélier, & du solstice d'hiver au 4° du capricorne appartient à l'an 604 avant J. C., comme nous l'avons fait voir (2), & sans doute à Thalès qui vivoit alors. C'est donc une observation qu'Eudoxe avoit copiée dans les fastes de Thalès.

Veidler attribue à Thalès deux ouvrages, l'un de l'Astronomie des marins, l'autre sur les solstices & les équinoxes. Laerce dit sormellement que l'Astronomie des marins étoit de Phocus de Samos, & non de Thalès. Ce philosophe mourut à 90 ans, de la fatigue & de la sois excessive qu'il avoit contractées aux jeux olympiques, où il resta trop long-tems (3).

### S. XXVI.

ANAXIMANDRE enseignoit la pluralité des mondes, mais il disoit que ces mondes étoient tous à une égale distance de la terre (4). Parloit-il des planetes, ou des étoiles? C'est ce que nous ignorons, quoiqu'il paroisse plus vraisemblable que ce soit des étoiles, puisqu'il pensoit que le soleil étoit plus grand que la lune. Il paroît égal à la vue; il est donc plus éloigné. Anaximandre estima que le globe du soleil étoit 27 sois, & celui de la lune 19 sois plus grand que celui de la terre (5). Diogene Laerce dit qu'il regardoit le soleil seulement comme aussi grand que la terre. L'invention du gnomon est attribuée aussi à Anaximene qui le suivit immédiatement dans la secte ionienne. Il est visible qu'une erreur de copiste, causée par la ressemblance des noms, a produit cette incertitude. C'est sans doute depuis l'érrection de ce gnomon que les Grecs commencerent à compter du solstice d'hiver. Ils préséroient de commencer l'année par ce solstice, parceque

<sup>(1)</sup> Suprà, Liv. V, §. 27.

<sup>(1)</sup> Suprà, §. 11.

<sup>(1)</sup> Diogene Laerce.

<sup>(4)</sup> M. Bonami, Mém. Ac. In. T.IX, p. 11.

<sup>(5)</sup> Plutarque, de Placit. Phil. Lib. II,

c. 20, 25, 26.

l'ombre étant plus alongée, les petites variations deviennent plus sensibles, & l'observation plus facile (1). M. Freret croit qu'Anaximandre (2) enseigna aux Grecs à distinguer la longitude de l'ascension droite, & que c'est le sens de ces paroles de Pline, signiferi obliquitatem intellexisse. Mais cette maniere d'interpréter tient de la divination, & nous ne voyons rien dans le passage de Pline qui puisse autoriser cette idée.

### S. XXVII.

Quoi qu'il en soit, Anaximandre passe pour l'inventeur du gnomon, & d'un autre instrument, nommé horoscope, dont l'usage n'est point déterminé (3).

On peut mettre, je crois, au nombre des contes populaires, ce que Pline raconte (4) du tremblement de terre, prédit par Anaximandre; prédiction d'autant plus malheureusement confirmée par l'événement, que Lacédémone fut renversée par la chûte d'une partie du mont Taygete. Indépendamment de ce qu'une pareille prédiction est difficile, si elle n'est pas impossible, c'est que ce défastre arriva la 4eme année de la 77eme olympiade; Anaximandre auroit eu alors 141 ans (5).

Nous avons dit que les Egyptiens paroissoient avoir dressé des cartes géographiques long-tems avant Anaximandre. C'est Apollonius Rhodien, qui nous fournit ce fait dans son poëme sur les Argonautes (6), où il dit que la direction des chemins, les limites de la terre & de la mer, avoient été marquées sur des colonnes, dans la ville d'Œa en Colchide, par un conquérant égyptien. Ce conquérant étoit Sésostris, qui dans sa grande expédition avoit en effet soumis la Colchide. Cette date feroit donc remonter l'invention & l'usage des cartes vers l'an 1570 avant J. C. (7).

Homere fut le premier des Grecs qui se distingua par la connoissance des peuples de la terre, & des pays qu'ils habitoient. Anaximandre dressa la premiere carte géographique; mais il s'agit de savoir si c'est réellement une invention qui appartienne à Anaximandre, ou s'il eut connoissance des copies des cartes de Sésostris, que ce monarque avoit fait répandre dans toutes les parties du monde connu alors, & jusque dans la Scythie (8). Hécatée de

<sup>(1)</sup> Scaliger, de Emendatione temporum,

Lib. II, p. 72.
(2) Défense de la Chronol. p. 466.

<sup>(3)</sup> Pline, Lib. VII, c. 56, ou Diogene-Laerce.

<sup>(4)</sup> Pline, Lib. II, c. 81.

<sup>(5)</sup> Encyclopédie, art. Taygete.

<sup>(6)</sup> Lib. IV, v. 272.
Goguet, Tome II. page 260, 261.
(7) Suprà, Livre V, §. 10.

<sup>(8)</sup> Eustate.

Goguet , Tom. II , p. 260 , 261. Kkkij

Milet fut encore un géographe contemporain d'Anaximandre. Il marqua fur les cartes la fituation des fleuves & des montagnes. Depuis, les cartes se multiplierent; on fit des mappemondes, ou du moins des cartes générales de la petite partie du monde où les voyagents avoient pénétré. La repréfentation du monde étoit deux fois plus longue que large; on ne connoissoit alors que la zône tempérée, & non encore dans son entier. On peut voir dans Geminus (1) ce qu'il appelle la terre habitable.

### S. XXVIII.

Nous avons dit qu'Anaximene paroissoit être le premier des Grecs qui, pent-être à l'exemple des Orientaux, avoit enseigné la solidité des cieux. Cette opinion paroît très ancienne, car le mot hébreu, qui dans la Genese répond à firmament, signifie quelque chose d'étendu & de solide. Il falloit en effet quelque chose de solide pour entraîner les étoiles en conservant leur ordre & leur distance. C'étoit le Se ciel, le ciel des étoiles. Les anciens croyoient que le ciel étoit en mouvement, non seulement parcequ'ils voyoient ce monvement de leurs yeux, mais parcequ'ils croyoient ce ciel animé, & qu'ils regardoient le mouvement comme l'essence de la vie (2). Ils jugeoient de la rapidité du mouvement du 8e ciel par des moyens assez ingénieux. Ils fentoient qu'elle étoit plus grande que la vîtesse d'un cheval, d'un oisean, d'une fleche, & même de la voix. Cléomede (3) remarque que lorsque le roi de Perse porta la guerre dans la Grece, on avoit placé des hommes de distance en distance, qui pouvoient entendre leurs voix & faisoient passer des nouvelles d'Athenes à Suze. Or ces nouvelles étoient deux jours & deux nuits à y parvenir. La voix ne parcouroit donc dans cet intervalle de tems qu'une petite partie de ce que la sphere du premier mobile parcouroit deux fois.

S. XXIX.

Il paroît qu'Anaximene est l'auteur de la réinvention du cadran folaire. Elle tenoit à celle du gnomon, qui est due à Anaximandre.

On a prétendu (4) qu'Anaximene ne pouvoit être l'auteur des cadrans solaires, parceque long-tems après lui, dit-on, les Grecs ne connoissoient point encore les heures comme divisions du jour. Saumaise observe que

<sup>(1)</sup> C. 13. Uranologion. (2) Macrobe, fomn, Scip. Lib, I, c. 17.

<sup>(3)</sup> De Mundo, Lib. II, c. 1. (4) Salmosius, ad Solinum, p. 446.

les anciens grammairiens, les écrivains mêmes, postérieurs à Alexandre, n'ont point employé le mot heure, ou ne lui ont point donné la signification que nous lui donnons aujourd'hui. Il est vrai que chez les anciens les heures significient les saisons de l'année (1). Il n'y en eut d'abord que trois, le printems, l'été, l'hiver. L'automne fit la quatrieme; & quand on s'avisa de partager le jour en 12 intervalles égaux, ou du moins quand on en adopta l'usage, ces intervalles furent appellés heures, c'est-à-dire les saisons du jour. Mais Saumaise n'a pas fait attention qu'il y a des écrivains antérieurs à Alexandre, tels qu'Herodote (2), Anacréon & Xénophon (3), qui parlent de la division du jour en 12 heures. Ce dernier étoit presque contemporain d'Anaximene. Il ne parle même pas de cette division comme d'une chose nouvelle, mais comme d'une chose universellement connue. Il est donc probable qu'elle l'étoit au tems d'Anaximene. Nous avons même soupçonné que Bérose, 15 ou 16 siecles avant J. C., porta dans la Grece les cadrans qui y furent oubliés, & depuis réinventés ou renouvellés par Anaximene. Avant l'usage des cadrans, les Grecs avoient déjà la division du jour en 12 parties par l'ombre du soleil. On voit par les passages de différens auteurs, que l'heure du dîner étoit fixée lorsque l'ombre étoit de 10 pieds, de 12 pieds, &c. Il faut croire que l'on avoit alors des tables de la longueur de l'ombre, relatives à chaque heure dans chaque saison, semblables à celles que Palladius a inférées à la fin de ses livres de re rustica (4).

Mémoires de l'Académie des Inscriptions

Tome X, p. 25.
(4) Mémoires de l'Académie des Infcriptions, Tom. IV, page 156.



<sup>(1)</sup> Suprà, Eclairc. Liv. V, §. 3.

<sup>(2)</sup> In Euterp. (3) Choses mémorables de Socrates, Liv. IV.

# LIVRE SEPTIEME.

DE l'Astronomie des Grecs dans la secte de Pythagore, & dans la secte éléatique, & des opinions de quelques autres Philosophes.

# S. PREMIER.

C'est du séjour que Pythagore sit à Samos qu'il reçut le nom de Samien qu'on lui a toujours donné. On pense qu'il doit être rangé à la tête des philosophes qui ont mis le soleil au centre du monde. Aristote (1) rapporte que les Pythagoriciens plaçoient le seu dans le milieu du monde, ou, suivant l'explication de Stobée (2), dans le milieu des quatre élémens étoit le globe du seu, qu'ils nommerent vesta, unitas, ce qui signisse le seu & l'unité, peut - être parceque ce globe étoit le seul de son espece. On a jugé encore qu'ils pouvoient avoir eu en vue un seu central dans l'intérieur de la terre. L'expression d'Aristote & l'explication de Stobée ne répugnent point à cette idée. Diogene-Laerce dit positivement que Pythagore avoit mis la terre au centre du monde. On peut cependant concilier tout cela, en disant que cette derniere opinion étoit celle qu'il enseignoit publiquement; mais celle du mouvement de la terre & de l'immobilité du soleil, étoit réservée pour ses disciples de choix. C'est cette opinion que Philolaiis révéla.

M. Veidler (3) pense que les Pythagoriciens avoient quelque hypothese, par laquelle ils expliquoient les inégalités des planetes vues de la terre, au moyen des principes de l'optique. Mais l'optique n'est née dans la Grece qu'au tems de Platon & d'Aristote, qui rejetterent les sondemens. Ces hypotheses supposent de la géométrie, qui n'étoit pas alors sort avancée. D'ailleurs, il faut des observations suivies pour en démontrer la nécessité; tout cela est l'ouvrage du tems, & la vie de Pythagore n'eût pas sussi. Il faudreit donc dire que Pythagore apporta de l'Egypte ces hypotheses

<sup>(1)</sup> Aristote, de Cælo, Libro II, (2) Veidler, page 87s. c. 4. (3) Ibidem.

toutes faites. Mais nous avons des raisons de croire qu'elles n'y ont été connues que depuis.

S. II.

Les Pythagoriciens pensoient encore que chacun des astres étoit un monde, qui contenoit la terre, l'eau, l'air, le ciel, dans un espace éthéré & infini. L'auteur de l'histoire critique de la philosophie développe cette pensée. Il rapporte que quelques Pythagoriciens assuroient que chaque étoile fixe est le centre d'un système semblable à celui du soleil, système composé de planetes pareilles aux nôtres, & également habitées. Cet auteur cite un Pere de l'église, Théodoret; mais comme il n'a point indiqué l'ouvrage, nous n'avons pu vérifier la citation (1). Cette opinion est précisément celle que les philosophes ont aujourd'hui des étoiles; mais il faut remarquer que, selon Plutarque (2), l'idée de la pluralité des mondes étoit beaucoup plus ancienne que les Pythagoriciens, puisqu'elle étoit contenue dans les vers orphiques, ce qui remonte au moins au tems de Chiron (3).

Ajouterons-nous que les Pythagoriciens pensoient que la voie lactée étoit la trace d'une étoile enflammée, au tems de l'incendie de Phaëton, laquelle avoit tout brûlé sur son passage; selon quelques-uns, ce cercle sut autresois la route du soleil: enfin, selon d'autres, la voie lactée est produite par une réflexion des rayons du soleil, à-peu-près pareille à celle qui produit l'arcen-ciel, ou les couleurs des nuées (4).

# III.

Nous avons parlé de la musique des astres de Pythagore. Macrobe pense que l'usage antique de mêler de la musique aux sacrifices, & de chanter les hymnes confacrés aux dieux, vient du préjugé de l'harmonie des spheres. Car les anciens imaginoient que le goût des hommes pour la musique, & l'influence de l'harmonie sur eux, tenoient à l'essence de l'ame, qui, venue du ciel, cherche à imiter sur la terre l'harmonie divine dont elle a conservé le sentiment. Macrobe va plus loin; il ajoute que la strophe, l'antistrophe & le mouvement contraire du chœur, en chantant ces deux hymnes, exprimoient, la premiere, le mouvement direct & diurne du ciel étoilé; la seconde, le mouvement des planetes qui lui est contraire (5). Telle étoit la

<sup>(1)</sup> Histoire de la Philos. T. II, p. 90.

<sup>(2)</sup> Plutarque, de Placie, Philof. L. II, C. 13.

<sup>(3)</sup> Veidler, page 8. (4) Plurarque, de Plac. Phil. L. III, c. 1.

<sup>(5)</sup> Macrobe, fomn. Scip. Lib. II, c. 3.

manie des Grecs: il falloit qu'ils donnassent à leurs usages les plus simples & les plus naturels une origine merveilleuse, & même quelquesois céleste On lit dans l'Encyclopédie (1) que Pythagore établissoit ainsi les révolutions des planetes: celle de saturne 30 ans, de jupiter 20 ans, de Mars 2 ans, du soleil un an; celles de vénus, de mercure, de la lune, un mois. Mais comment concevoir que l'on ait cru la révolution de jupiter de 20 ans? tandis qu'elle n'est pas de 12 ans entiers. C'est la période du retour des conjonctions de saturne & de jupiter. Il en est de même des révolutions de vénus & de mercure. Il est impossible qu'on ait jamais cru qu'elles étoient d'un mois. Les anciens supposoient qu'elles étoient d'un an comme celle du soleil (2). Stobée (3) croit que Pythagore & ses disciples ont perfectionné la sphere, mais nous ne voyons rien qui puisse autoriser cette idée,

# S. I V.

Nous avons parlé de la grande année de Philolaiis de 59 ans, dans laquelle il y avoit 21 mois intercalaires. S'il avoit connu comme nous la longueur de l'année de 3651 5h 48' 43", on en déduiroit qu'il croyoit la révolution de la lune de 291, 13h 26' environ; ou s'il avoit connu sa véritable révolution de 291, 12h, 44', 3", on en concluroit la longueur de l'année de 364i 21h 4'. Mais comme il n'est pas naturel qu'il ait connu avec tant de précision l'une de ces révolutions, tandis qu'il se seroit trompé si grossièrement sur l'autre, nous présumons que Philolais faisoit la longueur de l'année de 3651 précisément, & la révolution de la lune de 29113h. Nous ne savons fur quel fondement Censorin pense (4) que Philolaiis donnoit 291 1 au mois lunaire, & 3641 1 à l'année. Aucun peuple n'a jamais fixé l'année à cette longueur bizarre. Pythagore & son disciple auroient donc oublié ce qu'ils avoient appris des Egyptiens, chez qui, de tems immémorial, l'année étoit de 365 jours. Il est bien plus naturel de supposer que Philolaiis savoir que la révolution de la lune excédoit 291 12h, & étoit presque de 291 13h. Scaliger (5) & M. Veidler (6) ont adopté l'erreur de Censorin.

<sup>(1)</sup> Art. Pythagorisme.

<sup>(2)</sup> Plutarque, de Plac. Phil. L.II, c. 32.

<sup>(3,</sup> Eclog. physiq. c. 25. p. 49 & suiv.

<sup>(4)</sup> Censorin, c. 19.

<sup>(5)</sup> De Emend temp. Lib. II, p. 159.

### S. V.

Quant aux historiens qui font honneur à Philolais d'avoir mis la terre en mouvement & d'avoir connu le véritable système du monde, ils accompagnent leurs récits de circonstances qui les rendent suspects, mais nous tâcherons de reconnoître la vérité qu'ils ont altérée. Selon Plutarque (1) Philolais pensoit que la terre se meut en rond dans l'écliptique, ainst que le soleil & la lune. L'opinion ordinaire sur le mouvement de la terre fixe le soleil au centre du monde. Philolais pensoit-il que le mouvement apparent du soleil étoit composé du mouvement réel de la terre, & d'un autre mouvement propre au soleil? Nous ne le croyons pas. Il est plus naturel d'imaginer que Plutarque s'est mal exprimé, & qu'il a voulu dire que la terre se meut réellement dans l'écliptique comme le soleil paroît le faire. Aristote dit expressément (2) que cette opinion sut propre & samiliere à l'école de Pythagore.

M. Veidler croit que Philolaiis a pu être conduit à cette idée, par la connoissance du vrai mouvement de mercure & de vénus, qui est due aux anciens Égyptiens, & qu'il paroît que Pythagore avoit prise chez eux, puisqu'il enseigna à l'Italie que les deux étoiles du matin & du soir étoient la même planete. Il faut cependant saire attention que c'est la circonstance d'accompagner toujours le soleil, & de ne s'en écarter que très peu, qui a fait découvrir le vrai mouvement de vénus & de mercure. Cette circonstance n'a pas lieu à l'égard des autres planetes : c'est la difficulté d'expliquer leurs stations & leurs rétrogradations qui a fixé le soleil au centre du monde, & qui a mis la terre en mouvement autour de lui. Mais, comme nous l'avons déjà remarqué, ce système contredit d'une maniere si sorte le témoignage des sens, qu'il saut avoir épuisé les combinaisons & les systèmes avant de s'y arrêter, qu'il faut avoir fait beaucoup d'observations qui en démontrent la nécessité. Tout cela suppose une astronomie déjà fort avancée, qui ne sur point celle de Philolaiis, de Pythagore, ni même des anciens Égyptiens.

M. Bouillaud (3) a imaginé que les Pythagoriciens avoient été conduits à l'hypothèse de la mobilité de la terre, par leur principe de la régularité du mouvement des planetes dans des orbes circulaires. Comme ce mouve-

<sup>(1)</sup> Plutatque, de Placit. Philos. liv. III, (2) Aristote, de calo, lib II, c. 14.
(3) Astron. Philolaïque, Proleg. p. 21.

ment vu de la terre est presque toujours inégal, souvent stationnaire & rétrograde, ils ont pensé que la terre n'en étoit point le centre; & alors ils ont dû placer dans ce centre le soleil, le feu, ou, comme ils disoient, la plus digne substance. Si ce soupçon de M. Bouillaud étoit sondé, il seroit arrivé assez singulièrement que Platon, & sur-tout Aristote, par attachement pour le principe des Pythagoriciens, auroient rejetté le système où ce principe même avoit conduit les Pythagoriciens.

Hippocrate de Chio avoit adopté le système Pythagoricien. Il expliquoit la queue & la chevelure des cometes, par la réslexion des rayons du soleil sur la colonne de vapeurs que les cometes traînent après elles (1). C'est encore une des deux explications adoptées aujourd'hui.

# S. V I.

PLINE (2) rapporte que Cléostrate observa les signes du zodiaque, & sur-tout les signes du belier & du sagittaire. D'où Milichius (3) a soupçonné que Cléostrate avoit remarqué que les constellations du zodiaque n'occupoient pas toujours la même place, & qu'elles avoient un mouvement particulier. Mais il n'y avoit point alors d'observations assez précises, tant sur l'étendue que sur le lieu des constellations pour appercevoir ces changemens. Cette remarque est trop précoce pour le temps. Hypparque lui-même a balancé long-tems avant d'admettre un mouvement, qui sembloit contraire aux idées reçues sur l'immobilité des étoiles.

Cléostrate sut l'inventeur de l'octaétéride. Nous en avons parlé. Cette période avoit trois mois intercalaires de 30 jours. On intercaloit à la sin de la troisseme, de la cinquieme & de la huitieme année (4). Quelques auteurs prétendent (5) que les Grecs réservoient ces trois mois pour les intercaler tous trois à la huitieme année, qui avoit par conséquent 444 jours. Mais, quoi qu'ils en disent, cet arrangement n'auroit pas eu de sens, & il est peu croyable qu'il ait jamais eu lieu. On imagine que cette période a été connue dès le tems de Cadmus (6) & de Minos, à cause de certains usages pieux qui alors étoient périodiques. Minos, dit-on, après huit ans révolus, la neuvieme année descendoit à Delphes dans l'antre de Jupiter pour le consulter, &

<sup>(1)</sup> Atistote, Météores, lib. I, c. 6. Mém Acad. des Insc. tom. X, pag 160. (2) Pline, lib. II, c. 8.

<sup>(3)</sup> Commentaire sur le second Livre de Pline...

<sup>(4)</sup> Geminus, c. 6, page 35. (5) Polyhistor, c 1.

Macrobe, Sat. lib. I, c. 13. Suidas.

<sup>(6)</sup> Apollodore, lib. III, p. 137, 139.

rapporter ses réponses sur la terre (1). Ces autorités sont bien vagues pour reculer ainsi la connoissance de l'octaétéride, dont on attribue formellement l'invention à Cléostrate. M. Newton pense que les Grecs s'étant apperçus qu'en intercalant un mois tous les deux ans, il en résultoit un mois de trop au bout de huit ans, ils omettoient le dernier mois intercalaire. Au reste il imagine que cette octaétéride a été introduite par les Phéniciens lorsqu'ils vinrent dans la Grece avec Cadmus & Europe (2). Mais elle seroit donc restée bien long-tems sans usage! D'ailleurs quoique nous sachions que les Grecs ont tout emprunté d'Asie & d'Egypte, nous voyons ici dans leurs diétérides, tétraétérides & octaétérides, une succession d'idées qui prouve que ces changemens leur appartiennent, & qu'ils ont été faits à mesure qu'on recevoit des notions étrangeres plus exactes du mouvement des astres. La regle de leur calendrier n'est pas assez bonne pour la leur disputer. Quoi qu'il en soit, cette période suppose la révolution de la lune de 29 jours 12 heures 21'49" plus petite de 22'14" qu'elle n'est réellement; au bout de 8 ans l'erreur étoit d'environ 36 heures.

Harpalus, en donnant deux jours de plus à l'octaétéride supposoit la révolution de la lune de 29 jours 12 heures 50' 54", plus grande seulement de 6' 51" qu'elle n'est réellement. Cette période s'accordoit mieux aux mouvemens de la lune, mais elle s'éloignoit des mouvemens du soleil de deux jours & plus.

S. VII.

Le premier cycle '3) de Méton commençal'an 432 avant J. C. le 16 Juillet, 19 jours après le folstice d'été, & la nouvelle lune qui arriva ce jour-làmême à 7 heures 43' du soir en sut le commencement, le premier jour de la période étant compté du coucher du soleil arrivé la veille. Méton choisit à dessein cette nouvelle lune, quoique plus éloignée du solstice d'été que la précédente, asin de n'être pas obligé d'intercaler dès la premiere année : car nous avons vu (4) que l'année olympique étoit telle que la pleine lune de son premier mois devoit suivre le solstice d'été, à cause des jeux olympiques qui étoient sixés à cette époque. Méton y plaça aussi le commencement de l'année civile.

Nous pensons que Méton n'est point l'inventeur de ce cycle. Nous avons

<sup>(1)</sup> Strabon, lib. XVI, page 72.

<sup>(2)</sup> Chronol, réformée, page 78.(3) Diodore de Sicile, liv. XII.

Scaliger, de emend. temp. lib. V, p. 385.

Riccioli, Almag. T. I, pag. 242. (4) Suprà, Eclaire. liv. VI, §. 17.

vu qu'il étoit connu très anciennement aux Indes, à la Chine, & chez les peuples nommés Hyperboréens. Si l'on ne peut supposer que Méton ait poussé ses voyages si loin, on peut croire du moins qu'il a été à Babylone où étoit connue la période des éclipses de 18 ans & quelques jours. Abulpharage nous apprend qu'il avoit été en Egypte. Il peut avoir été également dans la Chaldée.

Hoc tempore, dit Abulpharage, floruerunt Meton & Ephtimon (Euctemon) bini antistites in scientiis Astronomicis, qui Alexandria convenientes ad consicienda instrumenta observationibus faciendis, observaverunt quarumcumque libuit stellarum cursus. Fertur autem inter illorum atatem & Ptolemeum almagesti autorem intercessisse annos quingintos & septuaginta (1). Il faut penser qu'il a mis Alexandrie pour l'Egypte; car Méton n'a pu aller à Alexandrie quin'existoit pas de son tems. Ce témoignage auroit besoin d'être appuyé par quelqu'autre plus ancien; mais ensin Abulpharage ne dit point que Méton avoit voyagé sans quelque raison, & il le dit au moins sur une tradition. D'ailleurs ces voyages étoient samiliers aux Philosophes Grecs du tems de Méton.

Au reste, nous devons dire que Geminus (2), en parlant de la période de 19 ans, l'attribue à Euctémon, à Calippe & à Philippe Menedeme; il ne dit pas un mot de Méton. Ce silence est extraordinaire, nous ne tenterons point de l'expliquer. Mais cette période a porté le nom de Méton, elle le porte encore. Il y auroit de l'injustice à lui en resuser la gloire, ou même à la partager, puisque le sussimple des siecles est pour lui seul.

# S. VIII.

SAUMAISE (3) a voulu aussi attribuer l'invention de ce cycle à Phainus, le maître de Méton, en ne laissant à celui-ci que l'avantage de l'avoir publié; mais c'est une erreur de Saumaise; il cite en vain Théophraste & Aratus. Théophraste (4) dit au contraire que Phainus enseigna les conversions du soleil, & que Méton, instruit par lui, composa son cycle de 19 années. Le nom de Phainus ne se trouve point dans Aratus. Une chose qui mérite bien d'être remarquée, c'est que malgré l'admiration que la Grece avoit conçue pour le cycle de Méton, on continua sans doute dans l'usage civil à faire l'année de 360 jours. On en est assuré par le passage d'Hérodote (5), écrivain

<sup>(1)</sup> Hyst. dynast. V, p. 57.

<sup>(1)</sup> C. 6. Uranologion. (3) Plinian, Exercit. p. 519.

<sup>(4)</sup> In libello de signis tempestatum, sub

<sup>(5)</sup> Suprà, Éclair. Liv. VI, §. 16.

postérieur à Méton. Bien plus, au tems de Démétrius de Phalere, c'est-à-dire sous le regne d'Alexandre, ils comptoient encore ainsi. Nous apprenons de Pline (1) que les Athéniens éleverent à Démétrius 360 statues, c'est-à-dire autant qu'il y avoit de jours en l'an. On ne peut concevoir l'obstination des Grecs à garder une forme d'année si vicieuse. S'ils n'avoient pas eu la célébration des jeux olympiques, qui étoit sussissamment bien réglée, leur chronologie, même dans les tems les plus modernes, n'offriroit que la plus grande confusion. Hérodote (2), en parlant des Égyptiens, avoue que leur méthode étoit beaucoup plus sage que celle des Grecs. Nous dirons encore que tandis que chez les Orientaux l'usage de compter par des semaines, partagées en 7 jours, étoit de tems immémorial; les Grecs, à cette époque, avoient conservé l'usage de compter par dixaines. Ils y trouvoient sans doute l'avantage de diviser leurs mois de 30 jours en trois intervalles égaux Ces intervalles s'appelloient le mois commençant, le mois qui est au milieu, le mois finissant. On disoit le premier du mois commençant, &c. jusqu'au dixieme, & on recommençoit. Solon (3) changea quelque chofe dans la-dénomination des jours; mais ils n'adopterent l'usage des semaines que fort tard (4).

S. IX.

COLUMELLE (5), qui vivoit au commencement de l'ère chrétienne, déclare que, quoiqu'il fache qu'Hypparque a placé les points cardinaux au premier degré des signes, & non au huitieme, il se conformera cependant, pour ses préceptes d'agriculture, aux fastes de Méton, d'Eudoxe & des anciens astronomes. Il y avoit donc réellement au tems de Columelle des fastes ou des calendriers qui portoient le nom de Méton, mais il y en avoit aussi qui portoient le nom d'Eudoxe, & nous ferons voir (6) que les descriptions de cet astronome appartenoient non à son tems, mais à celui de Chiron. Ainsi le passage de Columelle ne prouve rien de plus en faveur de Méton que d'Eudoxe. En outre, cette prétendue détermination des colures, au huitieme degré des signes, sur laquelle Newton a bâti sa chronologie, n'appartient pas à Méton. Si on la prend en ascension droite, comme nous avons prouvé qu'on devoit le faire (7), elle remonte à l'an 789 (8), à 20 ou 30 ans

<sup>(1)</sup> Lib. XXXIV, c. 6.

<sup>(2)</sup> Lib. II, Sub initio.

<sup>(3)</sup> Plutarque, in Solon. §. 18.

<sup>(4)</sup> Dion Cassius, Hist, rom. L. XXXVII.

<sup>(5)</sup> De re rustica.

Infrá, Liv. IX, §. 37.
(1) Suprá Liv. VI, §. 11.

<sup>(8)</sup> Ibidem , 9. 12,

près, car il ne faut pas donner à ces calculs plus de précision qu'ils n'en comportent; si on la prend en longitude, elle remontera beaucoup plus haut, & jusques vers 963. Méton a donc copié des calendriers plus anciens que lui, & c'est ce que n'auroit point fait un astronome, qui auroit sondé la découverte de son cycle sur ses propres observations, ou du moins sur des connoissances exactes qu'il auroit trouvées établies dans son pays.

### §. X.

Mais ce n'est pas tout. Les levers & les couchers des étoiles que Columelle rapporte, d'après les fastes attribués à Méton, n'appartiennent pas non plus au siecle où vivoit cet astronome. Nous n'en citerons que deux exemples dans le nombre de ceux que M. Fréret a recueillis (1).

Columelle nous apprend (2) qu'arcturus se leve 50 jours après sirius. Cette derniere étoile se leve selon lui 30 jours après le solstice d'été; donc le lever d'arcturus tombe 80 jours après le solstice. Au tems de Columelle ce lever arrivoit au 26° 15' de la vierge, & le quatre-vingt-neuvieme jour après le solstice. Donc il mettoit le lever d'arcturus 8 ou 9 jours plutôt qu'il ne se sai-soit. Le calendrier de Méton, qu'il avoit copié, étoit consorme à ce qui arrivoit du tems d'Hésiode; car suivant le calcul de Kepler (3), arcturus se levoit au siecle de ce poëte, le soleil étant au 19° 50' de la vierge, 81 ou 82 jours après le solstice.

L'e lever héliaque de la derniere des Pléiades au tems de Méton arrivoit suivant le P. Petau (4), au 24° 53' du taureau, ou le 56<sup>eme</sup> jour après l'équinoxe. Columelle le rapporte au 48<sup>eme</sup>, c'est à-dire huit jours plutôt; & la preuve qu'il parle de cette étoile, c'est qu'il dit formellement vergilia tota apparent. Cette observation paroît antérieure au siecle même d'Hésiode.

# §. X I.

It est donc clair que le calendrier de Columelle, qui porte le nom de Méton, est relatif au tems d'Hésiode, ou peut-être à des tems plus reculés. Il est remarquable que Méton, sous le nom duquel étoient donnés ces fastes, n'est nommé qu'une seule sois dans le calendrier qui est dans l'uranologion du P. Petau, à la suite de l'ouvrage de Geminus (5). On lui attribue cette

<sup>(1)</sup> Déf. de la Chronologie, page 479,

<sup>(2)</sup> De se rustica, lib. IX, c. 14.

<sup>(3)</sup> Kepler, Epit. Ast. Cap. L. III, p. 397.
(4) Uranol. var. differt. lib. II, p. 96.

<sup>(5)</sup> Page 64.

observation que sirius se levoit 25 jours après le solstice. Dans cette observation, Méton s'éloignoit de l'état du ciel qui avoit lieu de son tems; car Kepler (1) ayant calculé le tems du lever de sirius dans la Grece, pour le siecle d'Hippocrate, qui est le même que celui de Méton, trouve qu'il a dû arriver le 29 eme jour après le folstice : Méton le plaçoit donc quatre jours trop tôt. Il ne l'avoit pas observé lui-même, mais il rapportoit une observation antérieure de trois à quatre siecles. Calippe, dans le même (2) calendrier, donne ce lever au 30eme jour, ce qui est assez exact, parceque Calippe florissoit environ 100 ans après Méton. Nous n'avons point eu dessein d'enlever à cet astronome la gloire dont il a joui depuis 2000 ans, mais seulement de la réduire à ses justes bornes, & de dire la vérité. La conjecture que nous avons formée lui en laisse encore suffisamment, & l'application de la période chaldéenne au cycle de 19 ans est assez heureuse pour rendre Méton justement célebre.

### XIII.

Euctemon, Athénien, contemporain de Méton, qui l'aida dans plusieurs observations astronomiques, suivant le témoignage de Ptolemée (3), est le premier des astronomes grecs dont il nous soit resté quelque observation autre que celles des levers & des couchers des étoiles. Ptolemée (4) nous a conservé celle qu'il a faite, conjointement avec Méton, du solstice d'été, le 27 Juin de l'an 432 avant J. C. On peut croire même que c'est la premiere observation de ce genre qui ait été faite; car, à moins de supposer qu'on eût perdu les plus anciennes, Hypparque & Ptolemée en auroient fait usage pour déterminer la longueur de l'année. On ne sait rien d'Euctemon, sinon qu'il observa non-seulement à Athenes, mais dans la Grece & dans les Ciclades (5).

. M. Fréret (6) remarque que dans le calendrier de Geminus (7), Euctemon & Calippe ont placé les quatre points cardinaux au jour même de l'entrée du soleil dans les signes; ce qui étoit assez exactement vrai de l'entrée du soleil dans les constellations, eu égard à leur longitude dans l'écliptique au tems d'Euctemon & de Calippe; voilà des observations qui paroissent bonnes; on peut croire qu'Euctemon connoissoit l'état du ciel; cependant dans le même

<sup>(1)</sup> Kepler, Epitom. Astron. Copernic. Lib. III, pag. 397.

<sup>(2)</sup> Page 64. (3) Almag lib. III, c. 2.

<sup>(4)</sup> Ibidem.

<sup>(5)</sup> Veidler, page 102. (6) Défense de la Chronologie, p. 464.

<sup>(7)</sup> Uranolog. p. 64 & suiv.

calendrier il y a beaucoup d'observations qui lui sont attribuées, & qui ne lui appartiennent pas plus que celle qui est attribuée à Méton n'appartient à cet astronome.

### S. XIII.

En voici la preuve. Geminus dit, d'après Euctemon, que le coucher des pléïades arrive le matin lorsque le soleil est au 5° de la balance, suivant Euctemon, & au 10°, suivant Éudoxe. Le P. Peteau (1) a calculé que les pléïades se couchoient le matin pour le climat de la Grece au tems d'Héssiode, lorsque le soleil étoit dans le 10° de la balance, au tems de Thalès lorsqu'il étoit dans le 16°; ensin au tems de Méton & d'Euctemon lorsqu'il étoit dans le 19° de la même constellation. C'est donc au tems d'Héssiode que se rapporte l'observation d'Eudoxe; mais celle d'Euctemon remonte plus haut, & atteint ou passe peut-être le siecle de la guerre de Troye.

Geminus (2) nous apprend encore que le coucher des pléiades se faisoit le soir, selon Euctemon dans le 10° du belier, & selon Eudoxe & Démocrite dans le 13°. Le P. Petau (3) trouve par le calcul que le premier de ces couchers répond au siecle de Thalès, & le second au siecle de Méton. L'observation de Démocrite étoit donc exacte, puisqu'étant à-peu-près contemporain de Meton, elle répond réellement aux apparences du ciel. Il seroit à souhaiter que l'en calculât tous les levers & couchers héliaques des étoiles qui sont rapportés dans les anciens calendriers, en supposant différentes latitudes comme celles de Thebes ou de Memphis en Egypte, de Babylone, &c., asin de déterminer dans quel siecle & dans quel pays ces observations ont été faites.

# S. XIV.

XENOPHANES a enseigné la pluralité des mondes (4); opinion qui lui est commune avec Démocrite, & avec plusieurs autres philosophes grecs. Mais, quant à la pluralité des soleils, on ne peut penser qu'il regardât les étoiles comme des soleils, & il y a lieu de croire que ne pouvant imaginer que le même astre éclairât toute la terre, & ne croyant pas qu'il pût faire nuit sur une partie, & jour sur l'autre, il a multiplié les soleils pour que chaque climat pût être éclairé en même tems. A-peu-près comme Virgile

<sup>(1)</sup> Uranol. var. differt. p. 98.

<sup>(2)</sup> Geminus, c. 16.

<sup>(3)</sup> Loco citato.
(4) Stobée, page 52.

donne

donne un foleil & des étoiles aux champs élifées (1); c'est ce qui nous paroît clair par un passage de Plutarque (2). » Xenophanes tient qu'il y a plusieurs » soleils, & plusieurs lunes, selon la diversité des climats de la terre; & à v quelque révolution de tems le rond du soleil vient à donner en quelque » appartement de la terre qui n'est pas habité, & qu'ainsi marchant par un pays vuide, il vient à soussirir éclipse «. Y a-t-il rien de si ridicule que cette opinion sur les éclipses? Mais on n'est pas bien sûr si l'ineptie de ce raisonnement appartient à l'historien ou au philosophe. On entrevoit senlement que celui-ci créa plusieurs soleils, à cause de la diversité des climats de la terre; les étoiles n'y sont pour rien.

#### S. X V.

PARMENIDES, quoique disciple de Xenophanes, paroît avoir pris des leçons d'Anaximandre. On lui fait honneur, ainsi qu'à Pythagore, d'avoir dit le premier que lucifer & hesper, c'est-à-dire l'étoile du matin & celle du soir, étoient le même astre; mais Diogene-Laerce ne dit point s'il sut que c'étoit vénus. Son maître Anaximandre lui donna sans doute quelque connoissance de la géographie & des cartes qu'il avoit inventées, car Parmenides divisa la terre en zônes (3). On ne dit point s'il en avoit établi six, comme Posidonius & Polybe, qui partageoient la zône torride en deux, ou s'il n'en sit que cinq, comme l'a fait depuis Eratosthenes, & comme nous le faifons aujourd'hui.

S. XVI.

Leu cipe est l'auteur de la philosophie corpusculaire, ou des atômes, du moins dans la Grece, Strabon croit qu'elle venoit de Phénicie, & que Moschus en étoit le véritable inventeur (4); on en peut cependant douter. C'est d'après Posidonius que Strabon en attribue l'invention à Moschus. Bayle remarque que Strabon rapporte le sentiment de Posidonius, avec une certaine désiance qui ne lui est pas ordinaire; & il présume que le Philosophe Stoïcien auroit pu être atteint de la maladie, commune à tous les siecles, de dépouiller les gens qui ne sont pas de notre parti, pour enrichir les anciens & les étrangers à qui l'on ne porte point d'envie (5). Quoi qu'il en soit, Leucipe établissoit que le monde avoit été sormé par une infinité d'atômes de toutes

<sup>(1)</sup> Virgile, Æneide, Lib VI, v. 634.
(1) Opin. des Philos. Lib II, c. 24.

<sup>(3)</sup> Achilles Tarius, c. 31.

<sup>(4)</sup> Strabon, Lib. XVI, p. 717. Sextus Empiricus, adv. Mathem.

<sup>(5)</sup> Eayle, art. Leucipe, rem. A.

fortes de figures, qui s'étant rencontrés dans le vuide de l'espace, & accrochés ensemble, formerent des tourbillons. Le mouvement des tourbillons agitant en tout sens, & heurtant toutes les parties de la matiere les unes contre les autres, en fit la féparation. Les plus légeres s'éleverent à la circonférence, & les plus pesantes s'approcherent du centre, où leur amas forma des concrétions sphériques, qui sont les planetes. Il disoit que le soleil étoit de tous les astres le plus éloigné, & la lune le plus proche de la terre; que la rapidité du mouvement du tourbillon avoit enstammé tous les astres, il entendoit apparemment les étoiles; que ce feu s'étoit communiqué au foleil, auquel la lune en avoit dérobé une partie. Selon lui les éclipses de lune & de soleil naissoient de ce que la terre penche vers le midi. On rend mal l'idée du philosophe, ou il ne s'entendoit pas lui-même. Il ajoutoit que si les éclipses de lune sont plus fréquentes que celle du soleil, il en faut chercher la cause dans la différence de leurs orbites (1). Tout ceci n'est pas clair; mais nous ne tenterons point de l'expliquer, car il faut se garder d'expliquer ce qu'on n'entend pas.

### S. XVII.

Dans le cycle de 82 ans de Démocrite on intercaloit 28 fois, d'où Scaliger a conclu qu'il faifoit l'année folaire de 3651 ½, & l'année lunaire de 3551 (2); mais le calcul de Scaliger manque des données nécessaires : car on nous dit bien que ce cycle étoit de 82 ans, mais on ne nous dit point comment les mois de cette année étoit arrangés, & de combien de jours ils étoient composés. Ainsi on n'en peut rien conclure. Il reste à expliquer comment Démocrite a osé proposer ce cycle après le succès éclatant du cycle de Méton, ou comment il a pu le proposer avant, étant son contemporain, & n'ayant peut-être que 24 ans lors de l'établissement du cycle d'or.

# S. XVIII.

Dans les calendriers de Geminus & de Ptolemée, on trouve plusieurs observations du lever & du coucher des étoiles sous le nom de Démocrite; mais il faudroit employer le calcul pour décider si elles appartiennent autems de Démocrite, ou si, comme tant d'autres, il avoit seulement recueilliquelques-unes de celles qui avoient été faites avant lui. Nous en avons cité une (3) qui porte son nom, & qui est réellement de son tems.

<sup>(1)</sup> Laerce. (2) De Emend. temp. Lib. II, pag. 160. Plutarque, Opin. des Philos. L. I, c. 4. (3) Suprà, Éclairc, Lib. VII, §. 13.

# LIVRE HUITIEME.

DE Platon, d'Eudoxe, & des Philosophes qui les ont suivis.

### S. PREMIER.

Nous avons dit que Platon avoit changé de sentiment dans sa vieillesse, & placé le soleil au centre du monde. C'est d'après le témoignage de Plutarque, dont voici le passage (1) dans le françois d'Amiot. L'on tient que "Numa, qui sit bâtir le temple rond de la déesse Vesta, auquel est gardé le seu éternel, voulant représenter, non la terre que l'on dit Vesta, mais la sigure du monde universel, au milieu duquel les Pythagoriciens veulent que ce soit le siege & le séjour propre du seu, lequel ils appellent Vesta & disent être l'unité; car il ne tient point que la terre soit immobile, ni située au milieu du monde, ni que le ciel tourne à l'environ, ains au contraire, disent qu'elle est suspendue à l'entour du seu comme du centre du monde, & si ne veulent point que ce soit l'une des premieres & principales parties de l'univers. Laquelle opinion l'on dit que Platon même tint en sa vieillesse, que la terre étoit en autre place que celle du milieu, « « que le centre du monde, comme le plus honorable siège, appartenoit » à quelque autre plus digne substance «.

Un autre passage de Plutarque peut faire croire que Platon ne regardoit pas la terre comme immobile.

" Comment est-ce que Timeus dit que les ames sont semées parmi la terre, parmi la lune, & parmi les autres instrumens du tems? Est-ce pour ce qu'il avoit opinion que la terre se remuoit aussi bien comme le soleil & la lune & les autres cinq planetes, qu'il appelle instrumens du tems à cause de leurs conversions; & tenoit qu'il ne falloit pas imaginer, ne fabriquer la terre comme si elle sût serme & immobile sur l'aissieu qui passe à travers tout le monde, ains l'imagine mouvante & tournante à l'entour (de cet aissieu sans doute), comme depuis Aristarque & Seleucus

<sup>(1)</sup> Plutarque, in Numa.

" l'ont démontré; l'un en le supposant seulement, l'autre en l'affirmant à certes. Outre que Théophraste écrit que Platon, sur sa vieillesse, se repentit d'avoir donné à la terre le milieu du monde, place qui ne lui étoit pas convenable (1). 1°. Le témoignage de Théophraste nous apprend que Platon ne croyoit pas que la terre sût au centre du monde. 2°. Les paroles de Timée, ou de Platon lui-même, qui range la terre au nombre des instrumens du tems, prouvent que Platon croyoit qu'elle avoit un mouvement; mais ce mouvement étoit-il diurne ou annuel? C'est ce que nous ne pouvons décider.

Timée, en regardant la terre comme un instrument du tems, déclare qu'elle a au moins un mouvement, un mouvement autour d'un aissieu. C'est bien le mouvement diurne. Mais en disant que la terre se remue comme le foleil, la lune & les cinq planetes, a-t-il voulu dire que la terre tournoit comme elles autour du centre du monde? Alors, comment concevoit-il que le soleil qui y étoit placé, avoit un mouvement? Ces paroles sont obscures; elles le paroissoient déjà du tems de Cicéron (2); nous ne hasarderons pas de rien décider de plus. Nous nous sommes permis cette discussion, parcequ'il seroit intéressant de savoir ce qu'un homme de génie comme Platon, penfoit sur une aussi grande question que celle du mouvement de la terre.

### S. II.

Nous avons dit que dans les mouvemens qu'Eudoxe attribuoit au foleil, il y en avoit un qui pouvoit faire croire que cet astronome avoit eu connoissance de la diminution de l'obliquité de l'écliptique. Voici le passage de Simplicius sur lequel nous nous sondons (Sol) tertio motu super eum (circulum) qui per media animalia ad latera dessus (3).

Quant au mouvement des nœuds de la lune, voici les passages de Simplicius, où il rapporte les opinions & les hypotheses d'Eudoxe. Supposuit tertiam (sphæram) autem proptereà quod nullibi eisdem punctis zodiaci boreat-lissima aut australissima videtur sacta, sed transgreditur talia puncta animalium semper ad præcedentia (4).

Plus haut il a dit que cette sphere tourne circa axem ad ressum ad planum circuli qui intelligitur utique à centro lunæ descriptus, inclinatus ad eum qui

<sup>(1)</sup> Plutarque, Quast. plot. 8.
(1) Quast. Acad. IV, 39.

<sup>(3)</sup> Simplicius, de calo, Comment. 46-

per medium animalium tantum est, quantum plurima secundum latudinem lunæ secessio fit.

S. III.

On pourroit croire qu'Eudoxe étoit observateur. Pétrone (1) dit figurément qu'il avoit vieilli sur le sommet d'une montagne élevée, où il étudioit le cours des astres. On voyoit encore à Cnide du tems de Strabon (2) l'observatoire d'Eudoxe, d'où il observoit l'étoile canope qui brille dans la constellation du navire, ou plutôt la constellation même, car l'étoile canope, la plus australe du navire, ne devoit pas être aisément apperçue à Cnide; elle ne s'élevoit pas assez sur l'horizon pour se dégager des vapeurs (3); au lieu que la constellation s'y élevoir presque en entier. Il est naturel de croire que les Egyptiens pouvoient nommer quelquefois le navire par l'étoile qui s'y faisoit le plus distinguer. Les Grecs, leurs disciples, auront employé comme eux cette dénomination.

# S. IV.

CEPENDANT, malgré les témoignages que nous venons de réunir, quoiqu'il y ait des observations d'Eudoxe rapportées dans différens calendriers qui nous restent de l'antiquité, nous ne croyons pas qu'Eudoxe sût observateur, & nous puisons ce doute dans les ouvrages mêmes d'Eudoxe.

Si Eudoxe avoit été observateur, comment ne se seroit-il pas apperçu que la sphere qu'il décrit, n'étoit pas celle qui avoit lieu de son tems (4). Les points folsticiaux qu'il place au 15° des signes (5), étoient alors environau 1°. Dans le calendrier de Geminus (6) on trouve encore qu'Eudoxe plaçoit l'Equinoxe du printems au 6° du bélier, & le folstice d'hiver au 4° du capricorne. Au tems d'Eudoxe, les constellations répondoient exactement aux signes par leur longitude. L'observation dont il s'agit ici concerne l'ascension droite; mais elle a eu lieu 604 avant J. C. comme nous l'avons fait voir (7). Ainsi ce qu'Eudoxe établissoit étoit faux de son tems, quant à la longitude & quant à l'ascension droite. Il est donc certain qu'il n'y a rien de lui dans cet ouvrage, & qu'il n'a fait que publier la description de la sphere qui avoit été rapportée dans la Grece du tems de Chiron ou de Musée.

<sup>(1)</sup> In Satyrico, p. 25.

<sup>(2)</sup> Géorg. Lib II, p. 119. (1) Cnide étoit par 36° 20' de latitude boréale; l'étoile canope a environ ; 2º de déclinaison australe : elle ne pouvoit donc

s'élever sur l'horizon que d'environ 2°.

<sup>(4)</sup> Suprà, Éclairc. Liv. VI, §. 4. & 12,

<sup>(5)</sup> Hyp. Com. fur Aratus, L. II, p. 212. (6) Uranolog. p. 67, 69. (7) Supra, Éclaire. Liv. VI, §. 12

Vers le tems d'Eudoxe, c'est-à-dire vers 372 avant J. C., on vit dans la la Grece, pendant plusieurs nuits de suite, une grande comete qui étoit assez lumineuse pour faire des ombres comme la lune. Les philosophes grecs, suivant Diodore de Sicile, disoient que ces phénomenes avoient des retours réglés, & que les astronomes de Babylone savoient les prédire (1). Ce passage indique clairement la source des idées philosophiques des Grecs. Ils avoient tout puisé à Babylone, c'est-à-dire en Asse.

### §. V.

PARMI les ouvrages qui nous restent d'Aristote, il y en a trois, les livres de Mundo, de Calo, de Meteorologicis, dans lesquels plusieurs choses appartiennent à l'astronomie. On doute que le livre de Mundo soit de lui (2). Aristote regarde le mouvement du ciel comme éternel; le ciel lui-même est incorruptible & immuable (3); chaque planete a une intelligence immortelle qui préside à sa marche (4). Il établit que toutes leurs révolutions sont homocentriques, parcequ'il pensoit que toutes choses devoient se mouvoir autour du centre de l'univers. Il s'obstina à conserver l'hypothese des spheres concentriques, quoiqu'il eût reconnu que les planetes n'étant pas toujours de la même grandeur, on en devoit inférer qu'elles n'étoient pas toujours à la même distance (5). Mais nous ignorons sur quel sondement M. Veidler dit qu'Aristote rejetta les excentriques d'Eudoxe, car nous ne savons ce que c'est que les excentriques d'Eudoxe, & nous ne trouvons rien, dans Aristote ni dans Simplicius, qui puisse y avoir donné lieu. Les Pythagoriciens sont les seuls dans l'antiquité, qui, en établissant le mouvement de la terre, ont pu passer pour admettre le système des excentriques. Simplicius le dit formellement.

Aristote naquit la premiere année de la 99<sup>me</sup> olympiade, & il mourut la troisseme année de la 114<sup>me</sup>, âgé de 63 ans.

# §. V I.

Dans la secte stoïque, nous trouverons d'abord Zenon qui en sut le fondateur. Il pensoit, comme tous les anciens, que les étoiles fixes étoient entrainées par le mouvement général du ciel (6), tandis que les planetes avoient

<sup>(1)</sup> Diodore, Lib. XV, §. 13. (4 (2) Bouillaud, de vero fystemate mundi, (5 pag. 4. ment

<sup>(4)</sup> De Methaphyf. Lib. XII, c. 7. (5) Simplicius, de cælo, Lib. II, Comement. 46.

<sup>(3)</sup> De cœlo, Lib. II, c. 6,

<sup>(6)</sup> Laerce.

un mouvement qui leur étoit propre (1). Le foleil étoit, selon lui, un seu pur, d'un diametre plus grand que la terre. C'est pourquoi il remarque avec beaucoup de justesse que l'ombre de la terre a une sigure conique (2). Cette remarque sussi, & il est inutile d'ajouter qu'il connut la cause des éclipses.

Il paroîtroit que Zenon avoit remarqué, ou du moins connu l'inclinaison de l'orbite de la lune à l'égard de l'écliptique: car il disoit que sa latitude la portoit tantôt au nord tantôt au sud. Latitudine suâ modò ad australem, modò ad septentrionalem vergit plagam. Movetur ejus latitudo per ea quæ media sunt in libra & scorpione & ariete & tauro (3). Il sembleroit même que par cette derniere phrase il voulût indiquer quelque position des nœuds de la lune, ou bien les signes de l'écliptique où se trouvoient de son tems les plus grandes latitudes.

### S. VIL

EPICURE, ce philosophe si fameux, n'avoit, dit-on, sur les astres que des opinions très absurdes, opinions que Lucrece a conservées dans son poème. Il a été vivement censuré par Cléomede (4). Epicure pensoit encore, comme les premiers hommes qui ont vu le soleil & la lune, que ces astres ne sont pas plus grands qu'ils ne nous le paroissent.

Nec nimio solis major rota, nec minor ardor Esse potest nostris quam sensibus esse videtur.

Lunaque sive notho fertur loca lumine lustrans, Sive suam proprio jactat de corpore lucem, Quidquid id est, nihilo fertur majore sigurà, Quàm quæ oculis nostris, quam cernimus esse, videtur (5).

Il seroit encore plus étonnant que ces idées sussent du tems de Lucrece, il l'est déjà beaucoup que Lucrece les ait adoptées. On ajoute qu'Epicure croyoit que le soleil s'allumoit le matin, & s'éteignoit le soit dans les eaux de l'océan (6). Épicure, postérieur à Platon & à Eudoxe, étoit resté dans la premiere enfance de l'astronomie. On sait que c'est lui qui a conservé & rendu célebre le système des atômes de Leucipe & de Démocrite.

<sup>(1)</sup> Stobée,

<sup>(2)</sup> Laerce. Veidler, p. 106.

<sup>(3)</sup> Stobée.

<sup>(4)</sup> De Mundo, Lib. II, p. 1.

<sup>(5)</sup> Lucret. de rerum nat. Lib. V, v. 565,

<sup>(6)</sup> Vocius, de settis phil, c. 8, § 14.

# S. VIII.

PHILIPPE Medmæus, né à Medeme, ville de Calabre, fut disciple de Platon. Il observa dans la Locride & dans le Peloponese (1). Il y a apparence qu'il avoit dressé un calendrier de son temps; il est certain du moins qu'il est cité par Hipparque, Geminus & Ptolémée (2). On peut croire même qu'il avoit indiqué particulièrement les changemens des saisons, & les intempéries de l'air qui accompagnoient les levers & les couchers des étoiles (3).

# ¢. IX.

HIPPAR QUE dit (4) que Philippe, ainsi qu'Eudoxe, avoit établi que la partie du tropique qui est au-dessus de l'horison, est à celle qui est au-dessous, dans le rapport de 12 à 7. Ce rapport suppose que la longueur du plus long jour d'été étoit de 15h 9', ce qui ne convient qu'à une latitude de 42°, & non à une latitude de 37 ou 38° comme celle de la Locride & du Péloponese, où le plus long jour ne pouvoit être que d'environ 14h 40' D'où il paroîtroit s'ensuivre que ces deux astronomes ont fait l'observation sous le parallele de 42°, si l'on pouvoit penser qu'elle a été faite avec exactitude, c'est-à-dire, qu'ils aient eu des moyens de mesurer d'une maniere précise l'intervalle du lever du soleil à son coucher. Mais les clepsidres, quoique plus anciennes en Egypte, étoient à peine connues dans la Grece; on a vu que Platon passoit pour en être l'inventeur. Il est difficile de croire que l'usage en fut fort étendu, & il est encore plus douteux qu'elles fussent assez exactes pour mesurer la longueur d'un jour. Les cadrans solaires n'étoient pas plus propres à cette mesure; parcequ'ils ne marquent pas bien aux environs du lever & du coucher du foleil. C'est sans doute pour n'avoir employé que l'un de ces moyens, que les deux astronomes se sont trompés d'une demi-heure sur la durée du plus long jour, & par conséquent dans la proportion qu'ils ont assignée. La durée du jour de 14h 40' leur auroit donné la proportion de 11 à 7, & non pas celle de 12 à 7.

Pline remarque que Philippe a été d'accord avec un grand nombre d'astronomes, tels que Dosithée, Démocrite, Eudoxe, &c. à fixer le lever de la chevre au 4<sup>me</sup> des calendes d'Octobre, c'est-à-dire au 28 Septembre (5).

<sup>(1)</sup> Prolémée, de apparentiis, pag. 93. (2) V. les anciens calendriers, in Uran.

<sup>(3)</sup> Ptolémée, Ibidem, pag. 72, 73.

<sup>(4)</sup> Comment. sur Aratus, Lib. I, §. 5.

<sup>(5)</sup> Pline, Lib. XVIII, pag. 31.

Il faut observer que c'est par erreur si Pline & Veidler ont marqué ce lever au marin, c'est le lever achronique ou du soir dont il doit être ici question. Etienne de Bysance (1) rapporte que Philippe avoit composé un ouvrage sur les vents. Vossius (2) conjecture avec assez de vraisemblance qu'il y prédisoit les vents par l'état du ciel, c'est-à-dire par les levers & les couchers des étoiles.

### S. X.

Callippe, dont nous avons parlé, à l'occasion de la période qui porte son nom, observa aux environs de l'Hellespont les apparences, c'est-à-dire les levers & les couchers des étoiles, comme on le voit par les calendriers de Géminus & de Ptolémée (3). Il étoit disciple de Polémarque, & ils allerent ensemble conférer avec Aristote sur les hypotheses & les spheres d'Eudoxe, auxquelles ils sirent quelques corrections. Nous en avons parlé plus haut (4).

La période de Calippe de 76 ans répond précifément au cycle lunaire combiné avec les années juliennes : car 76 de ces années forment une période calippique, & l'anticipation de la lune est la même dans l'un & dans l'autre calendrier.

# §. X I.

Autolicus de Pitanée dans l'Eolie, aujourd'hui les îles de Lipari, fut en réputation vers la 110° olympiade, c'est-à-dire l'an 336 avant J.C. (5) Il paroît, par un passage de Simplicius (6), qu'il sit quelques suppositions pour expliquer les mouvemens des astres, ou qu'il ajouta quelque chose aux theories d'Eudoxe. Il nous reste de lui deux ouvrages, l'un intitulé: de la sphere en mouvement, l'autre, du lever & du coucher des étoiles sixes,

# S. XII.

EUDEME de Rhodes, disciple d'Aristote, paroît s'être appliqué particulierement à l'Astronomie. On sait qu'il avoit prédit une éclipse (7); c'étoit alors une preuve d'habileté dans ce genre. Eudeme avoit sait une histoire de l'Astronomie que nous regrettons, quoique nous ayons lieu de croire que cette histoire n'étoit qu'un abrégé (8). Le passage que nous transcrirons plus

<sup>(1)</sup> Dans son dict. au mot Mid µa.

<sup>(2)</sup> de scient. Mathemat. p. 359.

<sup>(3)</sup> In Urano'ogion.(4) Suprà, Liv. IX, §. 8.

<sup>(5)</sup> Diogene-Laerce, Lib. IV, p. 29.

<sup>(6)</sup> Simplicius, Lib. II, de cαlo, Comm. 46.(7) Ibidem.

<sup>(8)</sup> Simplicius, en parlant de cet Historien, dit plusieurs fois, Eudemus breviter, narravit, &c. de cælo, Lib. II, Comm. 46,
N n n

bas n'en donne pas une grande idée. Il avoit aussi fait une histoire de la géométrie (1); elle est également perdue. On croit que Proclus en a conservé beaucoup de choses dans ses commentaires sur le premier livre d'Euclide (2).

Voici le passage de l'histoire de l'Astronomie d'Eudeme que l'évêque Anatolius (3) nous a conservé, & que Fabricius a inséré dans sa bibliotheque

grecque (4).

" Qui est-ce qui a fait des découvertes dans les mathématiques? Eudeme raconte dans son astrologie qu'Œnopides trouva le premier la bande du zodiaque & la durée de la grande année. Thalès trouva les périodes des éclipses, qui n'arrivent pas toujours à des intervalles égaux. Anaximandre trouva que la terre est un météore, & se meut autour du centre du monde; Anaximenes, que la lune est éclairée par le soleil, & qu'elle s'éclipse quand cette lumiere lui manque. Les autres y ont ajouté d'autres découvertes. Les étoiles fixes se meuvent à l'entour de l'axe qui va d'un pôle à l'autre, les planetes, autour de l'axe qui est perpendiculaire au zodiaque. Ces deux axes des étoiles & des planetes sont éloignés entr'eux de la 15 cme partie d'un cercle, ou de 24 parties (5). "

Si l'histoire d'Eudeme étoit de ce goût, elle étoit fort mal digérée. Il rapporte dans quelques lignes les progrès de l'Astronomie grecque depuis Thalès jusqu'à son tems. On peut croire à la vérité que ce passage n'est qu'une récapitulation, un sommaire. Mais les découvertes sont-elles bien attribuées à leurs véritables auteurs? Quelle apparence, pour ne pas discuter tout le reste, que celui qui a connu les périodes des retours des éclipses, en ait ignoré la cause? Cette invention, ou du moins cette connoissance a donc appartenu primitivement à Thalès, & ensuite à Anaximenes, Il saut convenir que l'histoire des progrès d'une science devoit être bien dissicile à faire dans un tems où les livres étoient rares; il falloit entendre les auteurs mêmes des découvertes, ou écrire sur des oui-dire. Nous avons rapporté ce morceau à cause de son antiquité, & comme appartenant à l'histoire de l'Astronomie.

# S. XIII.

Apollonius-Mindien & Epigenes furent des astronomes sur lesquels les

<sup>(1)</sup> Commentarium Eutocii in Archimed. Dimenf. circul. Wallis, Tome III,

page 547.

(2) Diogene-Laerce, in Vita Thaletis, Voyez aussi Jo. Jonsius, de Scriptori-

bus historiæ philosoh. Lib. I, c. 15.
(3) Evêque de Laodicée dans le 3e siecle.

<sup>(4)</sup> Lib. III, c. 11, page 278. (5) Le passage gree original, se trouve aussi dans Veidler, page 115.

historiens ne nous ont laissé aucun détail. Séneque les cite avec éloge (1). Il dit qu'ils avoient appris l'Astronomie des Chaldéens, & il dit en particulier d'Appollonius, qu'il étoit très habile dans l'art d'observer les phénomenes de la nature. Séneque rapporte d'après eux les opinions des Chaldéens fur la nature des cometes; opinions que nous avons données dans l'Astronomie de ces peuples (2). Pline (3) cite Epigenes comme un auteur grave, en disant qu'il avoit trouvé à Babylone une suite d'observations gravées sur des briques & dans un intervalle de 720 ans, c'est-à-dire, de 720000 années, suivant la véritable leçon de Pline. Voilà tout ce qu'on en fait; on ignore en quel tems ils ont vécu l'un & l'autre. Comme Séneque les cite ensemble, on les a cru du même siecle; ce qui ne nous paroît pas une conclusion bien certaine. Flamsteed place Epigenes (4) au nombre des astronomes du premier siecle de l'ère chrétienne; mais les preuves ne sont pas suffisantes. M. Gibert pensoit qu'Epigenes avoit vécu sous Ptolémée Philadelphe, & par le calcul que nous avons rapporté (5), calcul qui est très probable, on peut croire qu'il a vécu 60 ans environ après la prife de Babylone par Alexandre, & par conséquent 263 ans avant J. C.

# S. XIV.

M. Veidler fait mention de plusieurs astronomes desquels on ne connoît gueres que les noms. Nous les placerons comme lui à cette époque, c'est-àdire vers 2 ou 3 siecles avant J. C. Aphrodissus qui faisoit l'année solaire de 36513h (6). Charimander qui avoit composé un ouvrage sur les cometes, où il en cite une, qui ayant la forme d'une longue poutre, brilla plusieurs jours, & sur vue par Anaxagore (7). On désignoit alors les cometes à longue queue, par la forme d'une poutre. Artémidore qui est cité par Séneque (8). Le philosophe rapporte, d'après l'astronome, que les cinq planetes ne sont pas les seules étoiles qui aient du mouvement, mais les seules qui aient été observées; qu'il y en avoit un grand nombre qui nous étoient inconnues, ou par le peu d'intensité de leur lumiere, ou parceque leur orbite étoit tellement placée, qu'elles ne pouvoient être visibles que lorsqu'elles se trouvoient dans l'extrémité de cette orbite. D'où il arrive que des étoiles, nouvelles pour

<sup>(1)</sup> Quast. nat. Lib. VII, c. 3.

<sup>(2)</sup> Supra, Eclair. Liv. IV, §. 43. (3) Lib. II, c. 56.

<sup>(4)</sup> Flamsteed, in proleg. hist. cæl. p. 6.

<sup>(5)</sup> Suprà , Eclair. Lib IV , §. 21.

<sup>(6)</sup> Censorin, c. 19.

<sup>(7)</sup> Senec. Quaft. nai. VII, c. s.

<sup>(8)</sup> Idem, c. 13.

Nnnij

nous, paroissent se mouvoir à travers les étoiles fixes, & briller d'une lumiere plus grande que les étoiles mêmes. Ce seroit absolument la même opinion qu'Appollonius-Mindien avoit puisée chez les Chaldéens, si l'on pouvoit croire qu'Artémidore parloit des cometes; mais il paroît par le passage de Séneque que cet astronome, pour favoriser l'opinion de quelques anciens qui faisoient naître les cometes de la rencontre de deux planetes, supposoit que le nombre des planetes étoit beaucoup plus grand qu'on ne pensoit, qu'il y en avoit d'invisibles qui nous sont cachées dans la plus longue partie de leur cours. Cela ressemble beaucoup aux cometes, & il eût été beaucoup plus simple de leur appliquer cette idée, que de créer exprès des planetes chimériques pour les produire.

L'objet d'Artémidore étoit de répondre à ceux qui disoient que les cometes n'étoient pas produites par la rencontre des planetes, puisque le nombre de ces planetes ne suffiroit pas aux apparitions fréquentes de ces cometes, puisque d'ailleurs toutes les planetes ont été vues, & dans des parties du ciel fort éloignées, dans le tems même de l'apparition d'une comete. Séneque se moque avec raison de la physique d'Artémidore qui fabriquoit les cieux d'atomes rassemblés, & durcis en forme de toît. Il y faisoit des fenêtres par où le feu extérieur se répandoit sur la rerre.

M. Veidler (1) parle encore d'un certain Hélicon auquel Suidas (2) attribue deux ouvrages, l'un, des signes des changemens de tems, & l'autre intitulé Apotelesmatica.

Arretès Dyrrachinus, cité par Censorin, ne sut connu que pour avoir établi la grande année de 5552 ans (3).

# S. XV.

Nous allons réunir ici les grandes années dont les anciens auteurs ont fait mention, en omettant celles des Chaldéens & des Grecs dont nous avons suffisamment parlé. Censorin (4) cite la grande année d'Aristarque de 2484 ans. Nous croyons avoir deviné l'objet de cette grande année, nous dirons nos conjectures à cet égard dans la premiere partie de notre histoire moderne de l'Astronomie. Nous n'avons pu deviner quelles étoient les révolutions contenues dans la grande année d'Arretès Dyrrachinus de 5552 ans.

<sup>(1)</sup> Page 118.

<sup>(2)</sup> Au mot Helicon.

<sup>(3)</sup> Censorin, c. 18.

<sup>(4)</sup> Ibidem.

Celle d'Héraclite & de Linus de 10800 ans (1) paroît évidemment un multiple de la période orientale de 3600 ans. On cite la grande année d'Orphée de 920 ou de 120 ans (2): cette derniere est la période de l'intercalation des Perses; celle de Dion de 9984 (3), enfin celle de Cassandre de 36000 ans. Censorin ajoute que d'autres ont pensé que cette grande année étoit indéfinie, & ne revenoit jamais. Ainsi dès-lors on soupçonnoit l'incommensurabilité des mouvemens célestes.

Plutarque (4) cite une grande année de Diogene de 365 ans, qui est évidemment la même que celle d'Aphrodissus de 365 ans 3 mois. Saumaise (5) a soupçonné que la période de 1461 ans des Egyptiens étoit partagée en 4 parries; & alors la grande année de 365 ans 3 mois étoit une espece de période qui marquoit l'intervalle où une saison avoit pris la place d'une autre, où le premier jour de l'année vague d'abord au commencement de l'été, avoit passé au commencement du printems, & successivement.

Plutarque cite encore deux autres grandes années, l'une de 7767 ans dont l'objet nous est inconnu, l'autre de 18000 ans attribuée à Héraclite qui pourroit bien être une période du mouvement des fixes où ce mouvement seroit supposé d'un degré en 50 ans. Riccioli (6) fait mention de quelques autres grandes années, l'une de 3000 ans qui pourroit bien être luni solaire & composée de cinq périodes de 600 ans; les deux autres de 15000 (7) & de 28000 ans, qui pourroient bien appartenir à la révolution des fixes. La premiere supposeroit le mouvement des étoiles d'un degré en 42 ans environ : la seconde, également d'un degré en 77 ou 78 ans. On en trouve encore une de 12954 années folsticiales (8), dont nous ne soupçonnons point l'origine. M. de la Nauze (9) dans les mémoires de l'académie des inscriptions & belleslettres, rapporte quelques autres grandes années que nous allons transcrire ici. Dion 10884, Diogene 6570000, Platon 12000, qui sont évidemment la révolution des 1000 ans que les Perses attribuoient à chaque signe du zodiaque; Sextus Empiricus, 9977; Nicetas Choniate 1753200.

<sup>(1)</sup> Riccioli dit 9987.

<sup>(2)</sup> Il est marqué en chiffre romain CMXX, & dans les notes grammaticales

Riccioli dit 12000 ans.

<sup>(3)</sup> En chiffre romain xMecDXXCIV, & dans les notes on trouve x 111. DCCCCLXXXIV & XMCXXXCIV.

Riccioli dit 9994.

<sup>(4)</sup> De placit. philos. Lib. II, c. 32,

<sup>(5)</sup> Exercit. Pliniana. p. 390-

<sup>(6)</sup> Tome I, p. 130. Ciceron, de nat. Deorum.

<sup>(7)</sup> Macrobe, fomn. Scipion. Lib. II, C. II.

<sup>(8)</sup> Servius, ad Æneid. III.

Exercit. Pliniana , p. 390.

<sup>(9)</sup> Tome XXIII, page 90.

S. XVI.

On trouve dans Achilles Tatius (1) trois grandes périodes relatives à saturne, à jupiter & à mars, qui sont bien singulieres. Il établit à l'égard de ces planetes deux especes de révolutions. L'une qui ramene la planete au même signe, l'autre au même point. La premiere est pour saturne, en nombres ronds, de 30 ans; pour jupiter, de 12 ans; pour mars, de 2 ans. Mais la seconde est pour saturne, de 350635 ans; pour jupiter, de 170620; enfin; pour mars, de 120000 ans. Quand Achilles Tatius nous dit qu'il faut 30 ans pour que saturne revienne au même signe, il entend très certainement la révolution à l'égard du même degré de l'écliptique. Quand il dit ensuite qu'il lui faut 350635 ans pour revenir au même point, il entend sans doute au même point d'un autre cercle que l'écliptique, & peut-être est-ce au même point de l'orbite de saturne. Alors les 350635 années seroient le produit de la révolution de saturne par la révolution de son aphélie, & on en pourroit déduire, que dans le tems où cette période fut établie, on croyoit que l'aphélie de saturne avoit un mouvement de 3° 4' 37" en 100 ans (2). On trouveroit de même ce mouvement pour jupiter, de 2° 32' 7"; & pour mars, de 34' 20" seulement. Mais il ne nous paroît nullement croyable que le mouvement de l'aphélie des planetes ait été découvert avant l'école d'Alexandrie, dont les astronomes mêmes n'ont point connu cette espece de mouvement, si ce n'est celui de l'apogée de la lune. Ce mouvementne pouvoit être apperçu des anciens, qui n'avoient point débrouillé la théorie des planetes, laquelle a été si long-tems affectée des fausses apparences de leurs mouvemens; à moins qu'on ne suppose que cette connoissance appartienne à cette astronomie ancienne dont il ne nous reste que des vestiges. Mais, en supposant qu'il n'est pas question ici du mouvement de l'aphélie, que signifieront ces trois longues révolutions, dont Achilles Tatius fait mention? C'est un problème que nous laissons à résoudre aux astronomes, dont aucun jusqu'ici n'a, ce semble, fait attention à ces singulieres périodes.

<sup>(</sup>t) Voici le texte: Rursùs prima omnium saturni stella ab uno signo ad idem, ut minùs accurate dicam & placite, in annis triginta revertitur: ab eodem verò puntto ad idem punttum, in annis; 50635, &c. c. 18. page 137.

<sup>(2) 350635</sup> divisés par 29 années juliennes, & 174 jours, donnent 11740 ans, pour la révolution de l'aphélie, qui seroit par conséquent de 3° 4' 37" en cent ans. Mais le mouvement de cet aphélie est plus lent, & n'est que d'un peu plus de 29.

# S. XVII.

Nous avons dit que Pithéas, astronome grec, de Marseille, sut obfervateur. En esset Hypparque le cite pour l'opposer à Eudoxe, qui avoit dit que l'on voyoit au pôle du monde une étoile immobile. Hypparque croyoit que c'étoit une erreur d'Eudoxe, parcequ'il ignoroit alors que les étoiles changeoient de place; l'étoile qui étoit près du pôle, 1400 ans avant J. C., n'y étoit plus du tems de Pithéas, ni du tems d'Hypparque. Pithéas remarque qu'il n'y en a point au pôle même, mais que le lieu du pôle fait un carré avec trois étoiles voisines (1).

M. Fretet imagine que ces trois étoiles sont & & n du dragon & ß de la petite ourse (2). Il y avoit cependant alors l'étoile placée au musse de la girasse, qui devoit être sort près du pôle (3); mais elle n'est que de la cinquieme grandeur.

### S. XVIII.

A l'égard de l'observation de l'obliquité de l'écliptique de Pithéas, nous avons dit qu'on avoit établi entre la longueur de l'ombre & la hauteur du gnomon la même proportion à Marseille qu'à Bysance, celle de 120 à 41 \frac{4}{5}. En conséquence on trouve par le calcul que la hauteur du centre du soleil étoit donc alors de 70° 32′, d'où retranchant la hauteur de l'équateur à Marseille 46° 42′, connue par les observations modernes, restent 23° 50′ pour sa distance du soleil à l'équateur, c'est-à-dire pour l'obliquité de l'écliptique. Cette observation paroît fort exacte, mais il y a une circonstance qui la rend douteuse, c'est d'avoir dit que la proportion de l'ombre à la hauteur du gnomon, étoit la même à Marseille qu'à Bysance; ce qui est saux. Il y a une dissérence si sensible, que, si l'observation avoit été saire à Byzance, on n'en déduiroit l'obliquité de l'écliptique que de 21° ½ environ. Cette circonstance ôte à l'observation toute son authenticité; sur-tout en examinant la maniere dont Strabon la rapporte. Il dit d'abord que, selon Eratosthenes (4) & selon Hypparque qui a suivi Pythéas (5), la proportion de l'ombre à la hauteur du

<sup>(1)</sup> Hypparque, Comment. sur Aratus,

lib. I, page 179.
(2) Fréret, défense de la Chronologie,

<sup>(3)</sup> Flamsteed, Tome III, Catal. d'He-

velius. Cette étoile avoir en 1660 38 240. 43' de longitude, & 640 12' de latitude boréale.

<sup>(4)</sup> Strabon, Géogr. lib. II, page 63. (5) Idem, Lib. II, page 71.

gnomon est la même à Marseille qu'à Bysance. Il dit ailleurs (1) qu'au solstice d'été cette proportion à Bysance est celle de 120 à 41 4. Il semble résulter de là que l'observation a été faite à Bysance, & par conséquent très mal, puisqu'elle donne une obliquité de l'écliptique si éloignée de la véritable. C'est pourquoi les partisans de la diminution de l'obliquité de l'écliptique n'en peuvent pas tirer un grand avantage. Cependant cette observation paroît faite avec tant de soin & de précision, qu'il est difficile de croire qu'elle soit si défectueuse. Car en supposant l'obliquité de 23° 30', la hauteur de l'équateur à Bysance de 48° 59', la hauteur du bord supérieur du soleil devoit être de 72° 44', & par conséquent la proportion de l'ombre à la hauteur du gnomon, celle de 37 \frac{3}{10} \hat{a} 120, ll est peu probable qu'un observateur, capable de se tromper de 4 parties ;, eût tenu compte du cinquieme d'une de ces parties. Il est donc difficile de croire qu'elle ait été faite à Bysance; mais aussi on n'a point de preuve qu'elle ait été faite à Marseille, & par Pithéas. Nous sommes portés à le croire; cependant des présomptions ne suffisent pas pour une conclusion aussi délicate que celle de la diminution de l'obliquité de l'écliptique. Les partisans de cette diminution ont assez de preuves, en faveur de leur sentiment, pour se passer de celle qui résulteroit de l'observation de Pithéas.

(1) Lib. II, page 134. Voyez sur Pithéas. Gassendi, Tome IV, pag. 523 & 531. In vita Pereskii. Louville, Dissertatio de mutabilitate ecliptica. Aélis erudit. 1719. Bougainville, Mémoires de l'Académie des Inscriptions, Tome XIX.



# Lalanda, R. E. N. E. U. V. I. E. M. E.

DES constellations, du zodiaque, & des planispheres anciens. ur u.c., l'yrbeshim nigroleshoù sol hire (b) evan'i la -- e son Sent Sent P. Re-E, M. J. E, Re-E and normandado e e

No us nous sommes proposé de réunit dans ce livre tout ce qui nous reste de connoissance des divisions du ciel & du zodiaque par les anciens.

La nature elle-même a enseigné à classer les étoiles. Dans le nombre d'étoiles dont le ciel est parseme, il y a certains amas qui sont plus remarquables, & qui ont été les premieres constellations. De là il est arrivé que ces constellations ont été reconnues & distinguées par tous les peuples ignorans & éclairés; comme elles le sont encore aujourd'hui par les gens de la campagne; telles sont la grande & la petite ourses, connues depuis les Egyptiens jusqu'à nous sous le nom d'ourses, de grand & de petit chariot; les pléiades, les étoiles de la tête du raureau, celles de la constellation d'Orion, les deux étoiles des gémaux, &c. Différens peuples ont donné différens noms à ces constellations. On a remarqué que les Iroquois (1) ont nommé les sept étoiles de la grande ourse Okouari, c'est-à-dire l'ourse, comme on avoit fait anciennement dans le nord de l'Asie. Les nations, qui peupient les bords du fleuve des Amazones, appellent aussi les hyades, ou les étoiles de la tête du taureau, tapiira rayouba, du nom qui signifie aujourd'hui dans leur langue machoire de bauf (2). Ces faits sembleroient indiquer une ancienne communication avec les peuples de l'orient. Le P. Lassiteau assure que ces noms sont antérieurs à l'arrivée des Européens en Amérique. Certains noms ont eu leur source dans une ressemblance remarquable. Cette longue traînée blanche, qui partage le ciel, a eu chez presque tous les peuples des noms analogues aux idées qu'elle a fait naître ; mais toutes ces idées se réunissent à celle de chemin; partout ce grand cercle est désigné par cette figure. Les Grecs l'ont nommée voie lactée (3); les Chinois, le fleuve céleste (4), plu-

<sup>(1)</sup> Mœurs des Sauvages, par le P. Laffi-

<sup>(2)</sup> M de la Condamine, Mémoires de l'Académie des Siences, 1745, p. 447,

<sup>(3)</sup> Aristote, se Meteorolog. L I, c. 13.

<sup>(4)</sup> Souciet, T. III, p. 32, Manusc. de M. de Lisse, no. 149, 2, 10. Ils appellent l'équateur, le chemin rouge, ibid.

sieurs nations l'ont nommée le grand chemin (1); les sauvages de l'Amérique septentrionale, le chemin des ames (2); dans la langue arabe (3) & dans la langue (4) copte ou égyptienne, chemin de paille ou de chaume (5); nos paysans l'appeilent le chemin de saint Jacques.

M. GOGUET (6) pense que les étoiles les plus voisines du pôle, celles qui ne se couchent jamais en Europe & en Chaldée, ont dû être les premieres remarquées à cause de la perpétuité de leur apparition. Nous en avons un exemple à la Chine, où Yu-chi remarqua d'abord l'étoile polaire & les constellations qui l'environnent (7). On aura aussi distingué successivement la grande ourse par ses sept étoiles remarquables; le bouvier, par l'étoile arcturus, la premiere, qui brille dans le crépuscule du soir; le grand chien, par sirius, l'étoile la plus brillante du ciel; Orion, si frappant par son étendue & par le nombre de belles étoiles qu'il renserme, les plésades, aldébaran & les étoiles de la tête du taureau, le scorpion, &c. Presque toutes ces constellations sont connues des sauvages & des gens de la campagne.

Maiss to all est and II Is & was a subject on

L'es étoiles de la premiere grandeur, répandues dans les différentes parties du ciel, attirerent ensuite principalement l'attention. On regarda toûtes les petites étoiles voisines comme un peuple qui les environne, ou comme un troupeau qui leur est soumis, & on les nomma rois, ches ou pasteurs (\$). Dans le livre de Job il est dit : conduirez-vous l'étoile polaire avec les astres qui sont comme sa samille (9)? Les Chinois appellent encore l'étoile polaire le roi. Virgile représente le pôle sous l'emblème d'un pasteur; polus dum sidera pascet (10). Un certain nombre d'étoiles plus petites, réunies à une ou à plusseurs étoiles de la premiere grandeur, ont sait ainsi les premieres constellations. On peut même croire qu'on n'a point commencé par dessiner des figures d'hommes, d'animaux ou d'autres choses, pour renfermer ces amas

<sup>(1)</sup> Comment, de Hyde sur les tables de Ulug Beg, page 23.

<sup>(1)</sup> Mœurs des Sauvages, T. I, p. 496. (3) M. Niebuhr, description de l'Ara-

bie; page 100. (4) L'ancien copte est l'ancien égyptien. Les Coptes l'appellent la langue de l'haraon. M. Niebuhr, description de l'Arabie, p. 79.

<sup>(5)</sup> Kitker, Edip. Ægypt. T. II, p. 242. (6) Tome I, page 392.

<sup>(7)</sup> Martini, Tome I, page 38. Supra, Liv. IV, §. 22.

<sup>(8)</sup> Hyde, de relig. vet. Persarum, c. 5. page 128.

<sup>(9)</sup> Job. c. XXXVIII, v. 32,

<sup>(10)</sup> Eneid. Lib. I, v. 611.

d'étoiles. En traçant sur le papier l'arrangement des étoiles qui composoient une constellation, on aura lié ces étoiles par des lignes tirées de l'une l'autre. C'est ainsi que les Indiens dessinent leurs constellations (1). Nous avons vu sur le manuscrit de M. le Gentil les figures des 28 constellations indiennes, tracées de la main même du Brame interprete; les étoiles y font jointes par des lignes. C'est encore l'usage des Chinois. Ils ont donné des noms & des figures aux constellations; mais ces figures ne sont point tracées fur leurs planispheres; on n'y voit que des lignes qui servent à joindre, les étoiles les unes aux autres (2). M. Goguet pense même que l'on aura placé à côté des constellations, ainsi dessinées par des lignes, le nom de ces constellations écrit en caracteres hiéroglyphiques; il est vraisemblable qu'on anra fini par dessiner sur la constellation même le caractere hiéroglyphique, ou la figure qu'il représentoit, & les lignes auront été supprimées. C'est ainsi qu'on vint à attribuer aux constellations différens noms & différentes figures qui furent arbitraires, mais toujours tirés ou des productions & des animaux du pays, ou des instrumens de la chasse, du labourage & de la vie domestique. Nous croyons, comme nous l'ayons dit, que l'on n'y a placé des hommes que quand l'astrologie a prétendu que leur destinée étoit écrite dans le ciel.

# S. IV.

Level Commence

QUAND on eut reconnu que la lune & les autres planetes ne fortoient jamais d'une zône assez étroite, que les Grecs ont nommée le zodiaque, & que les Chinois appellent le chemin jaune, on voulut approfondir, mesurer le mouvement des astres, & on sentit qu'il seroit commode de partager cette zône en intervalles égaux. Le mouvement rapide de la lune offrit un moyen assez facile de parvenir à cette division. Mais comme la lune décrit le zodiaque en 271 8h environ, il en résulta une difficulté pour ces divisions. Les uns en firent 28, & les autres seulement 27. On donna à ces divisions le nom de maisons, demeures, (3) hôtelleries (4), parcequ'en effetla lune habitoit, logeoit dans chacune de ces divisions pendant un jour, & que, dans le voyage entier du zodiaque, ces différentes demeures ou hôtelleries étoient ses habitations successives. On les désigna par les belles étoiles qui y brilloient; mais comme il ne s'y en rencontre pas toujours, on fut obligé d'en aller

Oooij

<sup>(1)</sup> M. le Gentil, Mém. Acad. Sc, 1772. . (3). Hyde, fur les Tables d'Ulug . Beg (2) Goguet, Tome II, page 40.
Bianchini, la Storia univer, p. 413, fig. 30. p. 5 & 30. (4) Goguer, Tome II, p. 407.

chercher hors du zodiaque, & de choisir les plus voisines pour nommer les divisions qui y répondoient; on fut même quelquesois chercher ces étoiles assez loin, car la seizieme constellation des Indiens, qu'ils appellent vichaca, est désignée par la couronne boréale qui a plus de 40° de latitude (1); mais il faut observer que la clarté de la lune fait disparoître un gand nombre d'étoiles, & sur-tout celles qui sont dans le voisinage de l'écliptique. ve a la price de con la latticit e de . A.

CETTE division du zodiaque a été très généralement répandue, & sut commune à presque tous les peuples anciens. Les Chinois ont 28 constellations (2); mais le mot Chinois, sou, ne présente point l'idée d'un groupe d'étoiles, nous le traduisons par le mot constellation; il ne signifie réellement que demeure, hôtellerie (3). Dans la langue copte, ou dans l'ancien égyptien altéré, le mot par lequel on désigne les constellations a la même signification. Les coptes comptent également 28 de ces constellations (4) : on retrouve la même division chez les Arabes (5), les Perses (6), les Chinois (7) & les Indiens (8). Il ne paroît pas qu'elle ait été en usage chez les Chaldéens qui partageoient le zodiaque en 12 signes, & qui avoient d'ailleurs douze constellations australes & autant de boréales, à l'égard du zodiaque (9); mais aux Chaldéens près, la division du zodiaque en 27 ou 28 parties semble avoir été connue de tous les peuples de la haute antiquité.

# us mest in I Vi. 3 can unit alcoit est co

LES Siamois & les Indiens n'en comptent que 27 (10). Cependant quelques-uns ont fait mention d'une 28eme nommée abigitten (11), ce mot leur fert à exprimer la lune intercalaire, mais on pourroit croire aussi qu'il désigne une 28eme constellation, parceque ces 27 constellations sont divisées en quatre parties, qui out chacune des noms différens, & que cette abigitten est également divisée en quatre parties. De plus, ils se servent des constellations pour connoître l'heure de la nuit, par leur place dans le ciel, vers le méridien oul'horizon (12), & leur méthode suppose qu'ils ont 28 constellations.

<sup>(1)</sup> Souciet, Tome I, page 244. (2) Ibidem , page 243.

Mémoires de l'Académie des Sciences, Tome VIII, page 553. Tome VIII, page 553.

<sup>(3)</sup> Goguet, loco citato.
(4) Kirker, Edip. Ægyp. T. II, p. 241.

<sup>(1)</sup> Hyde, fur les Tables d'Ulug-Beg, page s.

<sup>(6)</sup> Zend-Avesta, Tome II, page 349. (7) Mémoires de l'Académie des Sciences,

<sup>(8)</sup> M. le Gentil, Mém. Acad. Sc. 1772. (9) Suprà, Eclait. Liv. IV, § 13 & 14. (10) MM. Cassini & le Gentil, loc. c.t.

<sup>(11)</sup> Souciet, Tome I, page 245.

Ils divisent le jour en 60 gurrhées ou heures; la gurrhée, en 60 pulls; le pull, en 60 mimick ou clins-d'œil (\*). Chaque constellation, passe, dit-on (1), au méridien en 2 gurrhées 7 pulls & demi : or 27 sois ce nombre ne sont que 57 gurrhées 22 pulls & demi; il faut donc une constellation de plus, qui n'acheve même pas entièrement le jour; il s'en faut encore de 30 pulls. Cette raison nous paroît décisive, quoique nous ne sachions à quoi attribuer cette dissérence de 30 pulls, ou de 12 de nos minutes, entre la révolution du 20 diaque & la durée du jour.

#### S. VII.

DE toutes les constellations, les plus anciennement observées sont celles des pléiades & du taureau. Les pléiades sur-tout surent d'un grand usage dans l'antiquité. On remarque qu'au tems d'Hésiode elles divisoient l'année rurale en deux parties. Leur coucher le matin marquoit le commencement de l'hiver, leur lever le matin, marquoit le commencement de l'été (2). On trouve dans les Calendriers que le feptieme jour après l'équinoxe de l'automne les pléiades se montroient le matin & le soir (3). Le P. Pétau a calculé que ce phénomene a dû arriver vers l'an 2200 avant J. C. (4). Selon Pline (5) il y avoit une ancienne Astronomie publiée sous le nom d'Hésiode, dans laquelle le coucher visible des pléiades, au lever du soleil, étoit marqué le jour même de l'équinoxe d'automne. Le P. Petau montre que cela n'a eu lieu que l'an 2278 (6). La claire des pléïades étoit alors dans 0° 32' du bélier. Ptolemée dans son calendrier latin (7) marque le lever des pléiades le soir, sept jours avant l'équinoxe d'automne; il falloit que cette constellation précédât l'équinoxe du printems d'environ 100, & répondît par conséquent au 200 des poissons. La claire des pléïades avoit en 1750 (8) 55° 55' de longitude; pour qu'elle ait avancé de 65° 55', il faut qu'il se soit écoulé 4746 ans, & par conséquent que cette observation ait été faite 2997 ans avant J. C. Il est donc évident que dans ces tems si reculés les pléiades étoient une constellation

<sup>(\*)</sup> Evénemens historiques relatifs au Bengale, ou traduction du Shastah, par Holwel, 1768, page 137. Les noms que donnent les Missionnaires Jésuites, sont différens, mais cela vient sans doute des différens idiômes des peuples qui portent tous le nom d'Indiens. La division est la même. Voyez encore souciet.

M. le Gentil, Mémoires de l'Académie des

<sup>(1)</sup> Souciet, Tome I, page 245.

<sup>(2)</sup> Défense de la Chronologie, p. 431. Gem. César. Comment. sur Aratus.

<sup>(3)</sup> Ptolémée, de apparentiis in Uranol. page 100.

<sup>(4)</sup> Uranol. var. differt. Lib. II , p. 50.

<sup>(5)</sup> Lib. 18, c.25.

<sup>(6)</sup> Uranol. var dissert. Lib. II, p. 52: (7) Prolémée, de apparentiis, page 99.

<sup>(8)</sup> La Caille, fundam. Astronom.

bien connue, & aux levers & aux couchers de laquelle on faisoit grande attention.

Nous avons dans les anciens plusieurs témoignages qui prouvent que le lever des pléïades le matin, avant le lever du soleil, annonçoit le retour du printems. D'abord leur nom latin vergiliæ, qui certainement sait allusion au printems (1). D'ailleurs Censorin (2) nous apprend qu'il y avoit des peuples qui commençoient leur année au lever des pléïades, comme les Egyptiens au lever de la canicule: on cite les Béotiens. Les Egyptiens avoient une raison particuliere, qui étoit le débordement du Nil, dont cette étoile étoit l'indication: mais quelle raison avoient ces autres peuples de commencer leur année au lever des pléïades, si ce n'est que ces étoiles commençoient aussi le zodiaque, ou du moins indiquoient que le soleil étoit dans l'équinoxe.

#### S. VIII.

On retrouve cette tradition dans le livre de Job. M. Goguet (3) prouve d'après les meilleurs interpretes, que dans ce livre le mot kimah signifie les pléïades, ou aldebaran & les hyades qui n'en sont pas fortéloignées (4). En effet Dieu dit à Job (5): pourrez-vous lier les délices ou les voluptés de kimah, & ouvrir les liens de kesil? Etes-vous capable de faire paroître les mazaroths chacun dans leur tems? kesil est le scorpion (6). Kimah & kesil sont par conséquent deux constellations qui produisent des effets opposés. Kimah annonçoit le renouvellement de la nature, & kesil son engourdissement. La racine du mot mazaroth signifie ceindre, environner. Aucune dénomination, dit M. Goguet, ne convient mieux aux signes du zodiaque qui forment comme une ceinture dont la terre paroît environnée. C'est même le nom par lequel on a désigné originairement ce cercle de la sphere. Ce passage prouve donc que les pléiades & les signes du zodiaque étoient connus du tems de Job. Mais lorsque Dieu dit : pourrez-vous lier les délices ou les voluptés de kimah? Celà veut dire, suivant l'explication de M. Goguet, pourrez-vous, lorsque kimah paroît, lier, arrêter la fécondité de la terre, empêcher qu'elle ne produise alors des fleurs & des fruits? du tems de Job;

De die natali, c. XXI.

<sup>(1)</sup> Riccioli, Almag. T. I, page 399. (2) Servius, Comment. Virgil.

<sup>(3)</sup> Differt. III, Tome I, page 396.
(4) Elles s'appellent encore Kimo dans la langue des Perses, & Kimech ou Kima dans

la langue Arabe, Hyde, Tabels d'Ulug-Beg. M. Niebuhr, Description de l'Arabie, page 101.

<sup>(5)</sup> C. XXXVIII. v. 31, 32. ... (6) Aben-Ezra, Comment. fur Job, c. 38, v. 31, 32.

kimah ou les pléiades annonçoient donc le retour du printems, il falloit par conféquent qu'elles précédassent l'équinoxe de quelques degrés.

Le tems de Job n'est pas déterminé. On sait seulement que le livre qu'il a écrit est très ancien. M. Goguet, appuyé sur quelques conjectures, le sixe à l'an 1730 avant J. C.; mais alors la claire des pléïades étoit dans 7° 35', & aldebaran dans 17° 58' du bélier. Les anciens avoient à choisir dans le nombre des étoiles dont le lever devoit annoncer certains phénomenes; il n'est nullement probable qu'ils aient été choisir des étoiles qui suivoient l'équinoxe & le printems, & qui ne l'auroient annoncé que quand il auroit été commencé. Les Egyptiens indiquoient le débordement du Nil par sirius qui se levoit avant ce débordement, & comme nous avons une observation qui nous apprend que le coucher des pléïades, visible le matin, se faisoit 7 jours avant l'équinoxe d'automne; il saut supposer au moins que quand son lever du matin, annonçoit le printems, c'étoit aussi 7 jours avant cette équinoxe, lorsqu'elle étoit au 20° des poissons, c'est-à-dire, 3000 ans avant J. C.; c'est, suivant nous, l'âge de Job.

Si l'on nous permet encore une conjecture, nous dirons que dans l'ancienne langue des Perses, les pléiades étoient appellées perviz (1) qui signifie poisson. La forme longue de cette constellation peut avoir en effet quelque ressemblance avec la figure d'un poisson. Or les Indiens dans leur zodiaque très ancien n'ont qu'un poisson, au lieu des deux que nous y plaçons; ne pourroit-on pas croire que les pléiades répondoient à ce signe lorsqu'il reçut son nom.

# §. I X.

Nous avons fait voir que la premiere division du zodiaque doit avoir placé l'équinoxe au commencement d'une constellation, & en supposant que ce commencement sût celui du tauteau, le zodiaque ne peut pas être plus moderne que l'an 2400: mais il paroît, par le livre de Job, que les signes du zodiaque étoient connus, & par conséquent établis dans le tems où les pléïades annonçoient le retour du printems, ce qui donne aux signes du zodiaque une antiquité de 3000 ans avant J.C; & si par le mot kimah on entendoit aldebaran au lieu des pléïades, on reculeroit cette époque de 700 ans environ. Nous avons donc été bien fondés à avancer que la division du zodiaque établie primitivement à l'équinoxe & au commencement d'une

<sup>(1)</sup> Herbelot, Bibliotheque orientale, pages 997, 998.

constellation, est antérieure au tems où cet équinoxe concouroit avec le 1º du taureau, & a dû répondre, lors de cette premiere division, au 1º de la constellation des gémaux, ou au dernier degré du taureau.

S. X. 12, 11 . 12.11

L'ANTIQUITÉ que la division du zodiaque paroît avoir chez les Perses; contribuera peut-être à rendre tout-à-fait vraisemblable celle que nous venons de soupçonner. M. Anquetil, dans sa traduction du Zend-Avesta, nous donne quelques détails sur les idées des anciens Perses à l'égard des étoiles. Ils les regardent comme une multitude de soldats, expression qui répond à celle de l'armée céleste, dont il est si souvent mention dans l'écriture. Ils disent (sans doute pour donner l'idée du grand nombre des petites étoiles) qu'il y en a 4 6000. Quatre grandes étoiles sont, selon eux, les surveillantes des autres; ces étoiles sont taschter, qui garde l'est; satevis, l'ouest, venand, le midi, hastorang, le nord. Nous pensons que par ces étoiles les Perses ont voulu partager le ciel, & qu'ils les ont désignées comme répondant aux quatre points cardinaux. Or la division des quatre points cardinaux naît de celle du zodiaque par les points équinoxiaux & solsticiaux, & par conséquent les étoiles qui désignent l'est, l'ouest, le nord & le midi désignoient alors les équinoxes & les folstices. Cela nous paroît évident. En conséquence, nous remarquons que, vers l'an 3000 avant J. C., les étoiles étant moins avancées de 60°, aldebaran étoit précisément dans l'équinoxe du printems. Cette belle étoile a donc pu être regardée comme la gardienne de l'équinoxe ou de l'est. Antarès, ou le cœur du scorpion, se trouvoit aussi précisément dans l'équinoxe d'automne : voilà le gardien de l'ouest. Regulus n'étoit qu'à 10° du sostice d'été & phomalhaut à 6° du solstice d'hiver. Ces quatre étoiles de la premiere grandeur, toutes très brillantes & très remarquables, forment une division du ciel en quatre parties presque égales, qui a trop de rapport avec celle des Perses pour n'y pas reconnoître une identité parfaite, & pour ne pas déterminer à 3000 ans avant J. C. la date de cette division du zodiaque au moins en quatre parties. En outre, comme il est question dans le même ouvrage de la division du zodiaque en 12 & en 28 parties, il y a tout lieu de croire qu'elles sont de la même antiquité. Remarquons que les Chinois ont aussi quatre anges ou esprits qui président aux quatre quarts de l'année, c'est-à-dire, sans doute, aux quatre quarts du

<sup>(1)</sup> Tome II, page 349.

zodiaque (1). Taschter est si bien l'étoile aldebaran, qu'il est chez les Perses le génie qui préside à la pluie (2). On sait que chez les Grecs aldebaran ou les hyades étoient des astres pluvieux, c'est de là même qu'est venu le nom d'hyades. Les Perses (3) le représentent avec un corps de taureau & des cornes d'or, comme a sait Virgile. Remarquons qu'un ou deux siecles de dissérence ne changent rien à ces apparences. Quand aldebaran auroit été à 3° de l'équinoxe, ils n'auroient pas été moins sondés à l'appeller le gardien de l'est; & si l'on se rappelle (4) que la période de l'intercalation des Perses, l'anticipation du commencement de leur année, leur chronologie, donnent la même époque de 3000 ou de 3200 ans, tout ce que nous avons dit jusqu'ici deviendra plus que probable.

#### S. XI.

It naît de tout ceci, c'est-à-dire de cette antiquité une sois admise, une explication très naturelle de plusieurs choses que M. le Gentil nous a apprises du zodiaque des Indiens. Ces conjectures appuyées l'une par l'autre se prêtent mutuellement de la vraisemblance, & toutes ensemble sont suivre la trace des inventions qui concernent le zodiaque, depuis les tems avant le déluge jusqu'à nous.

Nous avons dit (4) que l'époque kaliyougan des Brames, qui paroît une époque véritable & chronologique, remonte à l'an 3102. Ils admettent comme nous deux zodiaques; l'un mobile qui commence à la premiere étoile du belier, l'autre qui a son origine à un point fixe du zodiaque. Ces deux zodiaques ont commencé ensemble l'an 20400 ans avant l'époque kaliyougan; mais comme la révolution des étoiles est, selon les Indiens, de 24000 ans, les deux zodiaques ont dû se retrouver ensemble l'an 3600 de cette époque, qui répond à l'an 499 de notre ère. A raison de 54" par an, il y avoit en 1762, suivant le calcul des brames, 18°57'9" de différence entre les deux zodiaques; mais en 1762, y du belier étoit par sa longitude dans 29°51'36" du belier; donc le commencement du zodiaque fixe répond au 10°54'27" du belier. Mais pourquoi n'ont-ils pas établi comme nous l'origine de leur zodiaque fixe à l'équinoxe du printems, & l'ont-ils placé à un

<sup>(1)</sup> Hyde, de religione veterum Persarum, planche 3, page 217.

<sup>(2)</sup> Zend-Avesta, tome II, p. 10, note.

<sup>(3)</sup> Ibidem, tome I, part. 2, p. 419.
(4) Suprà, Eclaire. liv. IV, §. 2.

<sup>(5)</sup> Suprà, liv. IV, §. 13.

point qui n'est d'aucune remarque dans le ciel? Pourquoi d'ailleuts ont-ils établi que la révolution des fixes commenceroit l'an 499 de notre ère? Voici ce que nous imaginons. Les brames auront commencé la division du zodiaque par l'équinoxe du printems, comme il est assez naturel de le faire, & comme presque toutes les nations l'ont fait. L'an 3102 aldebaran étoit dans le 29° des poissons, il ne s'en falloit que d'un degré qu'il fût dans l'équinoxe; ils auront établi à cette étoile le commencement de leur zodiaque. Alors les pléïades qui étoient dans le 18° & demi des poissons annonçoient par leur lever héliaque le retour du printems. Les étoiles s'étant avancées peu à peu le long de l'écliptique, ils se sont apperçus vers l'an 2250 que le lever des pleiades ne précédoit plus l'équinoxe, & qu'aldebaran, d'où ils commençoient leur zodiaque, étoit éloigné de cet équinoxe d'environ 11°. Ils auront donc conclu que les points des équinoxes & des folstices ne répondoient pas toujours aux mêmes constellations, & que ces constellations avoient, à l'égard de ces points, une révolution de 24000 ans ; ils auront commencé à distinguer deux zodiaques, l'un fixe, dont ils auront laissé le commencement au 1 du belier ; l'autre mobile, & qui s'éloignoit du premier de 54" par an. Mais ils ont établi pour la premiere de leurs 27 constellations, celle où se trouve l'étoile 2, ou la premiere étoile du belier. Pourquoi ce choix? De plus, ils ont établi que la révolution des étoiles recommenceroit l'an 3600 de l'âge kaliyougan, ou l'an 499 de notre ère. Il nous paroît clair qu'ils ont imaginé qu'à cette époque le commencement de leur premiere constellation répondroit au commencement de leur zodiaque fixe, c'est-à-dire au 11° du belier. Il n'est pas nécessaire de beaucoup forcer les circonstances pour qu'elles se prêtent à cette supposition; car l'an 2250 avant J. C. 2 du belier étoit éloigné de l'équinoxe du printems de 25° 53'; elle répondoit par conféquent au 4° 7' des poissons : elle étoit éloignée du 11° du belier, ou du commencement de leur zodiaque fixe de 36° 53'; ils auront trouvé cette distance de 41° 14', soit parceque leurs constellations étant toutes égales, & de 13° 20', elles ne commencent pas précisément aux étoiles qui les désignent, soit parcequ'ils n'auront pas mesuré bien exactement cette distance, & ils auront conclu qu'à raison de 54" par an, 2 du belier, ou le commencement de la premiere constellation, devoit répondre au premier point de leur zodiaque fixe vers l'an 499 de notre ère. Mais pourquoi ont-ils choisi cette constellation pour la premiere? Il est évident que c'est une affaire de préjugé & de superstition; le choix du premier point dans un cercle est arbitraire. Ils auront été décidés par quelque ancienne tradition, telle par exemple que celle que Murtadi (1) tapporte d'après Albumassar & deux anciens livres égyptiens, où on lisoit que le monde avoit été renouvellé après le déluge lorsque le soleil étoit au 1º du belier, régulus étant dans le colure des folstices. D'Herbelot ne parle point de regulus; mais il dit (2) que selon Albumassar les sept planetes étoient en conjonction au premier point du belier lors de la création du monde. Cette tradition, sans doute sabuleuse, qui venoit des mêmes préjugés que celle de Bérose (3), étoit assatique. Elle a pu suffire, ou telle autre du même genre, pour fonder la préférence que les brames, ou les anciens en général, ont donnée à la constellation du belier, en l'établissant la premiere de leur zodiaque. Ils ont cru que ce point du zodiaque étoit une source de renouvellement, & ils ont dit que le zodiaque & l'année se renouvelloient au même point où le monde s'étoit régénéré. Car nous avons dit (4) que, suivant les anciennes idées philosophiques, le monde périssoit & renaissoit tour à tour, & que la création n'avoit été qu'un renouvellement de toutes choses.

#### §. X I I.

Quant à la circonstance de régulus qui s'est trouvé dans le colure des solstices au tems du déluge, personne ne demandera si elle appartient réellement à cette époque. On n'eut point alors le tems de songer aux observations astronomiques, ni de remarquer la position de régulus dans le ciel. Mais nous dirons que les Asiatiques qui se sont toujours exprimés métaphoriquement, ont pu désigner sous l'emblème de la destruction & du renouvellement du monde, la sondation de quelque grand empire, ou l'époque de quelque événement mémorable. C'est peut-être la sondation de l'empire des Perses, ou celle de l'empire de Babylone que la tradition regarde. Le récit d'Albumassar peut recevoir deux interprétations. Ou il a connu la date de la tradition qu'il rapporte, & au moyen du catalogue des étoiles de Ptolemée, & de la connoissance du mouvement des sixes d'un degré en 100 ans, il a pu remonter à ce tems, & il a cru pouvoir dire que régulus étoit dans le colure des solstices; ou bien la tradition même portoit cette circonstance. Dans le premier cas, si l'on prend la position de régulus dans l'almageste,

<sup>(1)</sup> Murtadi, Description des merveilles de l'Egypte, traduction de Vatier, P. 35.

<sup>(2)</sup> Biblioth orient p. 27 & 28.

<sup>(3)</sup> Suprà, liv. V, §. 7. (4) Suprà, Eclaire. liv. V, §. 22.

on la trouvera éloignée du colure de 32° 30', ce qui répond à un intervalle de 3250 ans; & comme les observations de Ptolemée sont de l'an 139, cela indique une date de 3111 ans avant notre ère, & fort singulièrement presque la même que celle de l'âge kaliyougan, ou de l'époque astronomique des Indiens, date qui n'est éloignée aussi que d'un siecle de l'établissement du Neuruz chez les Perses (1). Dans le second cas où régulus se seroit réellement trouvé dans le colure des solstices, on verra, par le vrai mouvement des fixes d'un degré en 72 ans, que cela a dû arriver vers 2300 ans avant J. C. Ces deux dates sont remarquables dans l'Asie. La premiere est celle de la fondation de Persepolis & de Babylone (2), de l'établissement du Neuruz, de l'âge kaliyougan chez les Indiens. A l'égatd de la seconde, nous avons vu qu'il y avoit apparence que les brames dans ce tems avoient changé le commencement de leur zodiaque, avoient connu le mouvement des fixes, & établi la distinction des deux zodiaques. C'est aussi vers ce tems que les premieres observations chaldéennes ont commencé, & qu'Yao, à la Chine, établit, ou du moins renouvella l'Astronomie.

Nous nous faisons un principe de rapprocher les traditions, pour peu qu'elles paroissent avoir d'analogie, parcequ'un jour viendra, où, connoissent mieux l'histoire orientale, on en poutra tirer quelque lumiere.

#### Ş. XIII.

Nous allons rendre compte maintenant de la premiere méthode que les Anciens ont suivie dans la division du zodiaque (3). Sextus Empiricus l'attribue aux Chaldéens, & Macrobe (4) aux Egyptiens, d'où l'on peut conclure qu'elle appartient à un peuple antérieur, de qui ces peuples la tenoient également.

Il est indubitable que les plus fréquentes observations ont été celles du lever & du coucher des étoiles (5). On y sit d'autant plus d'attention que dans la suite ces observations sonderent l'Astrologie. Il y avoit à Babylone, au haut de l'observatoire, un astronome en faction, qui observoit à chaque instant le lever & le coucher de tous les astres (6). Ce qui s'est passé à Baby-

<sup>(1)</sup> Suprà, liv. V, §. 1. (1) Ibidem, Eclairc. liv. IV, §. 5.

<sup>(3)</sup> Adverf. Math. lib. V, p. 113. (4) Comm. in somnium Scrpion. c. 21.

<sup>(5).</sup> Supra, liv. II. 6. 8. Eclaiteisse-

mens, liv. IV, § 45, liv. VI, §. 2.

<sup>(6)</sup> Il n'est pas ici question du lever & du coucher héliaques, mais du lever & du coucher ordinaires qui arrivent tous les jours.

lone doit être une imitation d'un usage plus ancien. Ceux qui veilloient ainsi sur le lever des étoiles, imaginerent de mesurer, à l'aide de l'eau qui s'écouloit d'un vase, l'intervalle de deux levers consécutifs de la même étoile, pour connoître le tems de la révolution du ciel. La division du cercle en douze parties devint par-là très facile en apparence. Remarquons qu'il ne s'agissoit que de diviser l'intervalle des solstices & des équinoxes, chacun en trois parties (1). On crut qu'il suffisoit de partager en 12 portions égales l'eau qui s'écouloit pendant une révolution du ciel, & on se crut assuré que la partie du cercle, qui se levoit pendant qu'une de ces portions s'écouloit, étoit la douzieme partie du zodiaque. On a fait à cette méthode plusieurs objections. La vîtesse de l'eau est d'autant plus grande que l'eau descend de plus haut; ainsi le mouvement continuellement retardé ne pouvoit donner des mesures égales; il y a sans doute des moyens pour se procurer ces mesures égales; mais on ne peut supposer aux Anciens assez de connoissances en ce genre pour croire qu'ils y étoient parvenus.

On objecte encore que par cette méthode c'est l'équateur & non le zodiaque que l'on divise en 12 parties égales. La révolution diurne se fait autour des poles de l'équateur, & en tems égaux il s'éleve sur l'horizon des portions égales de ce cercle; mais le zodiaque qui est incliné à l'équateur, ne participe point à cette égalité. Voilà ce qu'on a répété dans tous les ouvrages où il a été question de cette division du zodiaque par les Anciens; mais on n'a pas fait attention qu'ils ont tous commencé par rapporter le mouvement des astres à l'équateur & non pas à l'écliptique (2). Ainsi il y a lieu de croire que quand ils ont divisé le zodiaque, c'est relativement à l'équateur, & qu'ils ne se sont pas embarrassés que les divisions du zodiaque fussent inégales, pourvu qu'elles répondissent à des parties égales de l'équateur. C'est sans doute une des raisons pourquoi l'étendue des constellations est si inégale fur l'écliptique (3). A l'égard des erreurs qui naissent de la chûte de l'eau, elles sont si monstrueuses, qu'elles ont dû frapper les observateurs les plus grossiers. M. Goguet, qui doute que le partage des constellations ait été fait ainsi, dit lui-même (4) que la premiere division auroit été de 15° 30', tandis que la derniere auroit excédé 103° 59'. Ceux qui étoient capables d'imaginer cette méthode n'auroient pu méconnoître ces erreurs.

<sup>(1)</sup> Suprà, Liv. II, §. 16. (2) Suprà, Éclairc. Liv. VI, §. 11.

<sup>(3)</sup> Riccioli, Almag. tome I, page 402.

<sup>(4)</sup> Tome I, page 233.

# S. XIV.

I L y a des moyens de remédier à cette inégalité, qui n'ont peut-être pas été inconnus aux anciens. On voit par les clepsidres que décrit Vitruve (1) que ces machines étoient très perfectionnées chez les Romains. On se convaincra, par le détail que nous en donnerons dans la premiere partie de l'Astronomie moderne, qu'au tems de ce célebre architecte l'art des clepsidres n'étoit pas nouveau. Ainsi rien ne prouve que les Romains n'avoient pas pris en Egypte, ou dans l'Orient, les principes & la perfection de ces machines. Mais comme nous donnons une très grande antiquité au zodiaque, & conséquemment à la méthode par laquelle il a été divisé, voici un moyen bien simple dont les hommes les plus grossiers ont pu & ont dû aisément s'aviser; c'est de reverser l'eau dans le vase aussi tôt qu'elle en étoit sortie. Dès qu'on avoit mesuré la premiere douzieme partie, dès que la seconde commençoit à s'écouler, on reversoit la première, & l'on étoit sûr d'avoir des intervalles à-peu-près égaux; car les anciens n'ont pu se piquer d'une grande précision. Quand l'opération a été finie, on aura trouvé 24 divisions au lieu de 12, & ils les auront réunies deux à deux pour en composer les 12 divisions qu'on vouloit établir. Ce que nous supposons ici est si naturel & si vraisemblable, que l'on trouve des traces de cette division en 24 parties. Les mois de 15 jours des Indiens, cités par Quinte-Curse, & confirmés par les voyageurs modernes qui témoignent que réellement les Indiens partagent le mois en deux parties (2), nous paroissent avoir beaucoup d'analogie avec cette premiere division du zodiaque. Chardin nous apprend également que chez les anciens Perfes l'année solaire étoit partagée en 24 mois (3). Mais ce qui est plus fort & plus décisif, c'est que les Chinois ont conservé cette division même. Chez eux, chaque signe est partagé en deux parties qu'ils appellent Tsieki, & dont le zodiaque entier en contient 24 (4). Il ne faut donc point dire, comme M. Goguet, que cette division est bizarre, ni croire qu'elle n'a pas été exécutée. S'il n'y a parmi les anciens auteurs que Sextus Empiricus, Macrobe & Hyp. parque (5) qui en aient parlé, c'est bien assez, ce semble, de ces trois auteurs pour constater qu'une chose possible a pu être exécutée. Les restes de l'anti-

<sup>(1)</sup> Vitruve, lib. IX, c. 9.
(2) Supra, Eclaire. liv. III, § 17.

<sup>(5)</sup> M. Goguet, loco citato. Je n'ai pu trouver le lieu où Hyppar-(3) Chardin, tome V, page 115. que en parle dans son Commentaire sur (4) Souciet, Obs. tome III, p. 12 & 85.

quité sont tares & précieux, il ne faut pas qu'un scepticisme déplacé les relegue au rang des fables ; il faut bien plutôt regarder les fables comme des traditions historiques & défigurées par le tems, d'où l'on peut, avec un peu d'art, faire sortir la vérité.

\$ X V.

On trouve dans une lettre de M. John Call à M. Maskeline, célebre aftronome d'Angleterre, inférée dans les transactions philosophiques (1), une figure gravée du zodiaque des Indiens. Les 12 signes sont presque semblables aux nôtres. Nous ferons cependant les remarques suivantes, autant que la petitesse des figures (Pl. 1, fig. I) nous a permis de distinguer les objets. Au lieu des gemeaux, ce zodiaque ne présente qu'une seule figure, un homme debout; nous croyons lui voir un bouclier à chaque bras. Il y a dans la sphere indienne de Scaliger (2) un homme qui tient un bouclier. La vierge dans ce zodiaque est une jeune fille nue, assise les jambes croisées, elle porte la main à sa tête: on ne sait si on n'y voit pas une espece d'aiguille. Il y a dans la sphere de Scaliger une fille, mais elle est vêtue; elle a dans la main une verge (vectis) (3). La balance est semblable à la nôtre; mais on avertit que dans quelques autres de ces peintures on voit une femme tenant une balance. Scaliger dans la sphere indienne indique un homme qui tient une romaine (4). M. le Gentil dit que le mot qui désigne la balance, signifie plutôt une romaine qu'une balance (5). La figure qui tient ici la place du scorpion ne ressemble guere à cet animal. Mais nous l'avons fait exactement copier. Au lieu du sagittaire, on ne voit qu'un arc & une fleche. Dans la sphere indienne de Scaliger il n'y a point de scorpion, & la figure du fagittaire y est absolument semblable à la nôtre (6). A la place du capricorne, on trouve dans ce zodiaque un belier & un poisson, dont on n'a fait qu'un animal, pour composer notre capricorne. Au lieu du verseau, c'est une cruche; au lieu de deux poissons, il n'y en a qu'un. Dans la sphere indienne il y a un pêcheur (7) qui peut avoir quelque analogie avec notre verseau, ou du moins avec le fleuve qui fort de son urne. Les signes & les noms des signes du zodiaque sont à-peuprès semblables chez les Perses, les Arabes, les Syriens, les Hébreux, &c. Chez tous ces peuples, le capricorne est sous la forme d'un belier-poisson;

(3) Idem, page 341.

<sup>(1)</sup> Tome LXII, année 1772, p. 353. (2) Scaliger, Notes fur Manilius, page

<sup>(4)</sup> Idem, page 342.

<sup>(5)</sup> Mém. Acad. Scien. 1772.

<sup>(6)</sup> Scaliger, page 344.

<sup>(7)</sup> Idem, page 345.

le fagittaire est seulement un arc; le verseau, un seau ou une urne; au lieu de deux poissons, il n'y en a qu'un (1). Ainsi toutes ces dénominations sont analogues au zodiaque indien.

Il faut bien observer que, quelque ressemblance qu'il y ait entre ce zodiaque & celui des Grecs d'Alexandrie, c'est-à-dire celui dont nous nous servons aujourd'hui, on n'en peut pas conclure que le zodiaque des Grecs ait été porté dans l'Inde; celui que nous venons de décrire n'en est point une copie altérée. Les Brames, comme nous l'avons remarqué d'après M. le Gentil (2), ont trop d'orgueil pour adopter rien de ce qui est étranger; d'ailleurs, leur caractere n'est point de rien changer; ils l'auroient adopté tout entier, & puisqu'il y a des dissérences très sensibles, telles que celles que l'on remarque dans les gémeaux, le scorpion, le fagittaire, le capricorne, il faut le regarder comme original. Il est bien plus probable que ce zodiaque est, comme nous l'avons dit, le modele de celui des Egyptiens.

# S. XVI.

Scaliger dans ses notes sur Manilius nous a conservé trois spheres, tirées d'un manuscrit d'Aben-Ezra qu'il avoit entre les mains (3). Il nomme la premiere sphere persienne; la seconde sphere indienne; c'est celle dont nous venons de parler; la derniere sphere barbarique. Cette derniere est absolument la même que celle des astronomes d'Alexandrie, c'est-à-dire d'Hypparque & de Ptolemée.

En examinant ces trois spheres, on trouve que la sphere indienne n'a aucun rapport avec les deux autres; mais ces deux-ci ont entre elles des ressemblances qui ne permettent point de douter que l'une n'ait été construite d'après l'autre, avec les changemens qui résultent nécessairement de la dissérence des usages & des idées des peuples. On voit dans la sphere, persienne une semme, qui est Cassiopée ou Andromede; le triangle; les poissons; un homme assis sur un trône, qui peut être Cephée; l'hydre; la tête du diable, dont on a fait sans doute la tête de Méduse; la petite & la grande ourse; la coupe; le cheval; le corbeau; le navire; la vierge; le lion; le dragon; le fleuve; le taureau; le lievre; le cigne; Hercule, ou l'homme à genoux; la moitié d'un cheval ailé, c'est-à-dire pégase.

§. XVII.

<sup>(1)</sup> Hyde, Tables d'Ulug-Beg, pages 41 (2) Suprá, lib. IV, §. 19. & suivantes. (3) Scaliger, pages 333 & suivantes.

Nous croyons que de ces trois spheres la plus ancienne doit être la sphere indienne, parceque ce peuple n'a jamais rien pris des autres peuples, qu'il est lui-même très ancien, & que par conséquent ses connoissances doivent avoir été prises à la source premiere. Ainsi nous croirions volontiers que cette sphere est la sphere primitive, qui a la même date à-peu-près que les constellations du zodiaque. Nous ne dissimulerons cependant pas que les missionnaires nous ont rapporté quelques noms de constellations indiennes, qui ne ressemblent point à cette sphere. On voit dans le ciel, disent-ils (1), la tête d'un éléphant, sa trompe, un harpon, un cor de chasse, un joug de palanquin, un parasol, un palmier sauvage, des rets à prendre du poisson, un quadre de lit, une trompette, des rubis, des triangles; en un mot, les productions, les inventions du pays, des figures simples & dénuées de toute fiction. Il est possible que dans le grand nombre de peuples renfermés sous le nom d'Indiens, il y en ait qui ne sortent pas de la même origine, & qui aient un planisphere différent. D'ailleurs ces noms sont peut-être les anciens noms des 27 constellations du zodiaque dont M. le Gentil n'a pu avoir l'explication (2). Ils sont assez simples pour être très anciens, & ils sont peut-être encore antérieurs à la sphere de Scaliger.

Nous pouvons remarquer des variations dans les représentations du zodiaque qui ont été trouvées dans l'Inde; celle du zodiaque des Indiens de M. John Call en offre quelques - unes dans les signes de la balance & du verseau (3). Au lieu des deux figures des gemeaux, on n'y voit qu'une seule figure: mais un missionnaire nous dit que le signe des gemeaux est représenté chez eux par des femmes, l'une desquelles tient un bâton dans sa main, & l'autre une espece de harpe (4).

# S. XVIII.

QUANT à la sphere persienne, nous croyons qu'elle sut réglée ou adoptée par les Perses du tems de Diemschid, du tems où les quatre étoiles Aldebaran, Antarès, Régulus & Phomalhaut, marquoient les quatre points cardinaux 3000 ou 3200 ans avant J. C. Elle passa de la Perse chez les Chaldéens. Diodore de Sicile nous dit (5) que leur zodiaque étoit divisé en 12 fignes, & qu'outre cela ils avoient 12 constellations au nord, & autant

<sup>(1)</sup> Souciet, Observations faites aux In-

des & à la Chine, Tom. I, pag. 247. (2) Mém. Acad. des Scien. 1772.

<sup>(3)</sup> Supià, §. 15. (4) Gram. du P. Constance Beschi, p. 166.

<sup>(5)</sup> Suprà, Éclaire, Liv. IV, §. 13 & 14. Qqq

au midi; & s'il nous est permis de conjecturer, nous dirons que cette sphere peut avoir été portée à Babylone avant le regne de Bélus, & avant les premieres observations chaldéennes (1) par le premier Zoroastre, vers 2400 ans avant J. C., lorsque l'équinoxe répondoit au 1º du taureau. Il y a même cela de singulier que la sphere que décrit Eudoxe répondoit par ses apparences à-peu-près à l'an 1353 (2), & si l'on ajoute 1080 ans que les étoiles ont dû employer à rétrograder de 15°, on remontera à l'an 2433, tandis qu'un autre calcul nous a donné l'an 2449 pour l'âge de Zoroastre (3). Delà cette sphere a été rapportée dans la Grece lorsque cet équinoxe avoit rétrogradé au 15 eme degré du bélier. Suivant le témoignage de Cosmas Indico-Pleustes, elle sut également portée en Egypte. Il dit formellement que les Egyptiens reçurent la sphere des peuples de Babylone (4). Il est remarquable que dans cette sphere chaldéenne ou persienne, toutes les figures d'hommes & de femmes y sont sans nom. Si elle avoit passé d'Alexandrie dans la Perse, les noms, imposés par les Grecs, seroient conservés. On les eût peut-être défigurés dans une langue différente, mais ils existeroient; au lieu que les Grecs qui se sont emparés de ces constellations formées par les Chaldéens, ayant trouvé dans le ciel les figures d'hommes & de femmes sans nom, leur ont donné les noms des héros de leurs fables & de leur histoire. Voilà tout ce qui leur appartient dans cette disposition du ciel. C'est ainsi que l'agenouillé est devenu Hercule; l'homme qui porte la tête du diable, Persée; celui qui est assis sur un trône, Cephée; &c. Cette sphere persienne se retrouve décrite en partie dans ce que le P. Kirker a extrait d'Avenar dans son Edipe égyptien (5).

#### S. XIX.

A l'égard de la sphere barbarique, comme elle est évidemment la plus moderne, nous en parlerons la derniere. Nous allons décrire auparavant le zodiaque des Arabes, des Perses, des Siamois, des Chinois & des Egyptiens.

Les Arabes ont très anciennement la division du zodiaque en 18 parties (6). Ils donnent à chacune de ces divisions des noms relatifs aux noms des signes du zodiaque, de maniere que le premier s'appelle les cornes, le

<sup>(1)</sup> Belus sut en 2347. Les premieres observations chaldéennes en 2234.

<sup>(2)</sup> Suprà, Éclaire. Liv. VI, §. 6.

Infrd, § 37.
(3) Suprà, Eclairc. Lib. IV, §. 7. (4) Nova selectio Pateum. Tome II,

pag. 159. Nous ne citerions point le té-

moignage de Cosinas, auteur peu digne de foi, s'il n'étoit d'accord avec des conjectures bien fondées. Il n'est pas impossible que dans ses voyages, il air recueilli quelque tradirion vraie & authentique.

<sup>(5)</sup> Tom. II, part. 2, p. 201.

<sup>(6)</sup> Alfergan, c. 20.

second, le venire du bélier, &c. Nous ne croyons pas qu'on puisse en conclure qu'ils aient reçu ces noms du bélier, du taureau, &c., des Grecs d'Alexandrie, parceque tous les témoignages réunis ici, déposent que ces noms sont originaires d'Asie, & y ont été connus de la plus haute antiquité : ainsi il n'y a point de témérité à croire que les Arabes les auront pris à la source commune. Pourquoi auroient-ils adopté les noms du zodiaque d'Alexandrie, & n'auroient-ils pas pris également ceux des autres constellations? Or ils nomment l'étoile qui est à l'extrémité de la queue de la petite ourse, l'étoile polaire d'aujourd'hui, le chevreau; les deux plus belles étoiles de la grande ourse, les veaux; les pléiades, nagman; ce qui, selon M. de Montucla (1), a rapport à la férénité qu'elles annoncent quand on commence à les appercevoir. Canope, l'étalon ou le chameau mâle; l'œil du taureau, fenic ou le chameau. Une dénomination singuliere est celle de la grande & de la petite ourse qu'ils n'appellent point, comme les Egyptiens, le charriot, mais le grand & le pétit cercueils, représentés par quatre étoiles; les trois autres étoiles sont les pleureuses qui suivent le convoi. Les Arabes chrétiens en ont fait le cercueil du Lazare, & les trois pleureuses sont Marie, Marthe ses deux sœurs & leur servante (2). C'est ainsi qu'en Italie ces trois étoiles étoient nommées les trois cavaliers. On les a nommées aussi les gardes de l'ourse. Les Iroquois avec raison se moquoient de la figure de cette constellation, où nous donnons une queue à un animal qui n'en a presque point (3). Les Arabes donnent aussi le nom de dubbech ou d'ourse à cette constellation, & il est visible que son autre nom est ancien. Cela est d'autant plus certain que l'on retrouve cette même dénomination dans le livre de Job (4). Ils ont donc mêlé les connoissances de l'Asie & celles de l'Egypte; il seroit difficile de les séparer : mais aussi on ne peut rien conclure pour ou contre l'antiquité des noms actuels des signes du zodiaque, ni rien décider sur leur origine chez les Arabes.

#### §. X X.

Les anciens Perses avoient aussi divisé le zodiaque en 28 constellations; nous ignorons ce que signifient les noms de ces constellations : mais on remarque que la feconde, appellée perviz, sont les pléiades, chez les Indiens & chez les Arabes elle est la troisseme (5). Les Perses ont aussi la division en

<sup>(1)</sup> Hyde, Tables d'Ulug-Beg, p. 11. Hist. des Mathémat. Tom. I, p. 339.

<sup>(2)</sup> Riccioli, Tom. I, p. 403. Kirker, Œdip. Ægvpt. Hist. des Math. Tom. I, p. 339.

<sup>(3)</sup> Le P. Laffiteau, Mœurs des Sauvages, Tom. II, p. 238.

<sup>(4)</sup> Histoire des Mathématiques, Tom. I,

<sup>(5)</sup> Hyde, Tables d'Ulug-Beg, p. 5.

12 fignes, dont le figne de l'agneau ou du bélier est le premier; ils les nomment l'agneau, le taureau, les gemeaux, le lion, l'épi, la balance, le scorpion, l'arc, le capricorne, le seau & les poissons (1). Ces déterminations sont consignées dans les ouvrages de Zoroastre, & ne peuvent être par conséquent moins anciennes que lui. Nous avons déjà dit qu'elles paroissoient devoir remonter au siecle de Diemschid (2).

Les Siamois ont également deux divisions du zodiaque, l'une en 12 fignes, l'autre en 27 constellations (3). Ils ont même cela de particulier, comme les Indiens, qu'il semble que leur zodiaque ne commence pas au point équinoxial. M. Cassini soupçonne que le point d'où ils partent, pour compter les signes & les degrés, est vers 17 ou 18° du bélier (4). Ce qui doit étonner, c'est qu'il n'y a point d'étoiles remarquables dans ce lieu du zodiaque; on n'y trouve que quelques étoiles, petites & obscures, de la constellation des poissons. Cela paroit singulier, parcequ'enfin on ne peut prendre pour l'origine du zodiaque que l'équinoxe ou quelqu'étoile remarquable. M. Cassini n'a point deviné cette énigme, nous allons proposer une conjecture, ou plutôt la soumettre au jugement des lecteurs. Nous supposons que les Siamois ont voulu fixer le commencement de leur année au printems, c'est-à-dire à l'équinoxe. Or nous remarquons qu'au tems de leur époque astronomique, vers l'an 638 de notre ère (5), l'épi de la vierge, qui est une étoile de la premiere grandeut, se couchoit le matin pour la latitude de Siam, au moment du lever du soleil, le jour de l'équinoxe du printems, ou tout au plus un ou deux jours après. Cette étoile avoit tous les caracteres qu'ils pouvoient demander; elle est belle & remarquable; elle est d'ailleurs très peu éloignée de l'écliptique, n'ayant qu'un peu plus d'un degré de latitude méridionale; elle est par conséquent très propre à commencer-la division du zodiaque. Ils auront donc réglé que l'année commenceroit au coucher du matin de cette étoile. C'est de cette obfervation qu'ils auront déduit la durée de leur année qui est sidérale. Ensuite pour faire commencer le zodiaque par le signe, où le soleil se trouve lors de l'équinoxe du printems, ils auront réglé que cette étoile commenceroit le septieme. Le commencement du zodiaque & de chaque division chemine donc dans le ciel; ils font aujourd'hui au 20eme degré des signes, & ces In-

Tom. VIII, p. 300.

Souciet, Tom. I, p. 244.
(1) Zend-Avesta, Tom. II, p. 349.

<sup>(2)</sup> Suprà, §. 10.
(3) M. Cassini, Mém. Acad. des Science.

<sup>(4)</sup> Idem, pag. 297.. (5) Idem, pag. 286...

diens font usage, sans le savoir, d'un zodiaque mobile. Nous ne savons rien de plus sur leurs constellations, ni sur le zodiaque.

#### S. · X X I ... ...

LES Chinois ont aussi la division en 12 signes; mais l'autre division est en 28 constellations & non pas en 27. La premiere de ces constellations qu'ils nomment kio, commence aujourd'hui au 29eme degré de la balance & à l'épi de la vierge. Cette conformité des Siamois avec les Chinois est une espece de preuve de la possibilité, & peut-être de la réalité de la conjecture que nous avons formée. Il ne faut pas oublier d'observer qu'outre le nom qui distingue chaque constellation, ils y ajoutent le caractere d'une des planetes, en commençant par jupiter & recommencant par lui lorsque le nombre des sept planetes est épuisé (1). Nous ignorons ce que signifient les vingt-huit noms de ces constellations. On croira que les douze signes du zodiaque portent les mêmes noms que les nôtres, si l'on s'en rapporte à M. Hyde (2); cependant la chose n'est pas claire : car le P. Martini (; ) dit expressement qu'ils ont des noms différens. Il est d'autant plus probable que ces noms sont ou ont été différens, qu'il est assez naturel de croire que les signes du zodiaque out eu autrefois les mêmes noms que ceux des années de la période de 12 ans, qui a été en usage dans toute l'Asie. Nous en donnerons une preuve plus bas, en décrivant l'ancien zodiaque trouvé à Rome. Cela est confirmé d'ailleurs par l'usage des Japonois, si voisins de la Chine, qui donnent aux 12 signes les noms suivans, la souris, le taureau, le tigre, le lievre, le dragon, le ferpent, le cheval, le mouton, le singe, le coq, le chien & le cochon (4). Ces noms sont ceux que les années de la période de 12 ans ont portés dans toute l'Asie. On verra ailleurs (5) que les Japonnois, dont l'antiquité ne remonte qu'à l'an 660 avant J. C., ont emprunté de la Chine tout ce qu'ils savent d'Astronomie.

Les Chinois ont eu des catalogues d'étoiles assez nombreux. Le plus ancien paroît remonter vers l'an 2000 avant J. C., sous la dynastie des Hia. Il y en a un autre attribué à Vou-hiene vers l'an 1530 avant J. C. Ces cartes ne subsistent plus. Les plus anciennes sont celles qui ont été dressées à la fin du 6° siecle de notre ère. M. Freret (1) avoit une copie sigurée de ces carres dans

<sup>(1)</sup> Martini, Tom. I, p. 94. Mém. Acad. Scien. T. VIII, p. 553, 554. (2) Hyde, de rel. vet. Perf. p. 224, c. 18.

<sup>(4)</sup> Hist. des Voy. in-12. T. XL, p 115. (5) Voyez Hist. de l'Astron. moderne.

<sup>(3)</sup> Martini, Hist. dela Chine, T. I, p. 13.

<sup>(1)</sup> Mémoites de l'Académie des Inscriptions, Tom. XVIII, p. 271.

lesquelles, quoique grossiere, la situation des étoiles est en général assez facile à reconnoître. Elles en contiennent plus de 1460. Un fait remarquable, c'est qu'en 1742 il parut une comete, qui fut vue en Europe & à la Chine : en Europe, pendant deux mois qu'elle fut observée, il n'est pas arrivé une seule fois que les étoiles, près desquelles la comete a passé, fussent au nombre de celles qui sont comprises dans le grand Catalogue de Flamsteed (1), le P. Pereyra, Jésuite, observa cette comete à la Chine; il ne paroît point avoir été embarrassé par le défaut d'étoiles connues (2). Les Catalogues Chinois seroient-ils donc plus complets que les nôtres. Le pere Gaubil avoit promis des détails sur ces catalogues; nous ne savons point qu'il ait tenu parole. Ainsi nous sommes dispensés d'entrer dans plus de détail. Voici ce qu'on lit dans l'histoire des mathématiques (3). "Les Chinois, comme tous les » autres peuples, ont divisé le ciel en constellations, & ils leur ont donné » des noms à-peu-près comme nous avons fait. On voit dans leur sphere » quelques hommes célebres parmi eux, des animaux, des instrumens & » des ustensiles d'agriculture ou de ménage, &c. Ils ont sur-tout transporté » en quelque forte toute la Chine dans le ciel, en plaçant du côté du nord » ce qui a plus de rapport à la cour & à la personne de l'empereur; on y voit » l'impératrice, l'héritier présomptif de la couronne, les ministres de l'em-» pereur, ses gardes, &c. En général ces noms paroissent plutôt donnés à » des étoiles seules qu'à des grouppes considérables, comme ceux qui forment " nos constellations. M. Freret ajoute que «les noms des constellations chi-" noises sont en général relatifs aux dignités, aux emplois & aux magistra-» tures de l'empire. Quelques-unes portent les noms des provinces, des » montagnes, des rivieres & des villes de la Chine; d'autres, mais en petit » nombre, portent celui de divers meubles ou instrumens des arts. Il y en a » fort peu qui aient rapport aux fables des Tao-ssé & des mythologues, par-» ceque la secte dominante a toujours regardé avec mépris ces sortes de fa-" bles, & qu'elle auroit cru profaner les sciences, si elle les avoit mêlées avec » les connoissances sérieuses & solides (4) «.

# S. XXII.

Nous passons aux Egyptiens. On nous a transmis plusieurs zodiaques qui paroissent leur appartenir, mais dont l'authenticité peut être sujette à quelques

<sup>(1)</sup> M. le Monier, Théorie des Cometes, p. 132. (2) Mémoires de l'Académie des Sciences, (3) Hist. des Math Tom. I, p. 393. (4) Mém. Acad. Ins. T. XVIII, p. 271.

difficultés. Une des premieres choses que nous avons à faire, c'est de résuter une erreur où sont tombés la plupart de ceux qui ont écrit sur cette matiere. On répete par-tout que le zodiaque des Egyptiens étoit le même que celui des Grecs, parceque Lucien l'a dit (1); parcequ'il dit qu'on y voyoit le bélier, le taureau, &c. Lucien a sleuri long-tems après Hypparque; il ne devoit pas connoître d'autre zodiaque que celui des astronomes d'Alexandrie. C'est à-peu-près comme si on disoit que le zodiaque des Grecs d'Alexandrie, étoit le même que celui des Grecs d'Europe & d'Asie. Le témoignage de Lucien ne prouve que cela; mais avant Hypparque, Aristille & Timocharis, avant ce zodiaque, n'y en avoit-il pas un plus ancien? C'est ce qu'il faut examiner, & ce que Lucien ne contredit point.

#### S. XXIII.

LE P. Montfaucon (2) nous a conservé une espece de zodiaque qui semble Planch, 11. vraiment égyptien. Il ne ressemble en rien à celui des Grecs. Nous ne pouvons rien dire de son antiquité; nous le croyons seulement très ancien, 1°. parceque les figures sont très simples, comme on peut le voir par la planche que nous en avons fait graver, & que d'ailleurs la mémoire de ce qu'elles représentent est absolument perdue; 2°. parceque nous avons d'autres zodiaques qui ont des ressemblances avec celui des Grecs, & qui par conséquent doivent être plus modernes. Nous ne devons pas dissimuler qu'on n'est point certain que la figure, dont le P. Montfaucon donne l'explication, foit réellement un zodiaque. Mais cette figure est partagée en 12 colonnes chargées de caracteres hiérogliphiques. Au haut de chacune de ces colonnes sont représentées les figures que nous avons réunies dans une seule planche; il est naturel des supposer que ces colonnes, remplies d'hiérogliphes, contiennent des choses relatives aux douze mois de l'année, & que les figures qui les accompagnent sont celles des signes du zodiaque qui répondoient à ces mois. Il faudroit, pour en être assuré, pouvoir déchiffrer les caracteres contenus dans cette table.

#### S. XXIV.

On rapporte communément l'origine des 12 signes du zodiaque aux 12 grands dieux de l'Egypte. C'est le sentiment de M. Freret (3), & plus récemment de M. Schmidt (4). Cette idée est consistmée par le zodiaque dont

<sup>(1)</sup> De Astrologia.
(2) Antiquité expliquée, Suplém. T. II,

<sup>(3)</sup> Défense de la Chronologie, p. 5006

<sup>(4)</sup> Dans une dissertation adressée à la société des Antiquaires de Londres, insérée dans le tome deuxieme d'un Journal imprimé à Berne en 1760, page 70.

le P. Kirker nous donne la figure & l'explication. Ce pere l'a construit d'après les fragmens hiérogliphiques, copiés en Egypre sur les anciens monumens par un Copte, avec-lequel il avoit eu des relations à Rome, & qui s'étoit chargé de cette commission (1).

M. Freret ajoute que sous chacune de ces 12 divinités, les Egyptiens en plaçoient trois autres qui présidoient à 10 degrés, & qu'ils nommoient inspecteurs. Ce sont les decani des astrologues antérieurs à Ptolemée. On trouve dans la table issaque 36 figures (2) qui répondent aux douze mois de l'année, & qui étoient sans doute les hiérogliphes ou les emblèmes de ces divinités. Les Egyptiens attribuoient à Hermès ou Mercute la division du ciel en 2, 4, 12 & 36 parties; cette division en 36 decani seroit donc très ancienne. Il est singulier que Ptolemée n'en fasse point mention.

Sous chaque decani il y avoit trois assesseurs ou ministres; ce qui faisoit en tout 156 divinités, & 108 constellations. On a dans les anciens les noms de ces 36 decani (3); & comme on trouve ces mêmes noms sur plusieurs pierres gravées, avec des figures égyptiennes, il est fort probable que ces figures sont celles fous lesquelles les Egyptiens les représentoienr, Chacune de ces constellations avoit une étendue de 3° 20'. En en réunissant quatre ensemble, on avoit donc un espace de 13° 20', qui est précisément la 27eme partie du zodiaque, & l'étendue d'une des 27 constellations lunaires, ou mansions de la lune, d'où on peut conclure que par ces subdivisions ils avoient voulu établir un certain rapport entre les deux divisions relatives au soleil & à la lune. Remarquons une analogie singuliere entre le zodiaque indien & le zodiaque égyptien. Les Indiens subdivisent leurs 27 constellations en quatre parties, & les Egyptiens partagent leurs decani en trois; de sorte qu'il y a en tout 108 subdivisions dans l'un & dans l'autre zodiaque. Il est impossible de ne pas croire que l'un a été copié sur l'autre, ou que tous les deux ont la même source.

S. XXV.

LE P. Kirker commence le détail qu'il nous donne du zodiaque égyptien par le capricorne (4). Ce figne, selon lui, étoit dédié à Anubis, conservateur de la chaleur & de l'humidité, dont le symbole étoit un animal, bélier-

<sup>(1) (</sup>Edip. Ægypt. T. II, part. 2, p. 204, (2) Ibidem, Tom. III.

Pignorius, Mensa isiaca.

<sup>(3)</sup> Scaliger, Notes fur Manilius, page

<sup>(4)</sup> Edip. Egypt. T. II, part. 2, p. 153. poisson,

poilson. Nous avons vu que ce signe se retrouve exactement dans le zodiaque indien (1). Le second étoit consacré à Canope, à la divinité qui mettoit en action l'humidité souterraine, pour disposer la terre à la sécondité. Comme les Egyptiens représentoient Canope sous la forme d'une cruche, les Grecs ont mis une urne dans les mains du verseau; cette cruche se trouve aussi dans le zodiaque indien. Le troisieme appartenoit à Ichton, idée ou modele de toutes les choses qui doivent être produites dans le monde. Le nombre infini de toutes ces choses est désigné par l'emblême des poissons, dont la fécondité est immense. On donnoit le quatrieme à Ammon représenté par un homme dont la tête portoit des cornes de bélier. Le cinquieme étoit dédié à Apis, fous le symbole d'un bœuf. Le sixieme à Hercule & à Apollon, ou, felon Plutarque (2), à Harpocrate & à Hélitoménion, enfans jumeaux d'Iss & d'Osiris. Le septieme à Hermanubis, c'est-à-dire à Mercure qu'ils dépeignoient sous la forme d'un Ibis. Ce symbole a été changé dans celui de l'écrevisse, à cause du mouvement rétrograde, par lequel le soleil, lorsqu'il est parvenu à ce signe, commence à se rapprocher de l'équateur. Le huitieme étoit confacré à Momphta, génie qui préfidoit à l'accroissement du Nil; on le peignoit sous diverses formes, d'un homme ou d'un lion couché. Le neuvieme étoit dédié à Isis que l'on représentoit par un sphinx, ou par une femme qui tient des épis. Le débordement du Nil, qui commençoit dans le signe précédent, finissoit dans celui-ci : aussi tous les hiéroglyphes qui ont trait à ce débordement, sont accompagnés d'un lion ou d'un sphinx. On dit même que les Egyptiens représentoient le débordement du Nil par un sphinx, monstre composé d'une femme & d'un lion, parceque ce débordement duroit pendant tout le tems que le soleil employoit à parcourir les signes du lion & de la vierge (3). Le dixieme étoit donné à Omphta, qui étoit cenfé le juste distributeur de la sécondité apportée par le Nil. On le peignoit sous la forme d'un homme qui tient à la main une regle ou bâton divisé, & qui porte sur la tête un boisseau. Dans le zodiaque indien, il y a une femme qui porte une balance. L'onzieme étoit dédié à Typhon, l'ennemi de la nature, qui venoit arrêter les productions de la terre, en détruire, ou du moins en suspendre la sécondité; ce qui étoit désigné par l'emblême d'un taureau dont un scorpion mord les testicules. Le douzieme étoit consacré à Nephtis, génie qui présidoit à la chaleur souterraine; il avoit, dit-on, se dépôt des armes

<sup>(1)</sup> Suprà, §. 15. (2) De Iside & Osiride.

<sup>(3)</sup> Hyde, sur les Tables d'Ulug-Beg, page 51.

d'Osiris ou du soleil: c'est pourquoi il est représenté par un homme qui lance une sleche. On voit sur les fragmens d'un ancien obélisque égyptien, le sagittaire & les poissons tels qu'ils sont représentés dans notre zodiaque (1). On trouve dans la storia universale de Bianchini les sigures des 12 signes du zodiaque; mais elles sont tirées des médailles des empereurs Commode & Trajan (2), & par conséquent ne sont pas assez anciennes pour servir d'aucune preuve ici.

S. XXVI.

SELON M. Schmidt le capricorne étoit dédié à Pan ou à Mendès. La cruche du verseau faisoit allusion à une sête anniversaire de la mort d'Osiris. Les poissons étoient consacrés à Nephtis; le bélier à Jupiter Ammon; le taureau, au dieu Apis; les gémeaux à Horus & à Harpocrate; l'écrevisse, à Anubis; le lion, à Osiris; la vierge, à Isis; le scorpion, qui comprenoit alors deux signes, à Typhon; ensin, le sagittaire, à Hercule.

#### S. XXVII.

No u s avouons que nous avons peine à imaginer que les premiers inventeurs du zodiaque se soient fait le système de faire ainsi présider une divinité à chacun des signes du zodiaque. Nous pensons que l'on n'y a placé des dieux ou des hommes que lorsque les erreurs de l'astrologie ont corrompu les principes de l'Astronomie. Nous pensons que dans ces premiers commencemens les idées étoient plus simples, & nous sommes assez de l'avis de M. Pluche qui rapporte l'origine des signes du zodiaque à la vie pastorale des premiers hommes. Ils'est fondé d'ailleurs sur un passage de Macrobe, dont nous devons faire mention ici (3). Macrobe, cherchant la raison de la dénomination imposée aux signes de l'écrevisse & du capricorne, prétend qu'on a désigné le signe du solstice d'été, par l'écrevisse qui marche à reculons, parceque dans ce signe le soleil rétrograde & revient sur ses pas pour descendre vers l'équateur; que le signe du solstice d'hiver sur nommé le capricorne, parceque, semblable à la chevre qui monte toujours en broutant, le soleil parvenu à ce signe recommence à s'élever. Sur ce plan d'analogie, M. Pluche, auteur de l'histoire. du ciel (4), imagine à son tour les dénominations des autres signes. Il prétend

<sup>(1)</sup> Pocoke, descript. of the east. T. II, part. 2, page 207.

<sup>(2)</sup> Pages 67, 296, 306.

<sup>(3)</sup> Saturn. Lib. 2, c. 17.
(4) Histoire du Ciel, Tome premier, page 17.

que les instituteurs du zodiaque ont réellement voulu marquer la saison des agneaux par le bélier à l'équinoxe du printems; l'égalité des jours & des nuits par la balance à l'équinoxe d'automne; le tems de la moisson par la vierge tenant des épis; le tems des pluies d'hiver par le verseau, &c. Or, comme il n'y a point de pluie en Egypte, que la moisson ne s'y fait pas dans le mois où le soleil entre au signe de la vierge, & qu'en un mot l'ordre que les signes expriment n'est pas celui du climat égyptien, il infere que le zodiaque n'a point pris naissance en Egypte, qu'il y a été porté d'ailleurs, que ce sont les premiers habitans de la Chaldée, qui avant leur dispersion ont donné aux maisons du soleil le nom qu'elles portent, & que les signes du printems surent dès-lors, comme ils l'ont été depuis le bélier, le taureau & les gémeaux, la balance, le signe de l'automne, &c.

# S. XXVIII.

Nous sommes bien de l'avis de M. Pluche, quant au pays où il place la premiere division du zodiaque, c'est en Asie sans doute qu'elle dut être primitivement exécutée. Les noms des animaux qu'on y a placés sont dus à la vie pastorale des premiers hommes; ils y ont mis des agneaux, un taureau, des chevreaux, parceque ces bestiaux, qui faisoient toutes leurs richesses, étoient fort intéressans pour eux, Mais il n'y a nulle apparence qu'on ait donné le nom du bélier au signe où le soleil se trouve lorsque les brebis mettent bas. Le mouvement des étoiles en longitude détruit tout ce beau système. Les étoiles du bélier étoient dans les signes d'hiver à l'époque dont parle M. Pluche, & la balance précédoit l'équinoxe peut-être de deux signes entiers. Au reste il ne faut point objecter à M. Pluche d'avoir fait entrer dans son zodiaque la balance, qui ne se trouve point dans celui des Grecs d'Alexandrie. On fait que le scorpion occupoit deux signes, & que les serres de cet animal tenoient la place de la balance; mais une partie de ce signe pouvoit être nommée la balance, & il seroit difficile de prouver qu'elle a été inconnue à Ptolémée même. Il est certain du moins que Vitruve (1), Geminus (2), Cicéron (3), écrivains anrérieurs à Ptolémée, en ont fait mention. D'ailleurs il est évident qu'elle existoit dans le zodiaque des Indiens, comme le prouve

Rrr ij

<sup>(1)</sup> Vittuve, Lib IX, c. 6 & 7.

<sup>(3)</sup> Cicéron se sert du mot jugam Geminus du mot Zayas qui y répond en grec,

<sup>&</sup>amp; qui fignifie un peson, une balance à la romaine, semblable à celle que les Indiens ont dans leur zodiaque, selon M, le Gentil. Supra, §. 15.

la figure que nous en avons fait graver. L'explication de Macrobe ne peut subsister, 1° parceque les étoiles de l'écrevisse étoient fort éloignées du solstice, lorsque le zodiaque a été réglé : 2° parceque le capricorne n'est point une chevre, mais une chevre & un poisson réunis (1); à moins qu'on ne suppose que le solstice d'hiver, ayant été primitivement dans le signe des poissons, lorsqu'on voulut le désigner par une chevre, on y joignit un poisson pour conserver la mémoire du lieu où il avoit été jadis. Le sphinx pourroit bien être un exemple du même genre; on auroit joint une femme & un lion, pour marquer que le solstice d'été s'étoit trouvé successivement dans ces deux signes.

§. XXIX.

It faut donc s'en tenir à l'explication de M. Freret, de M. Schmidt, & du P. Kirker, qui ne different pas essentiellement. Ce n'est pas que nous imaginions que si le zodiaque a été réellement inventé en Egypte, les premiers auteurs y aient entendu tant de sinesse. Ces noms auront été d'abord tout simplement des noms d'animaux; les prêtres, dans la suite des tems, pour confacrer davantage les objets du culte, auront cherché à retrouver dans les signes du zodiaque les dieux que l'Egypte honoroit: on aura prétendu que ces animaux en étoient les emblêmes; & peut-être, comme l'a conjecturé M. Pluche, est-ce là l'origine du culte singulier que l'Egypte rendoit aux animaux. Le livre de M. Pluche est rempli d'idées ingénieuses; son désaut est de croire tout entendre, & de vouloir tout expliquer.

### §. X X X.

A l'égard du P. Kirker, nous n'ignorons pas que son zodiaque & son planisphere égyptien, dont nous parlerons bientôt, sont fort suspects aux savans; nous ne prétendons point non plus les garantir. Cependant nous avois déjà dit qu'il ne faut pas rejetter les monumens de l'antiquité sans de fortes taisons, & nous ne trouvons point les objections que l'on fait à ce pere sussifisamment sondées (2). On voit, dit-on, dans son planisphere des constellations que l'on sait n'avoir pas été comprises dans le planisphere égyptien, telles que les deux ourses, le dragon, la balance & les gémeaux. Achilles Tatius témoigne (3) que les deux ourses, céphée, ni le dragon ne s'y trouvoient pas;

<sup>(1)</sup> Suprà, §. 15 & 25. (2) Goguet, Tome II, page 418.

Astron. de M. de la Lande, T. I, p. 246. (4) Achilles Tatius, c. 39. in Uran, p. 164.

mais il ne dit point comment il l'entendoit. Hérodote dit aussi (1) que les Egyptiens ne connoissoient point les dioscures, ou les junieaux, Castor & Pollux: mais Hérodote ne parle que des freres d'Hélene, & non pas de la conftellation à laquelle les Grecs ont donné ces noms. Nous voyons que les orientaux plaçoient dans le zodiaque deux veaux, deux agneaux ou deux chevreaux, enfin deux jumeaux (2): cette défignation n'étoit donc pas inconnue à l'antiquité. On en peut dire autant de Céphée. Quant à la balance, il est incertain si elle n'a pas été connue en Egypte. Il est sûr que dans la sphere d'Alexandrie le scorpion occupoit ce signe par ses serres, mais le signe de la balance étoit connu alors, & bien long-tems auparavant dans l'Aste (3). A l'égard des deux ourses, il semble que le P. Kirker a dû avoir des autorités particulieres pour les y placer. Le passage d'Achilles Tatius ne lui étoit pas inconnu puisqu'il le cite (4). Il reconnoît ailleurs (5) que les étoiles de l'ourse étoient appellées par les Egyptiens, le chariot. Selon toutes les apparences Achilles Tatius s'est trompé dans ce qu'il a avancé; car Plutarque (6) a parlé de l'ourse comme d'une constellation égyptienne. Il'est vrai que Plutarque est postérieur à Hypparque, mais un témoignage plus ancien & plus décisif, c'est l'inscription que nous avons rapportée dans le livre I (7), où la constellation de l'ourse est nommée. Cette inscription, dressée du tems d'Osiris, a plus de 3000 ans d'antiquité avant J.C.

#### §. XXXI.

D'AILLEURS nous avons déjà dit, en faveur du zodiaque du P. Kirker, qu'indépendamment de ce qu'il paroît appuyé sur des monumens égyptiens, certaine ressemblance, que l'on peut aisément remarquer entre ce zodiaque & celui des Indiens, dépose pour son authenticité. Le P. Kircher n'a point connu le zodiaque qui est gravé récemment dans les transactions philosophiques; & il est évident que le signe indien, où l'on voit un bélier & un poisson, est l'origine du monstre moitié bélier & moitié poisson, qui fait aujourd'hui le capricorne. En outre le signe du verseau est représenté dans l'un & l'autre zodiaque par une cruche.

<sup>(1)</sup> In Euterpe. (2) Hyde, de relig vet. Perf. c. 32,

<sup>(4)</sup> Edip. Ægypt. Tome II, part. II,

page 397. Zend-Avesta, Tome II, page 349.

page 205.
(5) Ibidem. page 210.
(6) De Iside & Osiride.

<sup>(3)</sup> Supra, S. 15. & Eclair. Liv. IV, S. 44.

<sup>(7)</sup> Suprà, Éclair: Liv: I, S. 10.

Remarquons que ce zodiaque, comme celui des Indiens, n'a qu'un poisson au lieu de deux. Le nom égyptien de ce signe est un singulier qui signifie le poisson d'Horus (1).

Ces conformités semblent établir qu'il y a eu très anciennement quelque communication entre les Egyptiens & les Indiens. Le passage étoit plus facile, & le détour moins long, lorsque le détroit de Babel-Mandel étoit fermé, comme nous apprenons de Strabon (2) qu'il l'étoit jadis. Le golfe perfique l'étoit peut-être également (\*). Tout nous porte à croire qu'Osiris régnoit plus de 3000 ans avant l'ère chrétienne (3). Il a poussé ses voyages & ses conquêtes fort loin dans l'Asie. On ne doute point qu'il ne soit le même que Bacchus qui fut le législateur de l'Inde. Il a donc pu porter le zodiaque d'Egypte ou d'Ethiopie dans l'Inde, ou bien rapporter le zodiaque indien en Egypte. Un indice assez fort, que nous avons déjà remarqué, peut même décider la chose en faveur des Indiens : c'est celui que nous tirons du capricorne, représenté chez les Indiens par un bélier & un poisson séparés, & chez les Egyptiens par un monstre formé de ces deux animaux. Nous avons dit que le peuple, qui a confondu ces deux animaux en un seul, sut le peuple imitateur.

S. XXXII.

Nous ne devons pas oublier de parler d'un zodiaque que Scaliger nous a conservé, & qu'il dit avoir tiré des antiquités de l'Egypte (4). Il est d'abord divisé par signes, & ensuite de dix en dix degrés, c'est-àdire en decani suivant la méthode des astrologues. Chacun de ces decani. outre le nom qui lui est attribué, est encore distingué par le caractere d'une des planetes, comme les constellations des Chinois, (5). Nous observerons que chez les Chinois, ces noms des planetes sont imposés, sans doute, comme noms des jours de la semaine : l'ordre qu'ils suivent est celui-ci, faturne, le foleil, la lune, mars, mercure, jupiter, vénus.

s tions ont connu les Bramines long-tems

<sup>»</sup> autrefois une communication entre la » Perse, l'Egypte & l'Indostan. La pre-» micre confine avec celui-ci, & quoique » l'Egypte en soit plus éloignée, cela n'em-» pêchoit pas qu'on ne put aisément aller » par mer de la mer rouge dans l'Inde. J'ose donc avancer, sans crainte de me » tromper, que les Mages de ces deux na-

<sup>(\*) «</sup> Il n'est pas douteux qu'il y a eu » avant que Zoroastre & Pythagore liassent » commerce avec eux ».

Trad. du Shastah, par M. Holwel, p. 29. (1) Riccioli, Almag. Tome I, p. 402. Kirker, Tome II, part. 2. page 167. (2) Strabon, cité dans le livre intitulé; de la Population de l'Amérique, page 451,

<sup>(3)</sup> Suprà, Eclair. Liv. I, §. to.

<sup>(4)</sup> Notes sur Manilius, page 442.

<sup>6)</sup> Suprà, \$. 21.

Nous ignorons pourquoi leur premiere constellation commence par jupiter. Il est visible qu'ici on a eu égard à la supposition que chacune de ces constellations est décrite par la lune dans un jour; on leur a donné le nom des jours de la semaine, & les semaines désignent alors les quarre quartiers de la lune. Chez les Egyptiens, ou du moins dans le zodiaque dont il est ici question, on suit les planetes selon l'ordre de la distance en plaçant vénus & mercure entre le foleil & la lune. Le premier decani du bélier porte le caractere de mars; nous en ignorons la raison, puisqu'on suit l'ordre des planetes, on devoit commencer par la plus proche, ou par la plus éloignée; cela paroît évident. Le caractere de saturne ne se trouve qu'au troisseme decani du taureau. Seroit-ce que l'équinoxe étoit placé entre le 20 & le 30° de cette constellation, lorsque ce zodiaque a été réglé, & qu'on en a seulement changé le commencement, lorsqu'au tems des Astronomes d'Alexandrie l'équinoxe avoit rétrogradé & se trouvoit dans le premier decani du bélier. Cette seconde conjecture fortifie celle que nous avons proposée plus haut (1), par laquelle nous avons fait voir que l'équinoxe avoit dû répondre à la fin de la constellation du taureau; & l'une & l'autre transportent également l'origine du zodiaque au-delà du déluge.

#### S. XXXIII.

CE qui est très remarquable dans ce zodiaque, c'est que chaque degré y est désigné par une sigure particuliere d'animaux, de dissérentes choses, mais sur-tout d'hommes & de semmes, dont le nombre est plus des deux tiers du nombre des degrés. Ce zodiaque nous paroît l'ouvrage de l'astrologie; ces sigures attachées à chaque degré particularisent bien davantage les prédictions, qui sont trop générales, & appartiennent à trop d'individus, quand le zodiaque n'est partagé qu'en 12 constellations. Cette circonstance du grand nombre d'hommes & de semmes qui y sont placés est une preuve de ce que nous avançons; c'est précisément, parceque ces degrés de l'écliptique influoient sur la destinée des hommes qu'on y a placé ces sigures, qui, par les marques qui les distinguent, & par les choses dont elles paroissent occupées étoient plus propres que d'autres signes à désigner les inclinations sutures des individus naissans. Ceci est même un indice que l'usage d'introduire des sigures humaines dans le ciel, peut

<sup>(1)</sup> Suprà, Liv. III, S. 10. Eclair, Liv. II, S. 11.

devoir son origine à l'astrologie: cela est d'autant plus probable que les prédictions sont écrites à côté des figures, & qu'il est visible que les figures ont été imaginées relativement aux prédictions, & pour exprimer l'influence qu'on attribuoit à chaque degré de l'écliptique.

Scaliger donne ce zodiaque aux Egyptiens: nous croirions plus volontiers qu'il a été inventé dans l'Assyrie, parcequ'on y voit en plusieurs endroits des vierges, & des semmes qui s'offrent à l'homme, ou qui l'attendent (1). On sait que dans l'Assyrie il y avoit des temples de Vénus où les semmes alloient se prostituer par dévotion (2). On ne dit point qu'il se soit jamais rien passé de pareil en Egypte. Il semble que plusieurs degrés de ce zodiaque, cité à la marge, fassent allusion à cet usage.

D'ailleurs dans les caracteres qui désignent les decani, & où on suit l'ordre des planetes, cet ordre indique que les peuples qui ont réglé ce zodiaque rangeoient vénus & mercure au dessous du soleil. On sait que les Chaldéens seuls & Pythagore plaçoient ainsi ces petites planetes (3). Les Egyptiens les plaçoient au-dessus (4); du moins c'est l'ordre que suivoit Platon, qui, sans doute, le tenoit des Egyptiens (5).

# S. XXXIV.

Un planisphere très curieux, mais que malheureusement le tems ne nous a conservé qu'altéré, est celui qui sut trouvé à Rome sur un fragment de marbre & qui est gravé dans les mémoires de l'académie des sciences pour 1708. M. de Fontenelle dit que ce planisphere est égyptien & grec; pour nous, nous le croyons purement égyptien, & nous y reconnoîtrons des traces de son origine indienne. Au centre est un serpent, emblème du tems, dans ses replis sont rensermés deux animaux qui paroissent être les deux ourses; ainsi ce sont les trois constellations du pôle boréale. On trouve ensuite trois zones circulaires où l'on voit 12 sigures, qui sont évidemment les 12 signes du zodiaque. Les deux extérieures de ces trois zones renserment

Planche III.

<sup>(1)</sup> Au quatrieme degré de l'écrevisse. Virgo stans otiosa virum expessando.

Au cinquieme: Mulier stans virum ex-

Au onzieme degré du lion: Mulier stans ventrem denudans.

Au premier degré de la vierge : Mulier bene ornata, expestans spestaculum viri. Scaliger, loco citato.

<sup>(2)</sup> Valere Maxime, Lib. II, c. 6. Hérodote, Lib. I.

Strabon, Lib. XVI, page 574. Histoire Universelle, Tome III, Page

<sup>(3)</sup> Supra, Liv. VIII, §. 4. Riccioli, Almag. Tome I, page 101.

<sup>(4)</sup> Ibidem, page 493. (5) Suprà, Liv. IX, §. 1.

en esset nos signes tels que nous les connoissons. On y voit entiers, ou à-peu-près entiers, le bélier, le taureau, les gemeaux, l'écrevisse, la balance, le scorpion & le sagittaire. La balance est portée par un homme comme elle l'est par une semme dans le zodiaque indien. Mais ce qui est plus remarquable, ce sont les gemeaux représentés par un homme & une semme. L'homme tient une massue ou un bâton, & la semme une espece de lyre, précisément comme dans la description de ce signe que nous a donnée le P. Beschi (1): ce qui démontre que ce planisphere est d'origine indienne. Dans la zone intérieure sont représentés des animaux au nombre de 12, il n'y en a que 5 qui soient conservés. On y distingue un cochon, un ferpent, une écrevisse, & deux animaux qu'on peut prendre pour un lievre & une brebis. On voit la tête d'un sixieme animal qui pourroit être celle d'un coq. Ces animaux doivent être ceux qu'on a placés primitivement dans le zodiaque, ceux qui désignent encore la période de 12 ans. Il est clair qu'on a voulu placer les anciennes figures à côté des nouvelles. Au delà de la troisieme zone extérieure, on en trouve une quatrieme qui montre trois figures égyptiennes pour chaque signe : ce sont celles qui désignoient les decani. Cela est d'autant plus évident qu'au-dessus de chacune de ces figures il y en a une autre qui représente une planete, & précisément celle qui préside à chaque decani, dans la sphere de Scaliger dont nous avons parlés Au-dessus des trois decani du bélier, on voit ici mars, le soleil, vénus-Au-dessus des decani du taureau, sont mercure, la lune & saturne. Ce sont précisément & dans le même ordre ceux qui président aux decani de ces deux signes dans la sphere de Scaliger (2). Il y a donc la plus grande analogie entre ce planisphere de marbre & la sphere dont Scaliger nous a donné la description.

R. Pocoke a trouvé en Egypte, dans la ville d'Acmin, qui est l'ancienne Panopolis, une espece de zodiaque sculpté sur une pierre; voici la description qu'il en donne. Il y a quatre cercles. Dans le cercle intérieur est une figure, qui, selon lui, représente le soleil. Les espaces entre les cercles sont divisés en douze parties. Dans le premier espace sont douze oiseaux, dans le second, douze figures esfacées que R. Pocoke conjecture avoir représenté les signes du zodiaque; dans le troisieme il y a le même nombre de figures d'hommes. Au-dehors de ces cercles, dans les angles de la pierre, il

<sup>(1)</sup> Supià, §. 17.

<sup>(1)</sup> Notes sur Manilius, p. 442 & suiv.

y a quatre figures qui penvent être les faisons (1). Ce planisphere n'a rien de commun avec celui qui a été trouvé à Rome, & que nous venons de décrire. Nous présumons que ces 12 figures d'hommes représentoient les dissérens âges du soleil, qui, comme nous l'avons dit (2), changeoit de visage à chaque signe du zodiaque.

#### S. XXXV.

Voil A tout ce que nous avons pu recueillir de connoissances sur les zodiaques des anciens. Nous en avons encore moins sur leurs planispheres. Nous savons seulement que les Chaldéens avoient 24 constellations, 12 au nord de l'écliptique, & autant au midi. A l'égard des Egyptiens nous avons le planisphere que le P. Kircker a donné dans son ædipe égyptien. On pense que l'astronome Pétohris étoit l'auteur de cette sphere (3). On y retrouve le triangle, le dragon, l'autel & quelques autres qui peuvent avoir servi à former les constellations grecques Nous devons regarder ces dernieres comme un mélange de celles qui se trouvoient dans les planispheres chaldéen & égyptien. On voit dans celui-ci, au-dessus des pleiades, une poule dont cet amas d'étoiles représente la couvée. Nos paysans conduits par le même esprit d'analogie, ou par quelque tradition, le nomment la poussiniere. L'orus est devenu le bootes ou le bouvier des Grees; la principale étoile étoit nommée arcturos, ou l'orus voisin de l'ourse, pour le distinguer de la constellation méridionale d'Orion (4). Les anciens Grecs nommoient la constellation de la petite ourse kunos - oura; on traduit ce mot par la queue du chien (5). Mais selon M. Freret (6), il est clair que ce nom signifie le chien d'Orus. On trouve dans Firmicus (7) plusieurs constellations qui na sont pas marquées dans Ptolemée, & qui appartiennent sans doute à la sphere égyptienne. Il place le renard au nord du scorpion avec Ophiucus, & le cynocephale au midi avec l'autel. Aquarius se leve, selon lui, avec une autre constellation qu'il nomme aquarius minor, avec la faux, le loup, le lievre & l'autel. Au nord des poissons, il place le cerf & une

<sup>(1)</sup> R. Pocoke, Voyage de l'Orient,

Tom. I, pag. 77.

(2) Suprà, Liv. IV, §. 4.

(3) Julius Firmicus.

Freret, Déf, de la Chron. pag. 501.

<sup>(4)</sup> Saumaise, de ann. climatt. p. 59. (5) Germ. César. Comment. ad Arat. in min. avt.

<sup>(6)</sup> Déf. de la Chron. pag. 105

<sup>(7)</sup> Julius Firmicus.

autre constellation du lievre. Ces dissérentes constellations ne se trouvent point toutes dans le planisphere du P. Kirker, mais si l'on conserve quelque doute sur son authenticité, ces dissérences ne doivent pas faire conclure qu'il soit saux. Il n'y point de nation chez qui les figures de la sphere n'aient subi quelque variation, jusqu'à ce que l'Astronomie perfectionnée les ait sixées. Nous en avons vu un exemple chez les Indiens (1). Riccius (2) témoigne qu'il y avoit beaucoup de dissérence entre les constellations suivant les Indiens, les Egyptiens & les Grecs, & qu'elles ont subi les plus grands changemens, tant dans leur nombre que dans leur forme. Ajoutons que chez les Egyptiens il paroît que ces constellations étoient au nombre de 48: sur chacune des quatre faces de l'obélisque barberin à Rome; obélisque qui su tonstruit en Egypte par Ramesses, suivant Pline, au tems de la guerre de Troye, on voit douze étoiles qui représentent les constellations; les Egyptiens en avoient donc alors 48 (3).

#### S. XXXVI

La troisieme sphere, que Scaliger nomme d'après Aben-ezra, sphere barbarique, est la même que la sphere d'Eudoxe, d'Hypparque & de Ptolemée. Lorsque dans les anciens auteurs Nigidius (\*) & Firmicus elle est appellée barbarique, ils n'entendoient pas que les constellations en sus différentes de celles qui composoient la sphere grecque; mais dans les ouvrages où ils traitoient de l'ordre, suivant lequel se levoient & se couchoient les constellations, ce qui constitue l'état de la sphere pour un climat déterminé, les Grecs d'Europe appelloient sphere grecque, celle qui décrivoit les levers & les couchers des étoiles pour la Grece, celle qui étoit accommodée à leur climat; & sphere barbarique, celle qui étoit relative au climat, ou à l'horizon d'Alexandrie (4).

L'époque de cette sphere est très facile à déterminer par les figures des constellations qui la décorent. Suivant la remarque de Newton, on ne peut la placer qu'entre l'expédition des Argonautes & la guerre de

<sup>(\*)</sup> Firmicus cite Navigius, & non pas Nigidius (Firmicus praf. fecund. libri.) Mais M. Veidler pense avec raison qu'il faut lire Nigidius. C'est une erreur de Copiste: on ne voit cité nulle part d'Astronome, ni d'Astrologue, nommé Navigius. Veidler, Hist. Astron. pag. 159.

<sup>(1)</sup> Suprà, §. 17.
(2) De moiu octav. sphera, page 42 &

<sup>(3)</sup> Kirker, Edip. Egypt. Tom. III, pag. 274 & 300.

<sup>(4)</sup> Scaliger, Notes fur Manilius,

Troye. On s'en convaincra aisément en suivant ce grand homme (1) dans le coup d'œil qu'il jette sur ces constellations. On voyoit, dit-il, " sur » la sphere de Musée le bélier d'or, qui étoit le pavillon du navire dans » lequel Phryxus fe fauva dans la Colchide. Le taureau aux pieds d'airain » domté par Jason. Les gemeaux Castor & Pollux, tous deux Argo-» nautes, auprès du cigne de Leda leur mere. Là étoient représentés le » navire argo & l'hydre, ce dragon si vigilant. Ensuite la coupe de Mé-» dée & le corbeau attaché à des cadavres, qui est le symbole de la mott. » D'un autre côté on remarquoit Chiron, le maître de Jason, avec son » autel & son sacrifice. Hercule l'argonaute avec sa flèche, & avec le vau-» tour tombant; le dragon, le cancer & le lion qu'il tua; la lyre d'Or-» phée l'argonaute. C'est aux Argonautes que toutes ces choses ont rap-» port. On y avoit encore représenté Orion, fils de Neptune, ou selon » d'autres, petit fils de Minos, avec ses chiens, son lievre, sa riviere & » fon scorpion. L'histoire de Persée est désignée par les constellations de » Persée, d'Andromede, de Céphée, de Cassiopée & de la baleine. Celle » de Callisto & de son fils Arcas par la grande ourse & par le gardien » de l'ourse. Celle d'Icare & de sa fille Erigone est marquée par le bou-» vier, le charriot & la vierge. La petite ourse fait allusion à une des nour-» rices de Jupiter, le chartier, à Erichtonius; le serpentaire, à Phorbos, » le sagittaire, à Crolus, fils de la nourrice des Muses; le capricorne, à » Pan; le verseau, à Ganimede. On y voyoit la couronne d'Ariane, le » cheval ailé de Bellérophon; le dauphin de Neptune, l'aigle de Gani-» mede; la chevre de Jupiter, & ses chevreaux. Les anons de Bacchus, » les poissons de Vénus & de Cupidon, & le poisson austral leur parent. » Ces constellations & le triangle sont les anciennes dont parle Aratus, & » font toutes allusion aux Argonautes, à leurs contemporains, & à des. » Grecs plus anciens d'une ou de deux générations. De tout ce qui étoit » originairement marqué sur cette sphere, il n'y avoit rien de plus moderne » que cette expédition (2) ». Les Grecs n'auroient pas manqué d'y faire » mention du siege de Troye, & des combats fameux qui y ont été li-» vrés, si cette description de la sphere n'eût pas été entièrement faite lors

<sup>(1)</sup> Chron. Réf. pag. 87

(2) Si l'on veut plus de détails sur les fables grecques qui ont été appliquées aux constellations célestes, on peut consulter pag. 251 & suiv.

Hygin, Astronomicon Počicum.
Riccioli, Lib: VI, c. 3.
M. de la Lande, Astronomie, Tom. I, pag. 251 & suiv.

de ce siege mémorable dans la Grece. Rien n'est plus évident ni mieux démontré que cette assertion. Mais en étant d'accord avec Newton pour placer la sphere des Grecs entre l'expédition des Argonautes, & la destruction de Troye, nous ne pouvons être de son avis sur le siecle qu'il assigne à ces deux faits historiques. Nous ne discuterons point ici les preuves différentes que Newton emploie pour établir son système; elles ont été combattues & détruites par le P. Souciet (1), & par Freret (2). Nous parlerons seulement de la preuve astronomique que Halley (3) appelloit the most questionable part of the whole système.

#### S. XXXVII.

L'idée de régler la chronologie par la détermination ancienne des points équinoxiaux & solftitiaux étoit belle, grande, & digne d'un homme de génie; mais Newton s'est trompé dans l'application qu'il en a faite, & le système qui en résulte est tombé, parcequ'il est contraire aux faits. Newton (4) veut que cette sphere ait été réglée, lorsque les colutes coupoient l'écliptique au 6° 20' du taureau, du lion, du scorpion & du verseau, à 36° 29' du lieu que ces colures occupoient en 1689. Cette différence 36° 29' répond à un intervalle de 2625 ans, & par conséquent fixeroit l'époque de Chiron à l'au 936 avant J. C. Il veut (5) que toutes les déterminations des points équinoxiaux, au 15eme, aux 12eme, 10eme, 8eme, 1er degré des signes rentrent les unes dans les autres & ne different que par une différente maniere de compter. Ainsi le 8eme & le 15eme sont les mêmes, parceque le 15eme degré du signe étoit alors, felon lui, le même que le 8eme degré de la constellation, puisque la constellation commençoit au 7eme degré du signe. Voilà la différence du système de Newton, aux autres interprétations des positions désignées par les anciens aftronomes. Newton entend par les degrés ceux des constellations. Quand Eudoxe dit formellement (6) que les colures. passoient par le milieu du bélier, de l'écrevisse, de la balance & du capricorne, Newton entend le milieu des constellations, & non le milieu des signes. Mais, comme le remarque Whiston (7), les

<sup>(1)</sup> Dissert. contre la Chron. de Newton.

<sup>(2)</sup> Défense de la Chron.

<sup>(3)</sup> Trans. philos. n°. 397. pag. 205. (4) Chron. réf. pag. 21.

<sup>(5)</sup> Ibidem, pag. 85 & suiv.

<sup>(6)</sup> Comment. ad Arat. in Uranolog,

pag. 207, 208, 213. (7) Déf, de la Chron. pag. 426,

points où les colures coupent l'écliptique, doivent être éloignés de 20%; 180°, &c. c'est ce qui n'arrive point dans le système de Newton. Pour la premiere année de l'ère chrétienne, par exemple, selon Riccioli, la premiere étoile d'aries étoit dans 5° 23' du bélier (1); l'étendue de cette constellation est de 200 13'; son milieu étoit donc dans 15° 29'. La premiere étoile de la balance étoit dans le 16° 28' de la balance; l'étendue de cette constellation est de 18° 37'; son milieu étoit donc dans 25° 46', & ne répondoit pas par conséquent au milieu de la constellation d'aries, dont il auroit été éloigné de 191° 17'. Il est remarquable que le colure, établi au 15° 29' de la balance, n'auroit pas même passé par cette constellation. Outre beaucoup de difficultés qu'il seroit trop long de détailler ici, c'est que les anciens ont donné toutes. ces déterminations des points équinoxiaux comme différentes. Par la supposition de Newton rien sie devient plus obscur que les passages où il est question de ces points. Il est évident qu'Eudoxe par la désignation générale du milieu du bélier, de l'écrevisse, de la balance & du capricorne, a voulu marquer précisément le 15 eme degré des signes, ou dodécatémories. De là il suit que les points équinoxiaux, au lieu d'avoir rétrogradé de 36° 2', comme le prétend Newton, en ont réellement parcouru 420 15', comme la démontré Whiston: 42° 15', à raison d'un degré en 72 ans font 3042 ans, écoulés depuis l'établissement de ces points aux 15emes degrés des signes, jusqu'en 1689. Cette sphere avoit donc été réglée vers l'an 1353 avant J. C. C'est aussi l'époque de Chiron. M. Freret ajoute encore avec raison (2) qu'Hypparque en plaçant la premiere étoile du bélier dans le colure de l'équinoxe du printems, conformément aux observations de l'an 162 avant J. C. éloignoit ce même colure, ainsi que celui des solstices de plus de 15° des étoiles, par lesquelles la sphere d'Eudoxe marquoit leur passage; que ce même Hypparque donnant le lieu de beaucoup d'autres étoiles, en ascension droite dans sa propre sphere, & le comparant avec celui de la sphere d'Eudoxe, marque constamment une différence de 15 à 16°. L'intervalle de 1191 ans entre l'an 1353 & l'an 162, époque des observations d'Hypparque, demande une dissérence de 16° 1; mais les observations de ce tens n'étoient pas assez précises pour qu'il ne se commît pas des erreurs de cette espece. Le système ingénieux

<sup>(1)</sup> Tome I, page 402.

<sup>(2)</sup> Défense de la Chron. p. 443 & sujv.

de Newton manque donc par les fondemens, & le grand homme s'est mépris une fois.

#### S. XXXVIII.

La sphere a donc été réglée dans des tems antérieurs à l'an 936 avant J. C., & autant que les erreurs inévitables dans la détermination ancienne des colures permettent de fixer ces tems antérieurs, on peut dire que leur époque remonte à l'an 1353. Les anciens chronologues fixoient cette année 1353 pour l'époque de l'expédition des Argonautes (1); le tems de la prise de Troye est selon la chronologie d'Hérodote & de Thucydide vers l'an 1285 (2). En supposant que Chiron le précepteur d'Achille, soit l'auteur de cette sphere, il doit être antérieur au siege de Troye au moins de 70 ans, & cette considération donne encore 1355 ans. Ce n'est pas tout. Hypparque (3) cite un passage de la sphere d'Eudoxe; est verd stella quadam, in eodem consistens loco, qua quidem polus est mundi. Il est donc certain, que du tems où a été réglée la sphere décrite par Eudoxe, il y avoit une étoile placée au pole même, ou du moins très près du pole. On n'a jamais pu désigner le pole par les perires étoiles de la sixieme grandeur. Or, celles-là exceptées & l'étoile de l'extrémité de la queue de la petite ourse, l'étoile polaire d'aujourd'hui qui en étoit alors très loin, on ne trouve que l'étoile n du dragon qui ait pu être regardée comme polaire. Cette étoile en 1689 étoit par sa longitude dans 11° 51' 40" du lion (4). Il s'est donc écoulé 3014 ans depuis que cette étoile a quitté le colure des solstices, & elle étoit dans ce cercle l'an 1326 avant J. C. elle a 61° 43' de latitude septentrionale; elle étoit donc à plus de 4° du pole; mais dans ces premiers tems cette différence n'empêchoit pas qu'on ne la regardât comme immobile. Cette époque de la description de la sphere vers l'an 1326, ou 1355, est d'accord avec Seneque, qui disoit vers le milieu du premier siecle de l'ère chrétienne, nondum sunt anni mille quingenti, ex quo Gracia stellis numeros & nomina fecit (5). Il n'y a pas encore quinze cents ans que la Grece a connu le nombre des étoiles & leur a imposé des noms. 80 ou 90 ans de différence, ne doivent faire aucune peine ici; il est évident que Seneque n'a pu, ni voulu donner qu'un à peu-près.

<sup>(1)</sup> Défense de la Chron pag. 63.

<sup>(4)</sup> Catalogue Britanique, Tom. III,

<sup>(2)</sup> Ibidem, pag. 53 & 72. (3) Comment, sur Aratus, Lib. I, p. 179.

pag. 47.
(5) Quest. nat. Lib, VII, c. 25.

#### S. XXXIX.

IL est donc évident que la sphere grecque a été établie dans le milieu ou vers la sin du quatorzieme siecle avant l'ère chrétienne. Newton donne Chiron pour l'inventeur de cette sphere (1). M. Freret n'est pas tout-à-fait de cet avis (2). Il remarque qu'Aratus, qui emploie quinze vers (3) à parler de celui qui a distribué les étoiles en dissérentes constellations, ne fait aucune mention de Chiron, & qu'il suppose même que ces constellations avoient été imaginés successivement, & par divers astronomes dont le plus ancien n'étoit pas connu. Newton ne cite qu'un vers d'un ancien poète grec, qui dit que Chiron a dessiné la constellations & qu'il a partagé les étoiles en divers asterismes (4). L'invention de la sphere est attribuée aussi à Musée (5).

#### S. XL.

Pour conserver, & en même tems concilier ces différentes traditions, nous pensons que la sphere persienne, ou plutôt la sphere chaldéenne fut apportée dans la Grece, & que Chiron la démontra le premier, c'està-dire, en fit connnoître aux Grecs les constellations. Nous pensons que ces constellations représentoient des figures d'hommes sans nom, des animaux, &c. que les Grecs y firent quelques changemens pour se les rendre propres, & que Musée imagina de donner aux figures d'hommes & de femmes qui y étoient placés, des noms tirés de l'histoire vraie ou fabuleuse de la Grece. Remarquons que cette idée d'apothéose n'a pu venir à ceux qui ont les premiers partagé & désigné les constellations. Elles ne l'ont été que successivement, & cette apothéose n'a puêtre faite que tout à la fois. On fent qu'elle a dû être exécutée d'un feul jet. La magnificence du projet est dans son étendue; c'est son ensemble qui frappe & qui séduit. Le génie du poëte astronome, sans cet ensemble & cette étendue, n'eût point embrassé cette idée, ou du moins elle eût mal pris chez des contemporains jaloux. Celui qui auroit désigné une constellation par le nom d'un homme célebre auroit éveillé l'envie. Un peuple libre eût fouffert difficilement

<sup>(1)</sup> Chron. réformée, pag. 87.
(2) Défense de la Chronologie, page

<sup>(3)</sup> Aratus, de phenomenis.

<sup>(4)</sup> Clément d'Alexandrie, Strom. I, Veidler, pag. 1.

<sup>(5)</sup> Suidas. Veidler, page 8.

cette espece de fortune d'un particulier. Nous verrons que la flatterie réussit mal en confacrant la chevelure de Bérénice & la mémoire d'Antinoiis. Mais en supposant que ces honneurs fussent accordés par la justice & non par la flatterie, on sait comment les Athéniens traitoient sur la terre les grands hommes qui les avoient le mieux fervis, & l'on peut juger s'ils auroient fouffert qu'on les plaçat dans le ciel les uns après les autres; l'Ostracisme les en eût bientôt bannis. Mais quand il s'agit de les y placer tous ensemble ; quand il s'agit d'hommes célebres, morts depuis long-tems, qui ont cessé de payer leur tribut à l'envie, ce n'est plus la gloire d'un homme, c'est la gloire & l'intérêt de la nation. Le peuple applaudit à l'idée du poëte. Elle éleve tous les esprits, elle s'y grave, & la mémoire s'en conserve jusqu'aux siecles à venir. Concluons que cette apothéose n'a pu être imaginée, exécutée, que sur une sphere toute faite, qui n'attendoit que les noms & les événements qu'on y vouloit conserver; sphere apportée de l'Asie vers le 14e siecle avant l'ère chrétienne. Il n'a pas été difficile d'y trouver toutes les ressemblances qu'on a voulu avec l'histoire grecque. On a vu sur cette sphere un navire, ce ne pouvoit être que le navire Argo; le cigne étoit Jupiter transformé pour jouir de Leda; la lyre étoit celle d'Orphée, l'aigle étoit celui qui enleva Ganimede; l'ourse, la nymphe Callistho, &c.

Il y a apparence que les Grecs, appellés à Alexandrie par les Ptolemée, y apporterent leur fphere, & que ce fut cette sphere dont Aristille, Timocharis, Hypparque & Ptolemée l'astronome, perfectionerent la connoiffance. Ils en détaillerent les dissérentes parties; ils sirent le premier dénombrement des étoiles. C'est cette sphere que Ptolemée nous a transmise, & à laquelle nous ajouterons successivement les dissérentes constellations imaginées par les modernes.



# S U P P L É M E N T AU LIVRE NEUVIEME.

DES caracteres par lesquels ont été désignés les signes du zodiaque & les planetes.

#### S. XLI.

Les caracteres par lesquels nous désignons aujourd'hui les signes du zodiaque doivent leur origine aux caracteres hiéroglyphiques, que l'on a réduits & abrégés autant qu'il a été possible pour la facilité de l'usage (1). Y, vient des cornes du belier. &, est une tête de taureau avec les cornes. #, sont les deux gémeaux unis & accouplés. Quant au caractere de l'écrevisse, 5, nous avons dit (2) que ce signe étoit dédié à Hermanubis, représenté (pl. 1, fig. 2) par un ibis. On y a substitué depuis un écrevisse, & pour conserver la tradition de ces deux formes, on a pris la tête & le bec de l'ibis, avec la queue de l'écrevisse. Cette origine est ingénieuse. Q, est la queue du lion. m, peut venir de trois épis assemblés par un lien (3). Saumaise croit que cette marque a son origine dans la corne d'abondance, qu'on avoit placée dans la main de la vierge, qui en Egypte étoit Isis, & Cérès en Grece. On a peint seulement la corne d'abondance pour représenter le signe, comme on dessine un arc, ou même seulement une fleche pour le sagittaire (4). Il est vrai qu'il y a loin de la figure d'une corne d'abondance, au caractere qui désigne aujourd'hui la vierge, mais cela n'embarrasse point les étymologistes. 2, est le sléau de la balance. m, font les pattes & la queue du scorpion. +>, la seche du sagittaire. 3, les replis de la queue du capricorne. 2, les ondes de l'eau du verseau. Enfin )(, sont deux poissons accouplés.

#### S. XLII.

Les anciens astronomes ont nommé tête & queue du dragon les deux points d'intersection de l'écliptique & de l'orbite de la lune, ce que nous

<sup>(1)</sup> Kirker, Œdip. Ægypt. t. II, part. 2, page 165.
(2) Suprà, §. 25.
(3) Œdip. Ægypt. tome II, part. 2, page 165.
(4) Pliniana exercit. page 872.

appellons aujourd'hui les nœuds. Ils nommoient ventre du dragon les points de ces cercles où fe trouve la plus grande latitude. M. Goguet (1) trouve avec beaucoup de vraisemblance l'origine de ces noms dans les hiéroglyphes. Les Égyptiens désignoient le tems, le siecle, & sans doute toute espece de révolution, par l'emblême d'un serpent, qui en se mordant la queue, formoit un cercle (2). De même pour représenter le monde, les Égyptiens peignoient un serpent, couvert d'écailles de dissérentes couleurs, roulé sur lui-même. Nous favons, par l'interprétation qu'Horus Apollo donne des hiéroglyphes égyptiens, que dans ce style les écailles du serpent désignoient les étoiles du ciel (3). On apprend encore, par Clément Alexandrin, que ces peuples représentoient la marche oblique des astres par les replis tortueux d'un serpent (4). Les Egyptiens, les Perses, peignoient un homme nu, entortillé d'un serpent; sur les contours du serpent étoient dessinés les signes du zodiaque. C'est ce qu'on voit sur dissérens monumens antiques, & en particulier sur une représentation de Mithras, expliquée par l'abbé Bannier (5), & sur un tronçon de statue trouvé à Arles en 1698 (6). Il n'est pas douteux qu'on a voulu représenter par cet emblème la route du soleil dans les 12 signes, & son double mouvement annuel & diurne, dont la combinaison fait qu'il femble s'avancer d'un tropique à l'autre par les lignes spirales. On retrouve cet hiéroglyphe jusques chez les Mexicains. Ils ont leur cycle de 52 ans représenté par une roue. Cette roue est environnée d'un serpent qui se mord la queue, & par ses nœuds marque les quatre divisions du cycle (7). Nous sommes entiérement de l'avis de M. Goguet. Il est évident que les figures des constellations, les caracteres qui désignent les signes du zodiaque, & tout ce qu'on peut appeller la notation astronomique, sont les restes des anciens hiéroglyphes. Il est remarquable que les Chinois appellent les nœuds de la lune, la tête & la queue du ciel, comme les Arabes disent la tête & la queue du dragon. Le dragon est chez les Chinois un animal céleste; ils ont apparemment confondu ces deux idées. Le P. Lafiteau (8) demande si ce sont ces noms qui ont fondé la croyance des Indiens, des Chinois & des Mexicains, que les éclipses sont causées par un dragon, qui veut dévorer la lune. Il est bien plus vraisemblable que cette ridicule superstition a donné le nom aux nœuds

(2) Horus Apollo, lib. I, c. 1.

Ttt ij

<sup>(1)</sup> Goguet, tome II, Dissert. 1, p. 420.

<sup>(3)</sup> Ibidem. 4) Stromat. lib. V, p. 657.

<sup>(5)</sup> Explication des Fables, t. I, p. 632.

<sup>(6)</sup> P. Monfaucon, Antiquité expliquée. (7) Hist. des Voyag. t. XLVIII, p. 16. (8) Mœurs des Sauvages, t I, p. 248.

de la lune, parceque c'est-à-peu-près dans ces points qu'elle est menacée de cet accident. L'Edda donne également au foleil & à la lune un loup pour les dévorer. Le soleil & la lune suient les deux loups, & voilà pourquoi ces deux astres courent si vîte. Il y est encore sait mention d'un grand serpent qui environne la terre (1). Tout cela a quelque analogie avec le serpent qui partout représente le tems, & avec le dragon dont la tête & la queue marquent les nœuds de l'orbite de la lune, tandis que ce dragon cause les éclipses. Mais cette superstition, ce préjugé universel qui se retrouve en Amérique comme en Asie, n'indique-t-il pas une source commune, & ne place-t-il pas même plus naturellement cette source au nord, où peut exister la seule communication possible entre l'Asie & l'Amérique, & d'où les hommes ont pu descendre facilement de toutes parts vers le midi, pour habiter l'Amérique, la Chine, les Indes, &c.

#### S. XLIII.

No us parlerons ici tout de suite de l'origine des noms des planetes. Les noms qu'elles portent aujourd'hui ne sont pas de la premiere antiquité. Ils ne remontent qu'au tems où les peuples faisant l'apothéose de leurs héros, imaginerent de les placer dans le ciel, en leur donnant le gouvernement des planetes. On ne peut guere supposer qu'on sût resté jusqu'à ce moment sans donner des noms aux planetes. Ils ont été changés alors, & tout nous porte à croire que les premiers observateurs désignerent les planetes par des noms qui avoient quelque rapportavec les qualités les plus sensibles de ces astres (2). Il est aisé de s'en convaincre par les noms que quelques peuples leur ont donnés.

Les noms égyptiens des planetes furent Nemesis pour saturne, Osiris pour jupiter, Hercule pour mars, Horus ou Apollon pour mercure (3). Jablonski pense avec assez de vraisemblance que vénus, dont le nom égyptien n'est point rapporté ici par Achilles Tatius, étoit dédiée à Mendès ou à Pan, & nommée de son nom : parceque cette planete étoit regardée comme féconde (4), & que Pan étoit le dieu où l'emblême de la fécondité; mais surtout parceque cette marque 2 a été reconnue pour être le phallum confacré à Pan, & que cette marque est depuis long-tems, & est encore aujourd'hui le caractere par lequel nous défignons la planete de vénus (5). Outre ces noms

<sup>(1)</sup> M. Mallet, introduction à l'Histoire de Dannemarck. Edda, pages 25 & 91.

<sup>(2)</sup> Goguet, tome II, page 427.

<sup>(3)</sup> Achilles Tatius, c. 17.

<sup>(4)</sup> Pline, lib. II, c. 8. (5) Jablonski, Pantheon Ægypioum, lib. II, c. 7, §. 6, & lib. III, c. 6,

tirés des dieux qui présidoient aux planetes, elles en avoient de deux autres especes; savoir ceux qui étoient dérivés de leurs vertus, & ceux qui étoient tirés de leur couleur. Selon Vettius Valens, mars qui avoit une vertu nuisible & mortelle, étoit appellé arten (1). C'est le seul des noms de cette espece qui nous soit parvenu. Les Orientaux le nommoient azer (2), & les Grecs arès. Ces noms sont visiblement les mêmes. Les plus anciennement imposés sans doute sont ceux qui sont dérivés de la couleur & des apparences des planetes, Ensuite vinrent ceux des dieux qui leur furent attribués. Enfin les derniers sont ceux qui sont relatifs aux vertus des planetes. Ils ne sont nés qu'avec l'astrologie. C'est pourquoi les plus anciens de ces noms sont peut-être ceux qu'on trouve dans l'écriture & dans les langues orientales.

Le soleil est nommé schémès, qui signifie briller, ou bien, là est le seu, la chaleur, la lumiere. La lune est nommée labanah à cause de sa blancheur. Les Assyriens & les Babyloniens nommerent le soleil adad, c'est-à-dire l'unique; les Phrygiens l'adoroient sous le même nom. Les Phéniciens appellerent dans les commencemens le soleil beel samen, le seigneur du ciel, & la lune astarté, la reine des cieux. Les Égyptiens avoient donné à vénus un nom que les Grecs ont rendu dans leur langue par celui de callisté, très belle, ou, pour mieux dire, la plus belle. Ils donnoient à Mars un nom qui signifie embrase, à cause de la couleur rouge de cette planete. Ils appelloient mercure l'étincelant, & jupiter l'éclatant (3). Le nom qu'ils donnoient à saturne est plus singulier, & ne découvre pas aussi facilement son origine; ils l'appelloient l'apparent, ce que les Grecs ont rendu par le mot phainon, celui qui se montre. Or il est certain que saturne est la moins brillante des planetes, & celle qui frappe le moins les yeux. Mais Riccioli (4) conjecture avec assez de vraisemblance que les Egyptiens lui ont donné ce nom, parceque, son mouvement étant très lent, le soleil s'éloigne promptement de cet astre, qui dans le tems des conjonctions se trouve plutôt dégagé des rayons du soleil : bien différent en cela de mars qui le suit assez long-tems. Les Grecs pour désigner le soleil emprunterent de la langue phénicienne le mot kelojo, qui signifie haut, dont ils firent helios. Ils appellerent la lune selené, d'un mot phénicien qui signifie passer la nuit. Les sauvages de l'Amérique septentrionale ont imaginé des dénominations à-peu-près semblables. Ils appellent le soleil ouentekka, il porte le jour; la lune asontekka, elle porte la nuit; vénus teouentenleaovitha,

<sup>(1)</sup> Jablonski, ibidem, l. III, c. 6. §. 4.
(2) Hyde, da rel. vet. Perf. c. 2, p. 62.

<sup>(3)</sup> Goguet, tome II, page 427.

<sup>(4)</sup> Almag. tome I, page 480s.

elle annonce le jour (1). Ce nom caractérise parsaitement l'apparition de cet astre le matin, qui, comme on voit, n'a pas échappé à l'attention de ces peuples sauvages. Les Chinois comptent cinq élémens, & donnent leurs noms aux cinq planetes, le soleil & la lune exceptés (2). Il y a apparence que ce ne sont pas les noms primitifs des planetes chez les Chinois. On voit que lorsque ces noms ont été imposés, il y avoit déjà un système de connoissances. On avoit bien ou mal fait le dénombrement des élémens, ce qui suppose un peuple déjà avancé dans les sciences. On avoit fait la remarque que les élémens & les petites planetes étoient en nombre égal. Comme il est assez naturel de nommer les objets à mesure qu'on en acquiert la connoissance, on peut croire que les planetes ont eu d'autres noms, auxquels on a substitué ceux-ci, lorsqu'on a voulu y mettre une sorte de méthode. En effet, on voit que sans doute, dans des tems antérieurs, ils avoient nommé vénus taïpé, qui veut dire blanche (3).

S. XLIV.

QUANT aux caracteres par lesquels nous désignons aujourd'hui les planetes, ils sont, dit-on, fort anciens. Scaliger (4) assure qu'on les trouve sur de très anciennes pierres gravées. Quoi qu'il en soit, on prétend que 5 est la saux du tems ou de saturne; 7, la soudre de Jupiter, ou la premiere lettre de son nom en grec. 7, la lance de mars avec son bouclier. 0, le disque du soleil. 1 le croissant de la lune. 2, le miroir de vénus. 2, le caducée de mercure. Il est évident, si cette origine est bien sondée, que ces caracteres viennent des Grecs, puisqu'ils naissent de leurs fables, & qu'ils sont dérivés des attributs de leurs dieux. Remarquons que les Chinois, de toute antiquité, ont désigné le soleil (4) par un petit cercle avec un point dans le milieu. Ce caractere hiéroglyphique est exactement le même que celui dont les anciens Grecs se sont servis que nous tenons des Arabes la forme de ces caracteres, parcequ'ils sont les mêmes que ceux de la chymie qui est certainement née chez ces peuples; mais les Arabes peuvent les avoir fait passer aux Grecs d'Alexandrie.

<sup>(1)</sup> Laffiteau, t. I, p. 135, t. II, p. 235.
(2) Martini, Hist. de la Chine, t. I, p. 23.
La terre. . . . Saturne,
Le bois. . . . Jupiter.
Le feu . . . Mars.
Les métaux. . . Vénus.
L'eau. . . . Mercure.
(3) Hyde, de relig. veterum Persarum,
(4) Scaliger, Notes sur Manilius, page
(4) Martini, Histoire de la Chine,
tome I, page 30.
(6) Tome II, page 437.

Saumaise (1) pense, ce semble, avec assez de vraisemblance, que les caracteres du soleil & de la lune ont été tirés de leurs apparences, mais que quand on a voulu désigner les autres planetes qui sont toutes semblables entre elles, & qui à la vue ne different pas sensiblement des étoiles, on les a désignées par la premiere lettre de leur nom. Il montre assez bien comment ces marques, en subissant quelques changemens, ont pu devenir telles qu'elles sont aujourd'hui.

(1) Pliniana exercit, page 874.

F I N.

#### ADDITIONS.

### Addition à la Note page 24.

Cette opinion de la terre plate, & semblable à une table, est certainement fort ancienne, & a été souvent rappellée dans des tems d'ignorance. Cosmas Indico-Pleustes, moine du 6° siecle, l'a renouvellée dans sa topographie chrétienne, & s'est efforcé de prouver que la terre n'étoit pas ronde. Ses paroles sont remarquables. « Les Chaldéens, dit-il, voyant alternativement les étoiles s'élever & descendre vers l'horizon, s'imaginerent qu'elles » étoient emportées par le mouvement du ciel, & jugerent qu'il étoit sphérique; car ils ne connoissoient pas la figure de la terre, & ils ne savoient » pas que les étoiles sont conduites par les anges (Collectio nova Patrum, » tome 11, page 161) ».

Son opinion, & celle des Anciens, étoit que la terre est plate, environnée de toutes parts de murs fort élevés, qui se terminent en voûte. Au-dessus de cette voûte se meuvent le soleil, la lune & les autres astres. Au milieu de la terre s'éleve une très haute montagne qui dérobe la vue du foleil dans une partie de sa révolution. C'est son opacité qui forme la nuit. Cette montagne est de figure conique, & selon que le soleil est plus ou moins élevé, il en est caché plus ou moins long-tems, ce qui produit la différence de la durée des nuits. C'est ce que l'on peut voir dans l'ouvrage cité à la page 188, & dans la planche qui y est jointe. Il ajoute que la terre où nous sommes est environnée de l'océan, mais qu'au-delà de cet océan est une autre terre qui touche aux murs du ciel; c'est dans cette terre où l'homme a été créé, où fut le paradis terrestre. Au tems du déluge, Noë fut porté par l'arche dans la terre que sa postérité habite maintenant. Cette terre au-delà de l'océan ressemble assez à l'Atlantique des Anciens. Cette philosophie étoit celle de tous les peuples de l'Orient. Selon les Indiens, la montagne de Someirah est au milieu de la terre, & le soleil, lorsqu'il paroît se coucher, se cache derriere cette montagne (Herbelot, Bibl. Or. p. 827). Les Mahométans & les Orientaux en général, disent que la terre est environnée d'une haute montagne (ce sont les murs de Cosmas), derriere laquelle les astres vont se cacher (Herbelot, page 230). Ils ajoutent qu'au-delà de cette montagne est un autre continent. Voilà encore, comme le remarque Herbelot, la tradition de l'île Atlantique.

Dans

Dans ces idées absurdes & très anciennes, on retrouve avec plaisir la premiere philosophie des hommes, & les erreurs par lesquelles ils ont passé pour arriver à la vérité.

Note qui répond à la page 65, & au §. 5 du Livre III.

Les Japonois ont le cycle de 19 ans avec 7 lunes intercalaires. Hst. gén. des Voy. T. XL, pag. 117.

Note qui répond à la page 75, & au S. 11 du Livre III.

Le signe du verseau s'appelle dans la langue chinoise résurrection du printems. Comme l'équinoxe n'a jamais pu être placé dans ce signe, & qu'au contraire il y a lieu de croire que le solstice y étoit dans les anciens tems de la Chine, on peut conclure qu'ils entendoient par la résurrection, ou le commencement du printems, l'instant où le soleil, cessant de descendre, commence à se rapprocher de leur climat, & à leur rendre la chaleur; en un mot, le solstice.

Les Japonois ont confervé cet ancien usage de commencer l'année par le 15° du verseau; voici ce qu'on lit dans l'histoire des voyages in-12, T. XL, pag. 116. Le commencement de leur année tombe entre le folstice d'hiver & l'équinoxe du printems, vers le 5 Février. Le soleil est alors précisément dans le 16° du verseau. On voit ici une conformité des Japonois avec les Chinois qui commencent toujours leur année au solstice d'hiver, placé jadis au 15% du verseau (Éclairciss. Liv. III, §. 28.) La chronologie certaine des Japonois ne remonte qu'à l'an 660 avant J. C. (Hist. gén. des Voy. Tom. XL, pag. 54.) Mais comme le solstice n'a pu être dans le 15° du verseau que vers l'an 351; avant J. C., il s'ensuit que les Japonois ont conservé la tradition d'un tems beaucoup plus ancien que l'époque certaine de leur chronologie.

Note qui répond à la page 84, & au §. 17 du Livre III.

Les habitans des Philippines ont la tradition d'une ancienne querelle de la lune avec le foleil. La lune, frappée dans le combat, accoucha de la terre qui fe brifa en morceaux en tombant. Les habitans de l'Indostan en ont une autre qui porte que les montagnes se révolterent autresois contre les dieux; alors elles volerent en l'air, cacherent le soleil, écraserent les villes; un dieu accourut pour leur faire la guerre, il parvint à leur couper les ailes : elles furent précipitées de toutes parts, & la terre ébranlée en sut couverte. On

2

trouve dans ces traditions les idées & les fables de la guerre des géans, qui; felon les Grecs, lancerent des montagnes contre le ciel. (Lettres curieuses & édif. T. XIII. (L'histoire de l'île anciennement abîmée dans la mer chez les Chinois, & celle de l'île Atlantide engloutie sous les eaux; l'histoire de de Peyrun (Kempser, hist. du Japon. L. III, c. 3.) aimé des dieux, sauvé de l'inondation dans une barque, celle du Belgemer des peuples du nord, également sauvé dans une barque avec sa femme, & celle du Xisuthrus des Chaldéens, échappé au déluge avec toute sa famille; toutes ces copies altérées de l'histoire de Noé sont voir que ce sont les traditions d'un seul & même peuple, conservées également chez ces nations si dissérentes & si éloignées.

### Note qui répond aux p. 93 & 94, & au §. 4 du Liv. IV.

Les Japonois ont dans leur ancienne mythologie 12 dieux comme les Egyptiens; mais ce qui est très remarquable c'est que ces 12 dieux sont partagés en deux classes, l'une de 7 qui sont les premiers & les plus anciens, l'autre de 5 qui ont été ajoutés depuis (Hist. des Voy. T. XL, p. 41, 42 & 230.) Le nombre de ces dieux, égal à celui des dieux égyptiens, est déjà une conformité singuliere. Mais si l'on considere que chez les Egyptiens même il y en avoit 7 plus anciens que les autres, cette conformité deviendra encore plus grande: & du partage de ces dieux, chez les Japonois, nous nous croyons en droit de conclure que les 7 premiers sont nés du culte des 7 planetes, & que les autres sont ceux qui ont été ajoutés pour la nature prise en général, & pour les équinoxes & les solstices. Il en résulte une nouvelle confirmation du peuple antérieur, dont nous retrouvons la tradition chez les Japonois; tradition absolument conforme à celle qui a été conservée chez les Egyptiens d'une maniere plus claire & plus détaillée.

### Note qui répond à la page 95, & au §. 5 du Livre IV.

Les Indiens vont en pélerinage sur le Pyr-Pan-Jal, la plus haute des montagnes du Caucase. Aux sources du fleuve Songari est la plus haute montagne de toute la Tartarie orientale que l'on nomme Chang-Pe-Chan: les Chinois & les Tartares ont pour elle la plus grande vénération. Ils débitent une infinité de fables à son sujet, & se vantent d'en tirer leur origine.

Note qui répond à la page 144, & au S. 12 du Livre V.

LE cardinal de Cusa dit que les Chaldéens ont eu des années de 3 mois. Voyez ses Œuv. pag. 1155.

#### Note qui répond à la page 178, & au §. 19 du Liv. VI.

RICH. POCOKE, qui a visité l'Egypte, décrit le tombeau du Roi Osimandué qui existe encore. Il a retrouvé plusieurs des choses dont Diodore de Sicile a donné la description, ce qui prouve qu'elle est exacte. Description of the east. T. I. pag. 107.

### Note qui répond à la page 274.

Les vapeurs qui s'élevent de la terre peuvent annoncer les variations du tems, la pluie, la fécheresse, les orages; on a conclu que ceux qui avoient plus d'occasions de faire des observations de ce genre, qui habitoient des lieux plus abondans en exhalaisons, devoient avoir connoissance de l'avenir. La plupart des oracles célebres de l'antiquité se trouvent placés dans des lieux remarquables par quelques phénomenes naturels. Un berger, qui faisoit paître ses chevres dans le voisinage du Mont Parnasse, découvre une grotte dont les vapeurs étourdissent ces animaux, il en prosite pour prédire l'avenir. Tout le monde accourt pour l'entendre. Voilà, selon Diodore, (Liv. XVI, §. 11.) l'origine du plus sameux des oracles de la Grece. Eschyle a dit que la terre sut la premiere qui rendit des oracles à Delphes, ensuite ce sut Apollon. La terre, ce sont les vapeurs; Apollon, c'est le soleil. Toutes ces traditions portent à croire que l'astrologie naturelle est la source vraie & unique de l'astrologie judiciaire, & de tous les genres de divination.

Fin des Éclaircissements Astronomiques.

and the second second second second

### 0.1000

and the second of the second o

# TABLE

### DES PRINCIPALES DIVISIONS

## DE CETTE HISTOLRE.

|     |     |    | 4.1  | 9 8          | 1   |   | 3    |
|-----|-----|----|------|--------------|-----|---|------|
| H   | ~   | 0  | 2000 | 0            | ~   | T | 7    |
|     | - 1 |    |      | <i>(</i> )   | - 1 | ĸ | H    |
| 11. |     | U. | J.   | $\mathbf{C}$ |     | 1 | منتا |
|     |     |    |      |              |     |   |      |

| HISTOIRE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Discours préliminaire. Assistant de la Constitution |                                                         |
| LIVRE I. Des Inventeurs de l'Astronomie, & de son anti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | quité!                                                  |
| pag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | е / г.                                                  |
| LIVRE II. Du Développement des premieres Découvertes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |
| or nomiques in the relation of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                                                       |
| LIVRE III. De l'Astronomie antédiluvienne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
| LIVRE IV. Des premiers tems après le Déluge, & de l'2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |
| nomie des Indiens & des Chinois.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                       |
| LIVRE V. De l'Astronomie des anciens Perses & des Chale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |
| 7.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 129.                                                    |
| LIVRE VI. De l'Astronomie des Egyptiens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 129.                                                    |
| LIVRE VI. De l'Astronomie des Egyptiens. LIVRE VII. De l'Astronomie des Grecs, & des Philosoph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 129.<br>115.<br>hes de                                  |
| LIVRE VI. De l'Astronomie des Egyptiens.  LIVRE VII. De l'Astronomie des Grecs, & des Philosoph la Secte Ioniene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 129.<br>115.<br>hes de<br>183.                          |
| LIVRE VI. De l'Astronomie des Egyptiens.  LIVRE VII. De l'Astronomie des Grecs, & des Philosoph la Secte Ioniene.  LIVRE VIII. De l'Astronomie des Grecs dans la Secte de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 129.<br>115.<br>hes de<br>183.                          |
| LIVRE VI. De l'Astronomie des Egyptiens.  LIVRE VII. De l'Astronomie des Grecs, & des Philosoph la Secte Ioniene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 129.<br>115.<br>hes de<br>183.<br>Py-<br>elques         |
| LIVRE VII. De l'Astronomie des Egyptiens.  LIVRE VIII. De l'Astronomie des Grecs, & des Philosoph la Secte Ioniene.  LIVRE VIII. De l'Astronomie des Grecs dans la Secte de thagore, dans la Secte Eléatique, & des opinions de que autres Philosophes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 129.<br>115.<br>hes de<br>183.<br>Py-<br>elques<br>207. |
| LIVRE VI. De l'Astronomie des Egyptiens.  LIVRE VII. De l'Astronomie des Grecs, & des Philosoph la Secte Ioniene.  LIVRE VIII. De l'Astronomie des Grecs dans la Secte de thagore, dans la Secte Eléatique, & des opinions de que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 129.<br>115.<br>hes de<br>183.<br>Py-<br>elques<br>207. |



# ÉCLAIRCISSEMENS,

# DETAILS HISTORIQUES ET ASTRONOMIQUES.

| AVERTISSEMENT. II TO I page 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 281. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 283. |
| LIVRE II. Écl. sur le Livre III de l'Histoire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 307. |
| LIVRE III. Écl. sur le Livre IV de l'Histoire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23.  |
| LIVRE IV. Écl. sur le Livre V de l'Histoire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 353- |
| LIVRE V. Écl. sur le Livre VI de l'Histoire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 395. |
| LIVRE VI. Écl. sur le Livre VII de l'Histoire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 120. |
| LIVRE VII. Écl. sur le Livre VIII de l'Histoire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 446. |
| LIVRE VIII. Écl. sur le Livre IX de l'Histoire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 459. |
| LIVRE IX. Des Constellations, du Zodiaque, & des Planis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| res des anciens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 173. |
| SUPPLÉMENT au Livre IX sur les noms des Planetes & des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Si-  |
| gnes du Zodiaque.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14.  |
| Additions.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 520  |
| the same of the sa |      |

EXTRAIT DES REGISTRES de l'Académie Royale des Sciences, du 7 Avril 1775.

Messieurs Cassini de Thury, le Roy & le Gentil, qui avoient été nommés pour examiner un Ouvrage de M. Bailly, intitulé: Histoire de l'Astronomie ancienne, c'est-à-dire, l'Histoire de cette Science, depuis son origine jusqu'à la fondation de l'Ecole d'Alexandrie, en ayant fait leur rapport, l'Académie a jugé cet Ouvrage digne de l'impression: En soi de quoi j'ai signé le présent Certificat. A Paris, le 22 Oct. 1775.

GRANDJEAN DE FOUCHY, Secrét. perpét. de l'Acad. R. des Sciences.

Le Privilege est aux Mémoires de l'Académie Royale des Siences.

Evenus des Recestres et Procedonie Royale du l'

If surpressions of and the Royal and Court of involvences and and a policy of the control of the

2.50 FO. 7. Of 1. 13 LOT 170

Fig.1.



Fig. 2.





























Foscier del.



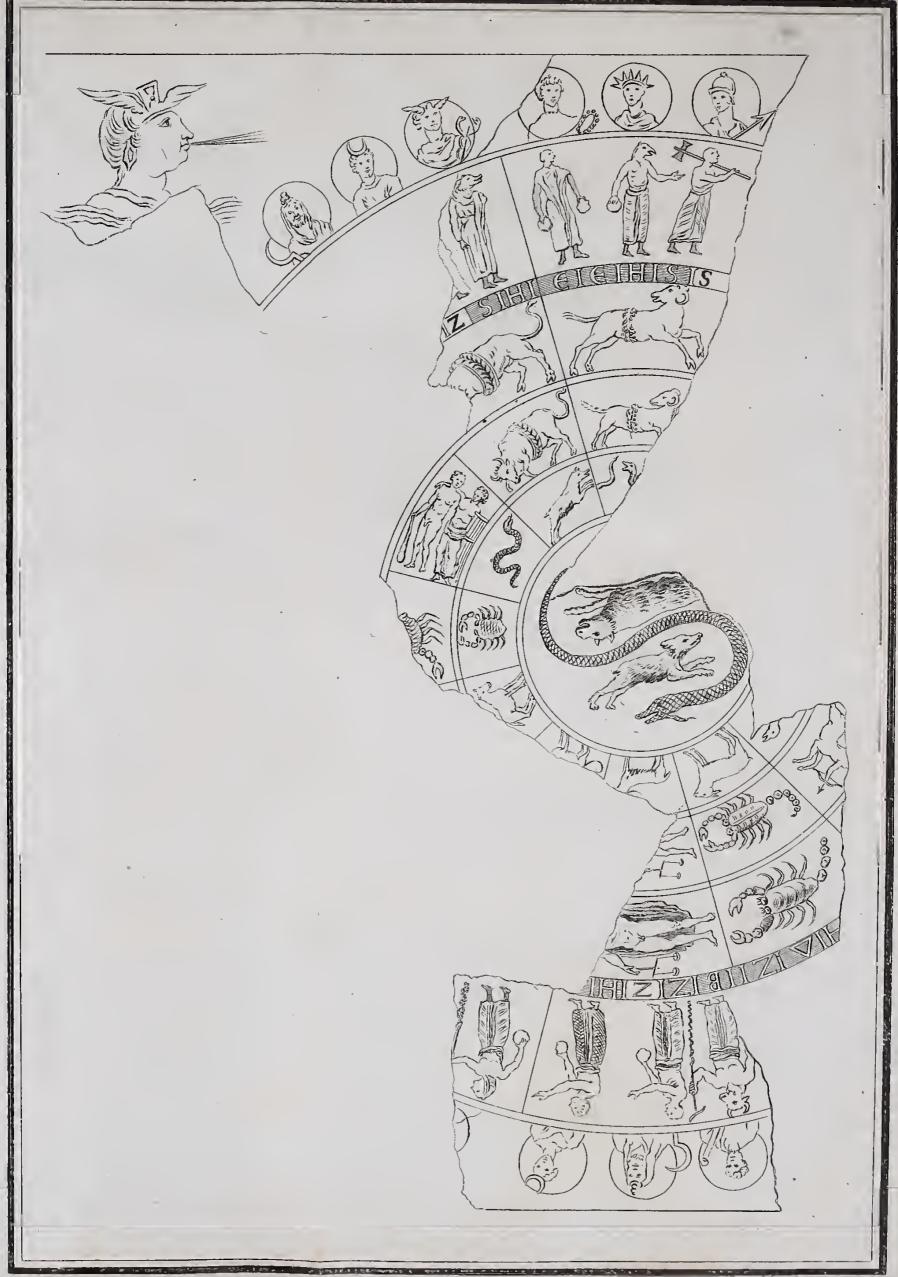













